

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







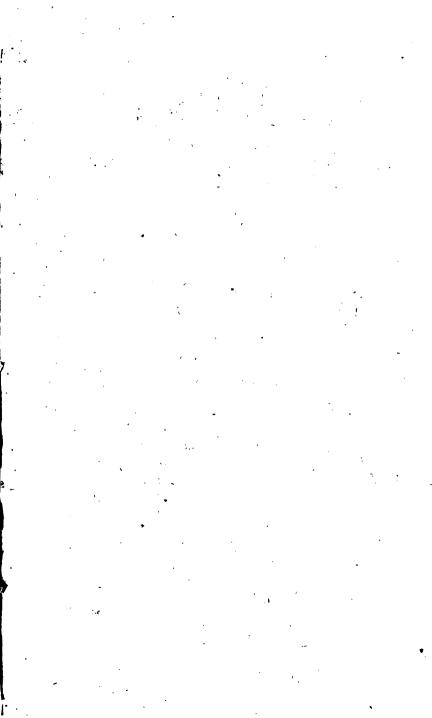

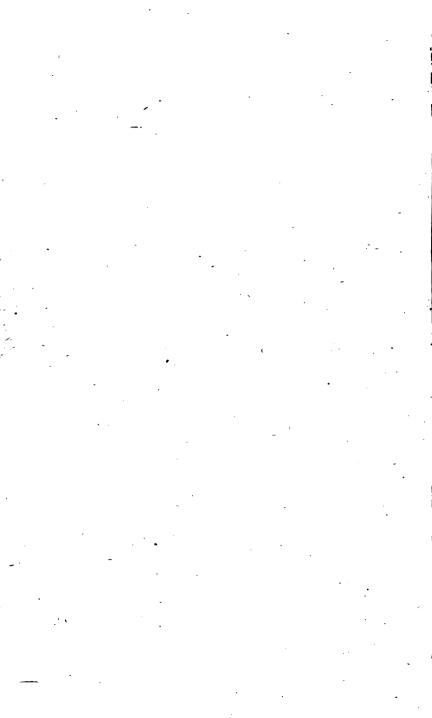

## L'AMI DE LA RELIGION

### ET DU ROI;

### JOURNAL ECCLÉSIASTIQUE, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE.

Videte ne quis vos decipiat per philosophian et inanem fallaciam. Coloss. II, 8.

Prenez garde qu'on ne vous séduise par les faux raisonnemens d'une vaine philosophic.

ANNALES CATHOLIQUES.

### TOME TRENTE-QUATRIÈME.

Chaque vol. 7 francs et 8 francs franc de port.



### A PARIS,

Chez Adrich Le Clere, Imprimeur de N. S. P. le Pape et de Msr. l'Archevyque de Paris, quai des Augustins, nº. 35.

м. рссс. хъпп.

# A52 TABLE

## DU TRENTE-QUATRIÈME VOLUME.

| Mémoires historiques sur .              | M. Suard.                   | Page 1         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Notice sur M. l'abbé Davaux.            |                             |                |
| Visite pastorale à Paris.               | 10. 30. 50.                 | 68, 104, 138,  |
| •                                       | 151. 164. 10                | 9, 235 et 230  |
| Guérisons miraculeuses.                 | 12. 30. 12                  | 1, 216 et 234  |
| Notice sur Christophe Mercela           |                             | 12             |
| Retraite spirituelle pour un jo         |                             |                |
| Controverse sur un Sermon ce            |                             | 17             |
| Constructions et bénédictions           |                             | 8, 119, 120,   |
| •                                       | ,                           | 279 et 392     |
| Installation des Frères des Eco         | oles à Strashoure           | 22             |
| Sur M. Gay-Vernon.                      |                             | 23             |
| Sur quelques Jésuites espagno           | ls morts récemme            |                |
| Explication du Catéchisme.              |                             | 32             |
| Queres complètes de saint Fi            | rancois de Sales.           |                |
| Missions en province.                   | 38, 61, 70.                 | 91, 202, 216   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 280. 313. 31                | 4, 350 et 361  |
| Sur l'abjuration de M. Paul L           | alour.                      | 40             |
| Elections.                              |                             | 64, 79 et 95   |
| Sur Mmr. la marquise de Ville           | elle.                       | 45 et 111      |
| Sur l'ouvrage de M. Simonde             | -Sismondi.                  | 46             |
| Etablissemens religieux de l'é          | glise des Etats-Ur          |                |
| Sermons de M. l'abbé Richar             |                             | 65 et 177      |
| Retraites à Beauvais, à Bonn            | ie-Nouvelle et au           |                |
| nettes.                                 | 69, <b>265</b> , <b>2</b> 6 | 7, 324 et 325  |
| Rétractations du serment.               |                             | 3, 267 et 392  |
| Notice sur l'abbé Florens.              | • • •                       | 74             |
| Les Catéchèses d'un Pasteur             | à ses Enfans.               | 80             |
| Supplément aux articles sur le          | es conversions de j         | protestans. 81 |
| Sur les Trappistes de Sainte-           | Susanne.                    | 88 et 215      |
| Ecrits de la petite église mis          | à l'Index.                  | 92             |
| Réception de M. d'Hermopoli             | is à l'Académie.            | 95 et 158      |
| Panégyrique de saint Vincer             | n de Paul; par N            | 1. l'évêque de |
| Troves.                                 | •                           | _ O4           |

| Sur l'ancien évêché de Toul.                          | Page 104          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Sur la société catholique des Pays-Bas.               | 106               |
| Sur le Musée des prolestans.                          | 113               |
| Notice sur M. Guillaume Gibson.                       | 123               |
| Euvres choisies de M. de Belsunce.                    | 120               |
| Conversions de juifs, protestans, etc. 139, 201, 213, |                   |
| Condamnation d'ouvrages à Rome.                       | 140 et 210        |
| Dictionnaire historique de Feller. Tome VI.           | 145               |
| Notice sur Bertrand de Latour.                        | 145               |
| Notice sur M. de Varicourt, évêque d'Orléans. 161,    |                   |
| Sur le Bref de Paris pour l'an 1823.                  | 153               |
| Notice sur M. Dujardin.                               | 154               |
| Sur le Père Simon de Roxas.                           | 155               |
| Bible de Rondet. Tomes XX et XXI.                     | 161               |
|                                                       |                   |
| Sur M. Llorente.                                      | 214 et 231        |
| Sur Alphonse Muzzarelli.                              | 167               |
| Sur la traduction de la Bible par Luther.             | 172               |
|                                                       | 347 et 374        |
| Moyen d'abréger l'étude de la langue latine.          |                   |
| Eloge de M. de Beaumont; par l'abbé Pichot.           | 191               |
| Rétablissement du séminaire du Saint-Esprit.          | 193               |
| Notice sur l'abbé Elicagaray.                         | 200<br>201 et 214 |
| Le Mois de Jésus, ou le Mois de Janvier.              | 207               |
| Patriotisme des Volontaires royaux; par Guillen       |                   |
| L'Eglise catholique justifice                         | 200               |
| Sur un ouvrege périodique intitulé : Timothée,        | 217               |
| Poésies de Malherbe et Lettres inédites.              | 222               |
|                                                       | 257 et 289        |
|                                                       | 264 et 296        |
| TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              | 231 et 288        |
| Pensées ecclés.; l'Ecclés. accompli; par l'abbé Cari  | ron. (1) 225      |
| Législation des Fabriques des églises.                | 226               |
| Sur la révolution et le clergé d'Espagne. Souscript   | tion. a33         |
| 267, 278, 312,                                        | 340 et 305        |
| Sur l'Université de Bâle.                             | 239               |
| Almanach des Muses chrétiennes.                       | ibid.             |
| Missions et communions de militaires.                 | 266 et 279        |
|                                                       |                   |

<sup>(1)</sup> On a répété par méprise à la feuille Q la pagination de la feuille P.

| Traité de l'Obéissance; par M. 1 ronson. Page              | 27Ì  |
|------------------------------------------------------------|------|
| Discours de M. l'évêque de Troyes à Sainte-Geneviève.      | 273  |
| Sur la première communion.                                 | 282  |
| Notice sur M. Bertsud du Coin.                             | 297  |
| Biens réclamés en France par le clergé catholique anglois. | 299  |
| Lettre sur les vols des églises.                           | 303  |
| Association de prières en l'honneur du saint Sacrement.    | 305  |
| Nominations d'évêques.                                     | 310  |
| Notice sur M. de Pommereul.                                | 318  |
| Explication du Catéchisme de Genève; par Duclot.           | 321  |
| Sur les OEuvres choisias de M. Asseline.                   | 326  |
| Almanach du Clergé de France pour 1823.                    | 33€  |
| Lettre de M. l'évêque de Clermont.                         | 335  |
| Etat de l'église catholique en Hollande.                   | 337  |
| Plan de constructions au Calvaire.                         | 348  |
| Nouvelles Lettres édifiantes des Missions. T. VII et VIII. |      |
| De l'Influence de la réformation; par M. Robelot.          | 353  |
| Sur la Sainte-Baume.                                       | 36 t |
| Lettre de missionnaires sur l'ouvrage de M. Baronnat.      | 367  |
| Beautés de l'Histoire eoclésiastique; par M. Nougaret.     | 369  |
| Sur la Promenade au monasière de la Trappe.                | 375  |
| Sur l'Appel à la réunion.                                  | 377  |
| Sur l'Origine des Sociétés; par l'abbé Thorel.             | 384  |
| Le prétendu mystère de l'Usure dévoilé; par Baronnat.      | 385  |
| Manuel de Piete à l'usage des noirs; par Grégoire.         | 398  |
| Coup d'œil sur le passé, espérances pour l'avenir.         | 401  |
| Mandement pour le Carême.                                  | 407  |
| Mort de M. de Bernis, archevêque de Rouen.                 | 419  |

Fin de la Table du trente-quatrième volume.

## L'AMI DE LA RELIGION ET DU ROI.

Mémoires historiques sur la vie de M. Suard, sur ses écrits et sur le 18°. siècle; par D. J. Garat. 1820; 2 vol. in-8°.

L n'y a point de faits dans ces Mémoires, et ils n'apprennent presque rien de M. Suard, dont la vie. d'ailleurs offroit peu d'intérêt, et dont les titres à la gloire littéraire ne sont pas universellement avoués. M. Suard étoit homme d'esprit et de société; il aimoit à causer, et brilloit dans les salons; mais il étoit apparemment asses paresseux; et il n'a attaché son nom à rien de durable. Aussi, malgré les efforts de M. Garat pour exalter son héros, il ne cite rien de lui qui justifie la haute idée qu'il vout qu'on en ait. Il n'est pas facile, dit-il, de marquer des bornes à l'heureuse influence que M. Suard a exercée; et tous les Mémoires tendent, au contraire, à montrer que cette influence a été presque nulle. Elle se borne peut-être à l'Académie françoise et à un petit cercle d'amis. M. Suard ne prit point une part active à la révolution, il n'occupa point de grandes places; sa vie offre peu de mouvement. Aussi il y avoit peu de faits à raconter, et M. Garat a même omis des circonstances Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Rot.

qui devoient sans doute être rappelées. Qui croiroit qu'il ne fait même pas mention de la mort de M. Suard, et qu'il a crn inutile d'en marquer la date et les circonstances? Mais en revanche nous apprenons que chez M. Suard le café n'étoit fait que par lui-meme, et qu'il combinoit du coup-d'œil le plus juste tous les élémens

du punch le plus exquis. Quel heureux talent!

Siluy a point de faits dans les Mémoires de M. Garat, on y trouve du moins beaucoup de réflexions, de portraits, de digressions. Les principaux événemens du temps y sont rappelés, même ceux où M. Suard prit le moins de part. L'auteur donne longuement son jugement sur chacun des personnages et des littérateurs de cette époque, même sur ceux que M. Suard n'a point connus; mais il est important que nous sachions tout ce que M. Suard pensoit d'eux, et surtout tout ce qu'en pense M. Garat. Aussi on auroit pu intituler ces Mémoires l'exposé des sentimens et des jugemens de M. Suard, ou, mieux encore, de M. Garat.

Tous les philosophes ou littérateurs du 18°. siècle passent ici en revue, depuis les plus célèbres jusqu'aux plus obscurs. Aucun d'eux ne sera jaloux; ils ont tous four portrait, et ils n'y sont pas rigoureusement traités. Ces longues digressions ne suffisent même pas au goût de l'auteur pour les excursions; et il s'amuse à nous parler de Bacon, des étrangers, de l'union de la France et de l'Angleterre, et de vingt autres sujets qui n'avoient aucun rapport avec le titre de ses Mémoires. Epris de la philosophie du 18°. siècle, M. Garat en raconte avec beaucoup d'intérêt l'origine et les progrès. Il applaudit au plan de l'Encyclopédie, et trouve cependant dans ses auteurs un mélange de circonspection excessive et d'audace extréme. Je crois que beaucoup de gens seront un peu étonnés de cette circonspection excessive de Diderot, qui ne passoit guère pour avoir péché par-là.

Les anteurs de l'Encyclopédie, dit M. Garat, annonçoient qu'il falloit tout refaire, les sciences, la morale, les lois; et M. Garat trouve tout naturel qu'on refasse la morale. Ils stipuloient les articles d'un pacte plus légitime et plus prospère entre la puissance et l'obéissance, et prophétisoient une Jérusalem de la philosophie qui auroit plus de mille ans de durée; cette Jérusalem s'est effectivement annoncée sous de favorables auspices, et ce que nous en avons vu pendant vingt-cinq ans donne une heureuse idée de ce fortuné millénaire. Mais M. Garat n'en est pas moins admirateur de la philosophie et charmé de ses promesses, et son enthousiasme éclate dans un long morceau où la profusion des fleurs de rhétorique ne compense pas le défaut de vérité, de jugement et de raison.

Cet auteur parle peu de la religion, et il en parle encore trop; trois ou quatre passages de ses Mémoires sur ce point annoncent combien il est étranger à un tel sujet. Jusqu'au 17e. siècle, dit-il, le christianisme ne s'élevoit avec assurance que sur les témoignages et les miracles des Evangiles; la foi n'étoit pas ou ne se croyoit pas assez en súreté auprès de la raison; après Pascal et Bossuet, la foi paroit elle-même armée par in raison d'une force toute divine. Il suivroit de là qu'avant Pascal et Bossuet notre croyance n'avoit pas été établie sur des preuves bien concluantes, et que les apologies du christianisme étoient foibles, et ne soutenoient pas un examen attentif. Il faut penser charitablement que c'est plutôt ici une exageration d'un homme peu au courant de ces matières, qu'un trait de malice d'un ennemi caché.

Mais il est impossible d'excuser le moins du monde un autre jugement de M. Garat sur une liaison de M. Suard avec Mme. de Kr..., semme abandonnée par son mari. L'auteur trouve ces sortes de liaisons toutes simples; si elles sont réprouvées par les lois, elles sont autorisées par la nature. Ce ne servit pas une religion éclairée que celle qui repousseroit de tels sentimens. Quelle assertion! quelle morale! et c'est un philosophe sexagénaire qui affiche de tels principes, non pas dans un roman, mais dans un ouvrage du genre le plus sérieux, dans un livre rempli de sentences! On a parlé souvent de l'incertitude de la morale qui n'a pas la religion pour appui, et on en a cité de tristes exemples; on pourra sans doute y ajouter celui-ci: c'est la religion qui est coupable ici, et non pas Suard et M<sup>me</sup>: de K.... En vérité, on ne sait comment ceractériser cette étrange maxime dans un homme qui parle de morale et de vertu.

M. Garat ajoute de nouveaux détails à ceux que l'on avoit déjà sur la société du baron d'Holbach. Il dit que c'est Diderot qui avoit rendu d'Holbach athée, et il convient que cette maison étoit une école d'athéisme. On y combattoit ouvertement le dogme de l'existence de Dieu, et journellement lu discussion s'ouvroit sur ce point entre les partisans et les adversaires de l'athéisme; Suard étoit du nombre de ces derniers, sans être pour cela fort religieux. Il est bon de remarquer combten ces aveux contredisent Warmontel, qui assure dans ses Mémoires qu'il n'a jamais entendu contester, chez le baron d'Holbach, l'existence de Dieu, ou les règles de la morale naturelle. Marmontel aura voulu sans doute ménager la réputation de ses confrères.

La révolution tient une grande place dans les Mémoires de M. Garat, non pas qu'il en raconte les principaux événemens, mais parce qu'il se livre à de fréquentes considérations sur des objets relatifs à la révolution. Il a, par exemple, une digression sur les gouvernemens représentatifs, qu'il admire comme le résultat du progrès des lumières; nous n'attaquons pas son sentiment à cet égard, nous ne voulons que remarquer un passage de ce morceau : On a rendu sensible et visible, dit M. Garat, l'immense supériorité en puissance, en sécurité, en bonheur et en gloire, des monarques constitutionnels sur les monarques despotes. Il y a malheureusement des exemples bien affligeans à citer contre cette assertion; on ne sait que trop quelle fut la sécurité et le bonheur de Louis XVI depuis qu'il fut devenu monarque constitutionnel, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui envient le bonheur et la sécurité du roi d'Espagne actuel, au milieu des orages qui agitent ce malheureux

pays.

Mais M. Garat aime à voir les choses en beau, et il craint cette funcste prévoyance qui lit les désastres dans l'avenir. Huit jours avant le 10 août, dit-il, personnne ne soupconnoit la république. On sera sans doute un peu étonné de cette ignorance des projets qui se tramoient, de la part d'un homme qui avoit été membre de l'assemblée constituante, qui rédigeoit alors un journal dans les couleurs de la révolution, et qui, aprês le 10 août, se trouva tout à coup républicain tres prononcé; il est difficile d'imaginer que cette métamorphoco on Mt upicias an see unit, et plus difficile encore de se persuader que l'auteur, dans les réunions populaires, et dans ses relations avec ses amis, n'eût pas entendu émettre des vœux qui n'étoient pas un secret pour les hommes même étrangers à ces réunions et à ces relations. Il y a lieu de croire que M. Garat n'aura pas été fàché de disculper ses amis de toute idée de complot.

Il a pour les révolutionnaires une indulgence toutà-fait touchante, et il parle d'eux avec d'admirables ménagemens. Il est forcé de convenir que la convention a été un peu loin; mais avec quelle bienveillante attention il tempère le blâme qu'il se permet sur elle. La convention, dit-il, a por é à des degrés jusqu'à elle inconnus sur la terre, les crimes et les vertus, les lumières de la civilisation et les férocités de la barbarie, et des mains toujours pures de rapines et des mains toujours couvertes de sang. Ces figures. de rhétorique sont assurément très-belles; malheureusement l'histoire ne justifie pas ces antithèses, et n'a point conservé le souvenir de ces vertus de la convention, et de ces vertus portées à des degrés jusqu'à elle inconnus sur la terre; l'histoire se tait sur les lumières de la civilisation qu'on vit briller en 1793 et en 1704; elle contredit formellement ces images de mains pures de ripines, et elle parle, au contraire, et parle même beaucoup de pillages et de concussions de la part de ces dignes représentans du peuple qui parcouroient les provinces, dépouillant, confisquant et s'enrichissant rapidement aux dépens du trésor et des particuliers. Les noms des Carrier, des Lebon, des Chabot, ne sont guère moins fameux par leurs dilapi-

dations que par leurs férocités.

Il y a toute apparence que M. Garat aura un peu de peine à rétablir quelques réputations compromises par les malheurs de la révolution. Il fait l'éloge de Barras, an 18 fructidon; tout dit il , sout dans ses regards) et sur son front étoit serein et doux. On est réellement, touché de ce calme d'une ame pure dans une journée marquée par tant de proscriptions; une autre belle ame est encore un digne collègue de Barras, la Reveillère-Lépaux; M. Garat vante l'intrépidité de sa vertu La république et l'empire ont, à ses yeux, comme agrandi la nature humaine; effectivement l'une l'avoit fait ministre, et l'autre sénateur. Enfin il a des choses aimables à dire de Robespierre lui-même, et dans ce portrait plein de bienveillance se trouve une comparaison monstrueuse et absurde entre un nom à jamais flétri, et (qui pourroit le croire?) le modèle de toute sainteté. Cette idée sacrilége et ridicule nous fait tomber le livre des mains. M.... Garat est le même qui a eu

depuis peu en police correctionnelle un procès d'une nature peu agréable, et dont nous avons parlé. Il y a des gens qui réussissent mieux à se faire imprimer qu'à se faire estimer; de belles phrases coûtent moins que les vertus publiques et privées.



### NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Panis. Le sacre de M. de Pins, évêque de Limoges, s'est fait, le dimanche 10, dans l'église de l'Abbaye-aux-Bois. Outre le prélat consécrateur et les assistans, il s'y trouvoit M. l'évêque de Clermont, et MM. les évêques de Saint-Claude et de Nantes. Le soir, le nouvel évêque a donné le salut dans la même église. Dimanche prochain, M. de Guérines, évêque de Nantes, sera sacré dans la chapelle du séminaire, à Issy. M. l'évêque de Clermont, dont M. de Guérines étoit grandvicaire, fera la cérémonie, assisté de MM. les évêques d'Hermopolis et de Limoges. C'est le même jour, 17 novembre, que M. de Chabons, évêque d'Amiens, sera sacré à Chartres. Nous avions, par erreur, annoncé ce sacre pour dimanche dernier. Nous profitons de cette occasion pour annoncer qu'on vient de réimprimer les prières pour le sacre des évêques. Cet ouvrage manquoit, et étoit demandé dans un moment où on a l'espérance de vois établie un plus grand nombre de

Le mardi 12, toutes les messes célébrées dans le diocèse de Paris ont été dites pour les prêtres morts dans le diocèse, du 1et. novembre 1821 au 31 octobre 1822, avec mémoire pour ceux qui sont morts avant cette époque, conformément à l'ordonnance de feu M. le cardinal de Périgord, du 2 no-

vembre 1820.

— Une mort presque subite vient d'enlever un ecclésiastique distingué par ses vertus et par la place qu'il avoit occupée. M. l'abbé Davaux, ancien instituteur des enfans de France, est mort à Paris, le 9 de ce mois. Guillaume Davaux étoit né, le 1er. mars 1740, à la côte Saint-André en Dauphiné; il fit ses études au séminaire Saint-Irénée, à Lyon, et montra beaucoup d'ardeur pour acquérir divers genres de connoissances. Son cours de théologie terminé, on lui confia une chaire dans le collége de Grenolile. Il s'occupoit alors de

littérature, composa plusieurs petites pièces de ce genre, et présida à l'arrangement de la bibliothèque de M. de Caulet. évêque de Grenoble, qui devint la bibliothèque de la ville à la mort de ce prélat. Des amis accrédités attirèrent M. l'abbé Davaux à Paris; il entra dans la maison de Rohan, et Mme, la princesse de Guéméné, gouvernante des enfans de France, le fit nommer, peu après, instituteur des enfans de France. En cette qualité, M. l'abbé Davaux donna ses soins aux deux Dauphins, fils de Louis XVI, et à MADAME, aujourd'hui duchesse d'Angoulême. Il se fit aimer de ses élèves par la douceur de son caractère, en même temps qu'il leur inculquoit avec beaucoup d'art les connoissances convenables à leur âge. On trouve des détails sur cette éducation dans les Mémoires historiques sur Louis XVII, par M. Eckard. Les fonctions de M. l'abbé Davaux lui donnèrent de fréquens rapports avec le Roi et la Reine, qui lui témoignèrent constamment beaucoup d'estime et de bienveillance. Il fut nommé, en 1785, à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé; il jouissoit en outre depuis sa jeunesse d'un prieuré simple. La révolution lui enleva à la fois son élève, ses honneurs et ses revenus. Il eut la douleur de voir périr presque toute cette famille qu'il avoit vu de si pres, et cet enfant qui sembloit destiné à occuper un trône. Nous u'avons pas besoin de dire combien il fut douloureusement affecté. de cette catastrophe. Il trouva cependant le moyen d'échapper aux grands coups de la révolution ; on le laissa tranquille l'hôtel Soubise, ou dans la terre de Mme. la princesse de Guéméné. Il imagina, pour se distraire pendant l'époque la plus fâcheuse, de se livrer à une étude pour laquelle il avoit toujours en un goût fort vif; il cultiva la botanique, et v devint même fort habile. Cependant il ne perdit jamais de vue, même alors l'esprit de son état, et il en exerçoit les fonctions, Quand les temps devinrent moins mauvais, il ne voulut plus se consacrer qu'aux soins du ministère; il dirigeoit plusieurs personnes du monde et des communautés, et il devint supérieur d'une association du tiers-ordre du Mont-Carmel. Il étoit aussi président de la société pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, dont nous avons parlé plusieurs sois, et il a rendu, en cette qualité, des services à beaucoup de malheureux. On peut juger avec quelle joie l'abbé Davaux accueillit la restauration. Il n'avoit rien voulu accepter sous Buonaparte, et avoit conservé pour la famille royale les sen-

timens d'un sujet dévoué. Le RospMonsieux, Madame. le reçurent de la manière la plus flatteuse; cette Princesse surtout lui témoignoit une bonté toute particulière, et le consultoit sur différentes bonnes œuvres. Tous les ans, S. M. le chargeoit de distributions d'aumônes pour les prisonniers, et s'en rapportoit entièrement à lui pour l'emploi. C'étoit pour l'abbé Davaux un véritable bonheur d'after rendre ses housmages à ces augustes personnes. La goutte l'avoit privé de cet honneur depuis plusieurs mois; il se trouvoit micax le dimanche 3; il alla au château, et fut obligé de marcher dans les appartemens, et de se tenir quelque temps debout. Le soir même il racontoit avec complaisance les traits de bonté de la famille royale à son égard. En l'entendant rappeler avec émotion ces témoignages précieux d'intérêt, nous étions loin de penser que nous dussions perdre pour toujours ce vénérable vieillard. La nuit suivante il se trouva un peu incommodé. Il parut mieux les jours suivans; mais le jeudi, la goutte remonta dans la poitrine. Le vertueux abbé vit avec calme les approches de la mort; il y avoit long-temps qu'il s'y disposoit par la prière, et les bonnes œuvres. Il recut tous les sacremens avec les plus grandes marques de pieté. Le vendeedi, M. l'archevêque de Paris lui fit l'honneur de le visiter, et le mourant recueillit ses forces pour remercier le prélat avec toute l'expression de la reconnoissance, et lui demander sa benédiction. Il rendit le dernier soupir le samedi, à sept boures du matin, n'ayant été véritablement malade. que trente-six heures. Cet excellent homme laissera bien des regrets. La bonté de son cosur, la droiture de son esprit, la franchise et la loyauté de son caractère, son attachement profond à la religion, son dévoûment pour ses Princes, tout lai donnoit des droits à l'estime et à l'attachement des gens de bien. Il y avoit dans ses manières je ne sais quoi d'affectueux, d'aisé, de simple, qui attiroit, et sa piété tendre achevoit de rendre son commerce aussi utile qu'il étoit agréable et sûr. M. l'abbé Davaux jouissoit depuis la restauration d'une pension de 6000 fr., et des honneurs de sa place; il avoit ses entrées chez le Roi, qui le nomma, il y a quelques années, chanoine honoraire de Saint-Denis. M. l'évêque actuel de Soissons l'avoit fait son grand-vicaire. Ses obseques ont eu lieu le 11 à Saint-Sulpice. Il s'y trouvoit un grand nombre d'ecclésiastiques et de fidèles de toutes les classes;

on y voyoit surtout les jeunes élèves de la Maison du Regard.
M. l'abbé Davaux prenoit un intérêt particulier à cet établissement; il étoit avec feu. M. l'abbé Carron et M. l'abbé
Teysseyrre, un des auteurs de l'association pour le petit séminaire, association qu'il dirigea et soutint pendant quelques
années, jusqu'au moment ou M. le cardinal de Périgord mit
cette œuvre sous sa direction immédiate. Ce seul service doit
rendre la mémoire de M. l'abbé Davaux chère au diocèse de
Paris; il laisse des legs pieux qu' ont aussi, dit-on, pour objet

de favoriser les vocations ecclésiastiques.

Le 1<sup>ex</sup>. dimauche de ce mois, M. le curé de Saint-Nicolas-des-Champs a annoncé au prône de son église la visite pastorale qui va s'ouvrir dimanche prochain dans sa paroisse. Après avoir parlé des avantages de cette visite, il a fait l'éloge des missionnaires, et a exhorté ses paroissions à venir entendre ces zélés prédicateurs de la parole sainte, et à leur donner une confiance entière. Loin d'être jaloux des sentimens que vous leur montrerez, a dit l'estimable pasteur, nous ne désirons rien tant que de vous inspirer le désir de les suivre et de profiter de leurs instructions. Tout ce discours a montré dans le respectable curé beaucoup d'abandon, de zèle et de franchise; il faut espérer que les libéraux ne diront pas que M. le curé de Saint-Nicolas-des-Champs est opposé aux missions.

- Parmi les églises dont le rèle des sidèles a empêché, cette année, la ruine totale, il faut compter celle de Chaelynaire Marne, au diocèse de Soissons. Ce monument, respectable par son autiquité et sa grandeur, menaçoit sur plusieurs points : on y a fait des réparations qui ont été suivies avec toute la diligence possible. On ne les avoit commencées qu'au mois d'avril; elles viennent d'être terminées au grand contentement des habitans. Le portail, reconstruit presqu'en entier, offre une façade plus solide et plus agréable à la vue que l'ancienne. Ces réparations se sont montées à good fr., somme très-considérable pour une paroisse qui ne compte pas deux mille ames. Le Ror a bien voulu y contribuer pour 600 fr. M. Claudon, curé de Charly, a donné 1800 fr., en cédant une partie de son logement, évaluée à ce prix. De tels exemples sont bons à publier, pour la consolation des uns et l'encouragement des autres.

- La paroisse de Menou, dans la Nièvre, a été témoin,

le 23 octobre. d'une cérémonie qui a reçu un nouvel intérêt d'une circonstance particulière. M. J. C. Bougon, curé de Menou, a célébré, ce jour-là, une messe d'actions de grâces. après cinquante-trois ans de prêtrise, dont quarante-six comme curé de Menou. Il avoit prié plusieurs de ses confrères de se joindre à lui, et tous ceux qui l'ont pu se sont empressés de se rendre à ses désirs. La cérémonie a commencé par le Veni, Creator, qui a été suivi de la messe solennelle. Après l'Evangile, M. le euré de Menou a prononcé un discours rempli de sentiment et d'instruction. Il a été assisté à l'autel par M. l'abbé de Damas-Crux, ancien doyen. du chapitre de Nevers et grand-vicaire du diocèse, et par M. Admiral, curé de Donzi. MM. Joye, curé de Saint-Amand, et Ravari, cure de la Chapelle-Saint-André, faix soient diacre et soudiacre. MM. Pautrat, Barillot et Guérin, curé de Treigni; de Châteauneuf et de Champlemi, faisoient l'office de chantres. Les curés de Varzi, d'Entrains, les autorités du lieu, et plusieurs personnes notables, parmi lesquelles étoit M. le maréchal-de-camp Peillard, maire d'Entrains, assistoient à la cérémonie. On a remarque que le célébrant et les prêtres assistand éunissoient en eux trois environ deux siècles, et qu'ils paroissoient encore pleins de vigueur, quoiqu'ils enssent souffert l'exil et la prison dans les temps fâcheux. Le plus jeune des curés presens avoit plus de trente ans de prêtrise, et rependant chacun d'eux est obligé de donner ses soins à plusieurs paroisses. Cette réunion de dix ecclésiastiques est presque un phénomène dans une contréés où ils deviennent de plus en plus rares, et où ils se trouvent; fort éloignés les uns des autres. Il y en avoit parmi eux quiv ne s'étoient pas vus depuis quinze ou vingt ans, et en se quittant, ils se sont fait des adieux comme s'ils ne devoient jamais. se revoir. La disette de prêtres en ce pays offre la plus déso-, lante perspective, et on peut calculer mathématiquement l'éu. poque où le diocèse manquera entièrement de prêtres.

—On forme, en plusieurs diocèses, des établissemens de missionnaires, indépendamment de ceux dont nous avons parlé. M. l'évêque de Metz s'occupe en ce moment de créer une association de ce genre pour son diocèse. Il est aussi question de rétablir la maison de Notre-Dame de Garaison, dans le diocèse de Tarbes, où un pieux ecclésiastique du dix-septième siècle, Hubert Charpentier, avoir réuni autrefois une

société de prêtres qui ont rendu de grands services dans ce

pays.

— On a publié, à Toulouse, la relation de la guérison de la Sœur sainte Clotilde, religiouse Bénédictine (1). Cette guérison s'est opérée à la suite des prières de M. le prince de Hohenlohe. M. l'archevêque de Toulouse a ordonné une enquête à ce sujet; on a entendu des témoins, et on a reçu, entr'autres, les dépositions de plusieurs ecclésiastiques et des religieuses du couvent qu'habitoit la Sœur. Ces dépositions sont réunies dans la brochure avec l'histoire de la maladie de la religieuse. Plusieurs médecins et chirurgiens de Toulouse avoient été appelés auprès de la malade: ils ont eu une connoissance exacte de son état; ils l'avoient jugé incurable, et ils attestent aujourd'hui la guérison. Ces témoignages sont sans doute dignes de considération. Enfin, la relation est accompagnée de la lettre du prince de Hohenlohe à M. l'archevêque, et de l'ordonnance de ce prélat pour faire une enquête;

le tout a été publié avec sa permission spéciale.

- Dans les différentes listes qu'on a publiées, des prêtres et des chrétiens généreux qui ont confessé la foi pendant le règne de l'impiété, on a omis un homme de la campagne, né dans le Haut-Rhin, et recommandable par ses principes et sa' fermeté. Christophe Mercelat, né le 16 mai 1750, et demeurant à Cunelières, arrondissement de Belfort, avoit reçu une éducation chrétienne, et pratiquoit régulièrement tous ses devoirs de religion. Comme il étoit infirme et ne pouvoit marc'ier qu'avec des béquilles, il ne pouvoit guère s'occuper des travaux de la campagne, et employoit une partie du temps à des lectures pieuses. Dans le nombre des livres qui lui tombèrent entre les mains au commencement de la révolution, il s'en trouva qui traitoient de la constitution civile du clergé et du schisme qu'elle introduisoit. Mercelat, averti de la marche qu'il devoit suivre, évita donc les nouveaux pasteurs; et lor:qu'on lui en demanda les motifs, il les expliqua sans détour. Cette franchise le rendit odieux aux révolutionnaires : il fut dénoncé et conduit à Colmar, où on lui proposa le serment, qu'il ne prêta qu'avec la restriction formelle de sidélité à la religion et au Roi. Il n'en falloit pas davantage pour l'envoyer-

<sup>(1)</sup> Brochure in-80.; prix, 75 cent. franc de port. A Toulouse, chez Manavit; et à Paris, chez Ad. Le Clere, au bureau de ce journat.

au tribunal révolutionnaire, qui le condamna à mort le 28 février 1794, en se fondant principalement sur une lettre écrite et signée par lui, et où il disoit qu'il seroit toujours fidèle à Dieu et au Roi. Jamais il ne voulut désavouer cet écrit, et on ne put ébranler sa constance. Ramené de Colmar à Cunelières, il fut exécuté le 1er. mars, sans avoir voulu communiquer avec les prêtres constitutionnels, dont on lui offrit les services. Sur l'échafaud même il s'écria: Vive le Roi! Je meurs content pour le Roi et pour la religion de mes pères. Nous nous faisons un plaisir de venger d'un injuste oubli la mémoire de ce généreux chrétien.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Il y a eu un peu de mouvement dans les fonds publics depuis plusieurs jours; la rente a baissé de 7 à 8 fr. en quatre ou einq jours. On attribue cette baisse à la nouvelle de la guerre avec l'Espagne. Les feuilles libérales sonnent le tocsin; il est clair que tout est perdu si la révolution d'Espagne est en danger. On jette des cris d'alarmes, on déplore les malheurs de la guerre, ou parle de changemens dans le ministère. Tout cela est propre à faire tomber encore la rente, à embarrasser le souvernement, et à influer sur les prochaines élections. Ces petites mences seront sans doute en pure perte. Les souverains sont bien unis, le ministère françois marche de concert avec les autres puissances; les révolutionnaires seuls ont peur, leur crédit seul souffrira de la chute d'un parti contre lequel l'Europe se ligue. Les rentes des cortès sont tombées à Londres de huit pour cent au premier bruit de guerre; c'est une raison de plus pour que nos fonds se relèvent.

-- Une pauvre veuve septuagenaire de la paroisse d'Yerres, dont la chaumière avoit été détruite par un incendie, vient de recevoir

de S. A. R. Monsieur une somme de 150 fr.

— S. A. R. Mme. la duchesse de Berri a fait distribuer une somme de 500 fr. aux incendiés du Calvados, qui avoient été déjà sesourus

par les autres membres de la famille royale.

Les officiers de l'état-major-général de la garde nationale de Paris, qui avoient souscrit, en 1820, pour une somme de 1130 fr. pour le monument à ériger en l'honneur de l'infortuné duc de Berri, viennent de verser, pour le même objet, une somme de 570 fr.

- M. Bellart, procureur-général près la cour royale de Paris, est

de retour du voyage qu'il vient de faire en Italie.

— La cause du sieur Gallois, auteur du Parapluie patrimonial, a été appelée, le 11, à l'audience solennelle de la cour roysle. Ce libelle renfermoit les allusions les moins équivoques et les plus offensantes contre le Roi et son auguste frère. La cour a condamné l'auteur à trois mois de prison et 500 fr. d'amende.

- M. Benjamin Constant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui a déclaré non-receyable

l'opposition formée par lui à l'ordonnance de la chambre d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle.

- La chambre du conseil du tribunal de première instance a renvoyé les auteurs du Miroir en police correctionnelle, pour diffamation envers les membres de la commission de censure.

- On assure que deux régimens de la garnison de Paris vont se rendre dans le midi pour faire partie de l'armée d'observation.

- Il avoit été accordé cinq mois à l'entrepreneur de la ligne télégraphique à établir de Paris à Bayonne. Ce terme vient d'être réduit de deux mois.

- La rentrée de la cour royale de Bordeaux a eu lieu le 4. M. Bouquier file, avocat-général, a prononce le discours d'ouverture. Ce jeune magistrat avoit pris pour texte la nouvelle loi qui confie aux cours royales la répression des délits de la presse.

- Le prieur du couvent de Saint-Dominique, à Saint-Ander, est arrivé à Bordeaux pour soustraire sa vie aux poursuites que les ré-

volutionnaires espagnols exerçoient contre lui.

- M. de Villèle, père de M. le comte de Villèle, ministre des

finances, vient de mourir à Toulouse.

— M. Louis Reynant Reyand, marquis de Lostour, maréchal de camp, est mort, le 3 de ce mois. Il étoit né en 1727, ct entra au service en 1740.

- Le conseil royal d'instruction publique a autorisé l'établissement d'une chaire de philosophie an collège de Château-Gonthier.

- Le 4, la cour royale de Poillers a enterme les lettres de commutation de peine accordées à Fradin, médecin à Parthenay, condamné à la peine de mort dans l'affaire de Berton. Fradin a prononcé, avec la plus vive émotion, un discours dans lequel il a témoigné tout son dévoûment et toute sa reconnoissance pour le Bos et les augustes Princesses qui ont hien voulu solliciter sa grace.

On a sussi; à Nîmes, Eher un habitant fallant partie de la loge

de Misraim, des papiers relatifs au rit de cette loge.

- Le 15 de ce mois, k six heures un quart du soir, un poignard a été trouvé à la porte de M. Bernard, procureur du Roi à Nantes, connu par sa fermeté et son dévoument à la famille royale. Des indices recucillis sur-le-champ ont fait connoltre que ce symbole des ven-geances secrètes venoit d'être déposé en ce lieu, quelques minutes auparavant, par un individu qu'on a vu entrer et sortir furtivement. L'arme est faite avec un soin et un fini remarquables. Le manche est en ébène, travaillé, garni en cuivre doré et ciselé.

- Le parc d'artillerie formé à une petite distance de Perpignan va recevoir une grande étendue. Les troupes sont journellement exercées aux grandes manœvres. Plusieurs brigades de gendarmerie, destinées à former la force publique du corps d'observation dans ce département, conformément aux ordres de S. Exc. le ministre de

la guerre, sont sur le point d'arriver.

M. le commandeur de Busca a fait répandre à Vérone un Mémoire plein d'intérêt sur les droits de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à reconquérir le rang et la prépondérance dont il jouissoit parmi les puissances chrétiennes.

—Sir Henri Wellesley, frère du duc de Wellington, est nommé ambassadeur à Vienne, en remplacement du marquis de London-

derry.

Les autorités de Dublin ont défendu de célébrer l'anniversaire de l'inauguration de la statue du roi Guillaume, dans les journées des 4 et 5 novembre. Les décorations et les signes qui parent cette statue ont causé depuis plusieurs années des troubles serieux entre les catholiques et les profestans de cette ile.

— Le chef politique de la Biscaye a fait paroitre une circulaire dans laquelle il ordonne qu'on séquestre promptement et énergiquement tous les biens de ceux qui porteroient les armes contre la constitution, ou qui se seroient réfugiés en France. Les biens des ceclé-

siastiques sont soumis à la même mesure.

Les constitutionnels espagnols se livrent à toutes sortes d'horreurs. Les habitans de Castelfollit en état de porter les armes, le curé et son vicaire, ont été fusillés. A Guisona, dix-huit habitans, plusieurs prêtres et religieux, ont éprouvé le même sort. Le duc de l'Infantado s'est réfugié à Plymouth.

### Retraite spirituelle pour un jour de chaque mois, par le Père Croiset (1).

Jean Croiset, un des auteurs qui ont le plus écrit sur des matières de piété, étoit né à Marseille, vers le milieu du dirseptième siècle, et entra chez les Jésuites, où il se fit estimer par son zèle pour le salut du prochain. Ses principaux ouvrages sont, une Année chrétienne, en 18 vol.; des Vies des Saints, des Réflexions chrétiennes, et d'autres livres du même genre. L'auteur mourut à Axignon, le 3« janvier 1738. Il avoit été provincial de son ordre, et auparavant recteur du noviciat d'Avignon. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en italien, en espagnol, en anglois, en allemand, et même, dit-on, en arabe. Sa Retraite spirituelle, surtout, a été fort répandue. On dit, dans l'avertissement de cette édition, qu'elle est au moins la vingt-cinquième, sans compter une traduction angloise imprimée à Paris, et une traduction italienne imprimée à Boulogne et à Rome.

L'usage des retraites est, depuis long-temps, familier aux personnes qui font profession de piété; il fut surtout en vigueur dans le dix-septième siècle, à cette époque si féconde en grands exemples de tout genre. Ce fut alors que des pasteurs zélés et de saints prêtres firent adopter ce moyen de

<sup>(1) 2</sup> vol. in-12; prix, 4 fr. et 6 fr. franc de port. A Paris, chez Méquignon junior; et chez Adr. Le Clere, an bureau de ce journal.

saint; les congrégations formées dans ce temps donnoient des retraites non-seulement pour les ecclésiastiques, mais encore pour les fidèles des deux sexes. Plusieurs établissemens de retraite s'élevèrent à Paris et dans les provinces, et c'étoit à qui viendroit se retremper dans ces pieux asiles, et y puiser une nouvelle ardeur pour travailler à l'œuvre du salut. Nous avons vu même dernièrement ce salutaire usage reprendre dans une province où la piété a fleuri long-temps, et des maisons de

retraite s'y reformer en plusieurs lieux.

Le Père Croiset commence par montrer l'utilité des retraites, et par indiquer la manière de passer ce temps. Il donne des méditations pour un jour dans chaque mois. Si on ne peut, dit-il, consacrer huit ou dix jours de suite à la retraite, on peut au moins prendre un jour par mois pour se recueillir. Il y a trois méditations pour chaque mois; mais il seroit aisé de réunir celles de plusieurs mois, si l'on vouloit faire une retraite plus longue. On y joindroit des sujets de lecture près dans les Réflexions chrétiennes du même auteur. A la fin est une préparation à la mort, et même la troisième méditation de chaque mois roule sur la mort. Enfin, on a joint, à chaque volume, des prières pour la messe, la confession et la communion. Puisse cet ouvrage continuer à produire d'heureux fruits dans l'Eglise, et maintenir une pratique salutaire, que le tumulte du monde et la contagion des mauvais exemples rendent encore plus nécessaire de nos jours!

Réglèment de vie offert aux personnes qui désirent mener une vie chrétienne, suivi de quelques sentences sur les principales vérités de la religion, et d'un court Abrégé de la méthode d'oraison mentale (r);

Nous avons rapporté le titre en entier, parce qu'il fait connoître tout ce dont se compose cet écrit. Le réglement est divisé en deux parties, dont la première expose ce qu'il faut faire chaque jour, chaque se maine, chaque mois, chaque année. La seconde renferme ce qu'il faut observer toute sa vie. Après chaque article, on a placé des réflexions pour motiver telle pratique ou développer tel précepte. Les sentences sont destinées à rappeler des vérités que le tumulte du monde tend à cffacer de notre souvenir. Un abrégé de la méthode d'oraison vient à l'appui de tout ce qui précède. Puisse ce petit reeueil, inspiré par les vues les plus pieuses, produire dans les ames les effets qu'en attend l'auteur.

<sup>(1)</sup> Brochure in-12. A Paris, chez Beaucé-Rusand; et chez Adr. Le Clore, au bureau de ce journal.

### Controverse sur un sermon censuré à Rome.

Le 4 mars 1821, qui étoit le dimanche de la Quinquagésime. M. Verheylewegen, grand-vicaire de Malines, prêcha dens l'église métropolitaine de cette ville, ou on faisoit alors les prières des quarante-heures. Le saint Sacrement étoit exposé. et l'église étoit remplie de monde. L'orateur parla de la corruption des anciens peuples, et entra, dit-on, sur ce sujet dans quelques détails qui offenserent les oreilles de plusieurs auditeurs. et qui parurent au moins déplacés dans une chaire chrétienne et en présence du saint Sacrement. Dans la suite de son discours, il avança des propositions asses hardies relativement au salut des liérétiques, et même des infidèles auxquels il parut ouvrir les portes du ciel avec une extrême complaisance. Non content de cela, il livra son discours à l'impression. sous le titre de Triomphe de la Croix. Sa prédication avoit excité quelques murmures; mais la publication du sermon produisit un effet plus fâcheux encore. L'ouvrage fut déféré à Rome, et remis à la congrégation du Saint-Office, qui, après un examen assez long, condamna le sermon, le 12 décembre 1821, comme contenant des propositions respectivement fausses, scandaleuses, induisant à l'erreur, erronées, subversives de l'église eatholique, déjà condamnées, et même hérétiques. Ce décret sut approuvé par le saint Père, imprimé et affiché suivant l'usage.

On avoit lieu d'espèrer que l'auteur du discours se sonmettroit à ce jugement. M. Verheylewegen avoit lui-même envoyé son ouvrage au saint Siège, et avoit paru sensible à la rumeur publique qui s'étoit manifestée contre son écrit. Mais il trouva bientôt des amis qui relevèrent son courage. Les protestans, les indifférens, les incrédules même, se firent un point d'honneur de protéger celui qui leur avoit ouvert la voie large. On flatta son amour-propre, on l'aigrit contre la censure, et des gens peu sévères en fait d'orthodoxie lui persuadèrent qu'il avoit été injustement condamné. Quel auteur n'est pas accessible à ces suggestions, quand il écoute un penchant trop naturel? M. Verheylewegen espéra donc se re-

mettre du coup. M. l'archevêque de Malines, à qui le décret du 12 décembre sut adressé, crut pouvoir se dispenser de le publier, et se contenta d'interdire la prédication à son grandvicaire. Le jugement n'auroit presque pas été connu, s'il n'eût été mentionne dans quelques journaux. Nous en donnâmes nous-inêmes connoissance dans notre no. 706. On fit reimprimer aussi contre le discours un Opuscule, intitulé : les Vrais Principes sur les moyens de salut; dont nous avons parlé nº. 717. Enfin, M. Verheylewegen a été attaqué dans quelques autres brochures, et les catholiques, et surtout le clergé des Pays-Bas, se sont fortement pronouecs contre son

discours, et contre la publicité qu'on y avoit donnée,

Toutefois il a trouve un défenseur, et on a ve paroître une brochure sous ce titre : le Vicaire-générale Verheylewegen considéré dans son vrai jour, par un jeune théologiete cethon lique, Bruxelles, 1822, in-12 de 36 pages. On peut croire ce théologien quand il annonce qu'il est jeune; sa brochure est en effet digne d'un novice qui n'est pas encore aux élémens de la science, ou plutôt cette brochure auroit l'air de partis des bureaux de quelque administrateur plus occupé de la politique que de l'orthodoxie. On y parle du règne paternel de S. M. le roi des Pays-Bas, de l'égale protection accordée à tous les cultes, et du serment exigé dans ce pays des fonctionnaires; on s'y moque des ultramontains et des acquires des théologiens, et du jugement doctrinal des évêques des Pays - Bas; toutes choses assez étrangères au sermon condamné. Cette manière de traiter la question indique assez que c'étoit là une affaire de politique et de parti, et que l'apologiste ne s'inquiétoit pas beaucoup de l'exactitude de la doctrine. Il ne croit pas possible que le grand-vicaire ait soumis son discours au saint Siège; ce qui seroit contraire, dit-il, aux libertés de l'église belgique, et aux droits du gouvernement; comme si un gouvernement protestant avoit quelque droit d'intervenir en pareille matière, et comme si les libertés de l'église belgique n'étoient pas bien plus compromises par les ordonnances du prince et par les arrêtés de ses ministres, que par les décrets de Rome. L'apologiste ajoute que la congrégation de l'Inquisition est composée pour la plupart de moines qui ne s'inquietent point du Pape; il est assez mal informé. La congrégation romaine de l'Inquisition a le Pape pour préfet, et le cardinal della Somaglia pour secrétaire:

douse cardinaux composent cette congrégation; aucun n'est religieux. Parmi les consulteurs, il y a d'abord sept prélats distingués, puis dix religieux, dont plusieurs chefs d'ordres, et les autres choisis parmi les plus éclairés de leur corps; mais ils n'ont que le titre de consulteurs, et ils ne sont pas en majorité, comme le dit la brochure.

L'apologiste cite un long passage de Van Espen pour proqver que les congrégations romaines peuvent se tromper, et que l'artifice et l'intrigue y ont aisément accès. L'autorité de Van Espen est un peu suspecte en pareille matière, et ce oanoniste appelant a plus d'une fois consulté dans ses décisions les intérêts de son parti. L'apologiste n'a qu'à demander à M. Gorbau si, lorsque ce directe ur général du culte catholique dans les Pays-Bas, envoie des sirculaires on des arrêtés aux évêques et aux curés, il trouveroit bon que les évêques et les eurés ne voulussent pas y déférer, et qu'ils se plaignissent que tout se fait par intrigue dans les bureaux de M. Goubau; que ses commis sont pleins de partialité; qu'ils lui font signer tont ce qu'ils veulent, etc. Il est probable que M. Goubau trouvezoit ces remarques fort audacieuses, et tanceroit rudement les récalcitrans. Doit-on moins de respect, au Pape .qu'à M. Goubau? 🗵

On rechausse dans la brachure de Braxelles la vieille distinction entre le saint Siège et la cour de Rome; éternel subtersuge de l'erreur et de la manyaise soi; car les partisans des nouveautés qui consentent à respecter le saint Siège, sonsentendant qu'il ne parlera jamais. Quand il y a quesque décret porté contre eux, c'est de la cour de Rome qu'il part; le saint Siège n'y est pour rien. Cette désaite est devenue un peu bannale, et l'amonyme n'a passau la rajeunir et la rendre

plus séduisante.

Cet écrivain n'est pas plus heureux dans les faits qu'il allègue que dans les maximes qu'il débite. Il prétend que le sermon du grand-vicaire a été condamné sur une traduction latine falsifiée. Il se trompe; on eut à Rome l'original Aamand, avec une traduction françoise que l'auteur luimême avoit envoyée à Rome. La dispute dont, parle la brochure entre l'ancien évêque de Ruremonde et un religieux de son diocèse ne prouveroit rieu; car autre que l'apologiste présente les faits d'une manière fort inexacte, son récit, fût-il prais: thonireroit seulement qu'on peut faire au saint Siège, comme à toute autre autorité, des rapports faux ou altérés sur des faits; mais dans l'affaire du grand-vicaire il ne peut y avoir à craindre de semblables inconvéniens. Il s'agissoit là, non de faits, mais de doctrine, et le livre étoit sous

les yeux des juges.

Enfin l'apologiste arrive, sur la fin de sa brochure, à l'objet principal, c'est-à-dire, à la doctrine même du discours condamné. Ici il s'appuie d'un passage de l'abbé de Foere, dans le Speciateur Belge, et surtout d'un discours prononcé, l'année dernière, à Paris, par un illustre prélat. Nous avons donné une analyse de ce discours, dans notre nº. 705. L'auteur de la brochure a copié une autre analyse qui perut alors dans un journal différent du nôtre. Mais cette analyse et cet extrait ne sont point le discours même de l'orateur, qui ne sauroit répondre de ce que lui fout dire des auditeurs plus ou moins exacts. En pareille matière on ne peut juger un discours que sur le manuscrit même, et un extrait no peut jamais faire autorité, surtout quand il n'a pas été rédigé par un théologien de profession. L'illustre prélat cité par l'apologiste ne peut donc être compromis dans cette affaire, et n'a nulle raison pour y intervenir; sa doctrine comme sa sagesse le placent au dessus de tout soupcon. Son discours, du 6 mai 1821, n'a point été attaqué, et n'a excité aucune plainte; et on ne sauroit justifier un discours publié, par un extrait dont rien ne garantit la fidélité.

Ainsi sont renversées toutes les raisons du jeune théològien, qui feroit bien à l'avenir de connoître les faits avant de les raconter, d'étudier la doctrine avant de hasarder des jugemens, et surtout d'être un peu plus réservé sur les papes, sur les théologiens, et sur tout ce qui tient à la religion.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Pans. La petité vérole s'étant déclarée dans quelques quartiers de Paris, et y faisant en ce moment des ravages, l'autorité s'est adressée à M. l'archevêque, pour le prier d'user de toute son influence pour engager les parens à recourir au moyen qu'on leur présente pour conserver leurs enfans. Le prélat vient, en conséquence, d'adresser aux curés du diotèse une lettre datée du 10 novembre, et dans laquelle il exhorte les pasteurs à user de leur crédit auprès des fidèles pour dissiper leurs préventions, réveiller leur négligence, et les engager à adopter un procédé dont l'expérience, dit-il. a démontré le succes. Les ecclésiastiques employés dans le ministère devront profiter de toutes les circonstances pour faire sentir aux chess de famille combien il v auroit d'anathie, d'entétement et de danger à rejeter une méthode que nous sommes autorisés à regarder comme un bienfait de la

Providence.

- Des journaux avoient parlé, il y a quelque temps, de changemens dans l'administration de la grande-aumônerie : pous ne crûmes point devoir répéter cette nouvelle; nous n'aimons point à recueillir les bruits vagues qui circulent, ct notre respect même pour l'autorité nous avertissoit de ne lui attribuer que ce qui étoit bien constant. Mar. le grand-aumôr nier étoit absent, et il étoit convenable d'attendre que le prélat fit connoître ses intentions. Le choix de S. A. est aujoutd'hui connu. M. l'abbé Foutrier se retire; on dit qu'il est destiné à occuper un poste important, où il pourra se livrer entièrement au goût qu'il a tonjours montré pour l'exercice du ministère ecclésiastique. M. l'abbé Gallard, qui était, depuis plusieurs années, secrétaire des affaires ecclésiastiques placées dans les attributions de M. le grand-aumônier, est nommé grand-vicaire par M. l'archeveque de Paris, et doit aller habiter à l'Archevêché. M. l'abhé de la Mennais, l'aîné, ancien grand-vicaire de Saint-Brieux , devient vicaire-général de la grande-aumônerie. M. Jean-Robert de la Mennais est connu par ses talens dans l'administration, et a eu part à quelques-uns des écrits de son frère. M. l'abbé (Félicité) de la Mennais. C'est le même qui a créé, que Bretagne, l'institut des Frères pour les écoles, dont nous avons parlé; et le diocèse de Saint-Brieux, qu'il a gouverné avec sagesse pendant plusienrs années, lui doit des institutions et des œuvres non moins avantageuses à la société qu'à la religion.

-La piété nous apprend à ne point rester étranger aux intérêts de l'Etat, qui ont tant de rapports avec ceux de la religion. Dans toutes les grandes circonstances politiques, les bons sidèles redoublent seurs prières pour le Roi, pour la France, pour l'ordre et la paix. C'est pour cela qu'à l'occasion des élections des personnes zélées sont une neuvaine de prières pour demander à Dieu qu'il bénisse les choix qui vont se saire,

Depuis le 13, il se dira chaque jour, à onze heuras, des messes à cette intention dans les églises de Saint-Roch et des Missions, qui ont été choisies pour la commodité des fidèles qui habitent les deux rives de la Seine.

La paroisse de Sept-Vente, diocese de Bayeux, vient de donner aussi un exemple précieux à recueillir. Il n'y a pas encore deux ans que cette paroisse se trouvoit n'avoir qu'une église presque en ruines; aufourd'hui elle en possède une qui est une des plus belles de la contrée. A la voix d'un prêtre vertueux qui gouvernoit cette paroisse, les habitans formerent à l'envi, vers le commencement de l'année dernière, le dessein généreux de contribuer tous à la reconstruction de l'église. Les uns fournirent des matériaux, d'autres les voiturerent; ceux-ci les mirent en œuvre, ceux-là sirent des dons en argent. La mort du curé, en juillet 1821, n'arrêta point les travaux. Lesparoissiens redoublèrent d'ardeur après cette perte, et le nouveau pasteur joignit ses efforts à ceux des habitans. Il est à remarquer qu'il n'y a point dans ce lieu de grand propriétaires, ni d'individu riche. Le maire et l'adjoint ont donné l'exemple du zele; une pieuse dame, qui ne jouit que d'un modique revenu, a contribué pour plus de 6000 fr. Il n'est point d'habitant qui ne se soit imposé quelque sacrifice. M. l'évêque de Bayeux, sensible à cet élan généreux des paroissiens de Sept-Vents, a voulu leur donner un témoignage d'intérêt, et est allé bénir lui-même la nouvelle église. Les habitans out reçu le prélat avec les plus grands honneurs; quarante hommes à cheval, ayant à leur tête le maire et l'adfoint, allèrent à plus de deux lieues à sa rencontre. Mer. benit l'église, le lundi 28 octobre, en présence d'un nombreux clergé et d'un grand concours de fidèles. M. l'abbé Boscher, vicairegénéral, prêcha sur le respect dû aux églises. Après son discours, le prélat en improvisa un parfaitement convenable à la circonstance, et qui fut écouté avec un vif intérêt. Le soir, le même cortége que le matin reconduisit M. l'évêque; les habitans firent éclater leur joie par des acclamations reitérées, et le prélat se retira touché des marques du respect et de la reconnoissance de ces bons fidèles.

— Le 29 octobre dernier, une messe solennelle a été célé-, brée, dans l'église paroissiale de Sainte-Madeleine à Strasbourg, pour l'installation des Frères de la Doctrine chrétienne; le 4 novembre, les classes de ces bons Frères se sont

ouvertes: l'une, gratuite, dans l'ancienne école de travail : l'autre, avec la rétribution ordinaire, dans la maison du noviciat des Frères. Ces deux écoles complètent ce qu'on pouvoit désirer pour l'instruction des garçons à Strasbourg; mais cette ville attend encore de semblables accours pour les filles. Ils seroient bien nécessaires pour une population qui renferme plus de huit mille ames vivant d'aumones, et dans une ville de garnison, et encore à raison de la diversité des cultes. Il existe à Strasbourg une réunion d'anciennes religieuses de la congrégation de Notre-Dame, instituée autrefois par le bienheureux Pierre Fourrier; ces filles ne portent point leur habit de religieuses, sont logées à leurs frais, et ne regoivent augun secours. Cependant elles élevent beaucoup de jeunes personnes pauvres. La ville de Strasbourg abondoit autrefois en ressources de ce genre, que la révolution a détruites. Les religieuses de la congrégation de Notre-Dame ont persisté dans leur vocation; elles continuent à remplir l'objet de leur vocation. Cette sidélité, et plus encore les besoins d'une partie intéressante de la population, leur mériteroient de la part de l'autorité une protection déclarce, et toutes les personnes sages et zélées sollicitent pour elles des faveurs qui tourneroient encore moins à leur avantage qu'à celui de la société. – Nous avons reçu quelques détails sur la mort de M. Léonard Gayvernon, ancien évêque constitutionnel de la Haute-Vienne, mort à Vernon, près Limoges, le 20 octobre dernier. La conduite de cet homme est inexplicable. Il assistoit souvent 'à la messe; A alloit voir les malades dans sa campagne, et leur portoit des secours. On dit qu'il a écrit des lettres pleines de religion à une de ses nièces qui a dernièrement fait ses vœux dans une communauté de Clairettes à Limoges. Toutefois dans d'autres occasions il avançoit des principes destructeurs de la foi. Son curé, averti du danger où il se trouvoit, se

voira, répondit le malade. Le pasteur chercha à le toucher par les considérations les plus pressantes; il lui parla tour à tour de la bonté de Dieu et de sa justice; il l'engagea, dans le cas où il ne voudroit pas s'ouvrir à lui-inême, à faire choix d'un autre prêtre. Ni vous, ni d'autres, a répondu le malade. Le curé de Moissannez s'est alors retiré, en déplorant l'inutilité de son ministère. Un frère du mourant étoit présent; c'étoit M. Jacques Gayvernon, ancien curé de Linars, qui

transporta chez lui, et l'engagea à se confesser. Dieu y pour-

s'est marie, et qui aujourd'hai est veuf; il pourroit rendre compte des faits. Aussi la chose étoit si notoire que le corps n'a point été présenté à l'église. La famille l'a fait enterrer sans aucune cérémonic. Il ne faut point confondre les Gayvernon, prêtres, dont nous avons parlé, avec un quatrième frère, M. Gay, baron de Vernon, homme estimable et plein de talens, qui étoit officier de génie, et n'a été d'aucune assemblée; celui-ci, qui est mort il y a quelques années, a été regretté de tous les gens de bien. Il est juste dé dire que Léonard a, par son testament, fait plusieurs legs pieux. Nous profiterons de cette occasion pour faire remarquer une fante typographique qui s'est glissée à son sujet dans notre n°. 859. On dit qu'il étoit né à Saint-Lainard; il faut live Baint-Léonard.

### NOUVELLES POLITIQUES.

PASS. S. A. R. MORSIEUR A chargé M. le duc de Fitz-James de remettre à M. le préfet de la Vendée 300 fr. pour la reconstruction de la chaumière récemment incendiée d'un bon et pauvre Vendéen.

nommé Cyprien Lesage.

Treize habitations de la commune de Patornay, département du Jura, ont été incendiées, le 13 septembre dernier. LL. AA. RR. Mossixus et Msr. le duc d'Angouleme ont fait remettre, chacun séparément, une somme de 500 fr. pour être distribuée aux familles privées d'asile et de moyens d'existence.

— S. A. R. Msr. le duc d'Angoulème, ayant été informé par M. le curé d'Auvers, des dégats causés par la gréle. le 4 du mois dernier, a accordé une somme de aon fr. pour servir aux répara-

tions les plus urgentes.

— S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulème, informé que le village de Saint-Sauves (Puy-de-Dôme) avoit été entièrement détruit par les flammes, vient d'accorder une somme de 1000 fr. pour le soulage-

ment des victimes de l'incendie.

— D'après une ordonnance royale, du 6 de ce mois, la partion de la haute-paye, acquittable à l'avance, pour les caporaux d'infanterie de la ligne, sera allanée aux soldats de toutes armes qui contracteront des réengagemens. Le ministre de la guerre a aussi arrêté le projet de donner un lit à chaque soldat, et de le lui donner cn fer. C'est ainsi que le gouvernement du Roi répond à ceux qui le calonnicat pour séduire les soldats.

- Le tribunal de police correctionnelle a appelé, le 12, la cause de M. Benjamin Constant relativement à sa lettre à M. de Carrère, sous-préfet de Saumur, et témoin aux assises de Poitiers. M. Benja, min Constant a fait défaut. Les éditeurs responsables du Constant tionnel, du Courrier françois, du Pilote et du Journal du Commerce, ont seuls comparu. L'avocat de M. Benjamin Constant a demandé un délai. Le tribunal, après une courte delibération, a remis la cause du 14, pour être statué en présence de M. Benjamin Constant, qui devra comparolitre en personne.

Le nommé Sarragosse, condamné deux fois pour propos séditieux, a été condamné, le 12, par le tribunal correctionnel, et pour le même délit, à sept mois d'emprisonnement et à 500 francs d'a-

mende.

Le mennier de Thouars, le jeune Fradin, et quatre autres des condamnés dans l'assaire de Berton, sont conduits à Riom et à Nimes, où ils vont subir leur détention. Le colonel Allix, Sénéchaux, Fradin et les autres, ont été dirigés vers la Charente.

- Quoique les conférences soient très-actives à Vérone, on ne croit pas que les plénipotentiaires se séparent avant la fin de décembre. Le départ de M. le vicomte de Montmorency est fixé au 10 ou au 12 de ce mois. La réception du roi de Naples a été trèsbrillante, et jouit d'une bonne santé, quoique les libéraux l'aient fait mourir en route.
- On a commencé à Naples, le 25 octobre, des prières d'actions de grâces pour remercier le ciel d'avoir préservé cette capitale du danger que pouvoit lui faire courir une des plus terribles éruptions du Vésuve dont on ait gardé la mémoire, et qui a duré plusieurs jours,
- Le tribunal suprème de justice à Madrid a remis en liberté les personnes de distinction qui avoient été arrêtées pour des faits relatifs à la journée du 7 juillet. On n'a retenu que les officiers des gardes qui ont été pris les armes à la main. Cette sage mesure est due à des considérations d'une haute importance présentées par les ministres étrangers. Les cortès ont porté contre la liberté individuelle des lois qui feroient horreur aux libéraux en France, mais qu'ils décrèteut eux-mêmes à Madiid.
- Le docteur de Valenti avoit formé à Sulze, ville du grand-duché de Weymar, une société où on livoit la Bible, et où l'on faisoit d'autres exercices religieux. Traduit plusicurs fois devant le grandconsistoire de Weymar, il avoit été renvoyé des plaintes formées contre lui; mais le grand-duc vient de rendre un rescrit qui défend désormais au docteur foute réunion religieuse. En même temps un sous-officier a été chargé de le conduire en prison, en cas de coutravention. Le docteur a annoncé qu'il al'oit quitter le pays.
- Les consuls d'Angleterre, des E'ats-Unis et des villes anséatiques, ont donné à Bahia, le 31 août, une fort belle fête au baron Roussin, qui commande la division françoise envoyée au Brésil. Ils ont voulu lui témoigner leur reconnoissance de la protection qu'il leur a plusieurs fois offerte, au nom de son souverain, pendant l'absence de leurs stationnaires. La santé du Roi de France, proposée par le consul d'Angleterre, a été portée avec acchamation. Plus de soixante négocians anglois se trouvoient à cette fête.

#### Elections.

Département de Seine et Marne. — Collège de Melun. Le huveau provisoire a été maintenu, à l'exception d'un scrutateur, qui a été remplacé par M. le duc de Praslin. M. Rolland d'Erceville, président du collège et député sortant, a été réélu à une majorité de 190 voix, contre 162, données à M. Baillot, candidat de l'opposition. Collège de Meaux. Un seul scrutateur a été maintenu. M. La Fayette a obtenu 169 suffrages, et son concurrent, M. le baron Menager, 136; 8 voix out été perdues. Collège de Coulommiers. Le bureau provisoire a été maintenu.

Département du Nord. — Les bureaux provisoires des collèges d'ar-

rondissement ont été confirmés à une forte majorité.

### Affaire de M. Benjamin Constant.

Nous ayons dejà annonce que M. Renjamin Constant avoit comparu, le 6 de ce mois, au tribunal correctionnel, où le ministère pullic avoit pris des conclusions contre lui, en raison de sa lettre à M. Mangin, procureur-général de Poitiers. La cause du prévenu à été appelée de nouveau, le 13. Il a présenté deux moyens préjudiciels. Le premier, tiré de l'appel qu'il a interjeté à la cour royale contre le jugement du tribunal, du 6 de ce mois; le second, de sa qualité de député. M. Benjamin Constant a lui-même défendu ce dernier moyen dans un long discours. Il a prétendu que ce n'étoit pas dans son intérêt, mais uniquement pour l'honneur et le droit de la chambre des députés, et pour la défense de la Charte, qu'il présentoit cette exception. Il a ensuite posé en principe qu'un député étoit inviolable, et pouvoit tout écrire impunément pour dé-fendre les opinions manifestées à la tribune, et attaquées hors de l'enceinte de la chambre. Du reste, M. Benjamin Constant avoue naïvement qu'il est très-content de lui-même, et qu'il n'a que des éloges à se donner. Il tormine en disant que le tribunal correctionnel rendra un grand service à la France s'il se déclare incompétent, M. l'avocat du Roi écarte les moyens préjudiciels et d'incompétence proposés par le prévenu; les députés, dit-il, ne peuvent être poursuivis pour les discours prononcés à la tribune; mais dans cette occasion c'est l'écrivain que l'on attaque, et non pas le député. Le tribunal adopte les conclusions du ministère public. L'avocat de M. Benjamin Constant présente un autre moyen préjudiciel. Il demande qu'il soit sursis au jugement du tribunal correctionnel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte formée par son client contre M. Mangin. Le défenseur arrive enfin au fond. Les accusations versées par le procurcur-général sur M. Benjamin Constant sont si graves et si injustes, qu'il n'est pas étonnant que son client, que ces accusations avoient mis hors de lui-même, ait laissé échapper quelques expressions qui n'étoient pas bien pesées.

Le 14, le prévenu a prononcé un discouts écrit de près de quatrevingt feuillets. H a insisté principalement et presqu'uniquement sur ce point, que M. le procurent-général n'auroit pat du, dans sa plaidoirie, parler contre quelques dépubés, parce qu'il n'étoit pas compétent pour les poursuivrs. Si le prévenu a publié un écrit avant de porter plainte en justice contre M. Mangin, c'est uniquement parce que cette voie étoit plus rapide pour rectifier l'opinion publique. Il annonce qu'il montreroit beaucoup de courage et de générosité si jamais des conspirateurs à ses ordres tomboient sous la main de la justice. Les épithètes que l'on prodigue à une partie de la chambac suiti affice-

tionne lui navrent le cœur.

M. Billot, avocat du Roi, réplique sur-le-champ. Le prévenu a, dit-il', étendu la discussion pour détourner l'attention des magistrats des points qui doivent surfout les fixer; savoir; le libelle incrimine : cet écrit de vingt-quatre pages n'est qu'un tissu d'injures : le procureurgénéral de Poitiers y est assimilé aux juges assassins de 1793. Les fonctionnaires publies ne pourroient condamner hautement certaines doctrines, parce qu'elles auroient été proférées, à la tribune? On ne pourroit donc pas dénoncer à l'indignation de la France cet audacieux discours où l'on a parlé des répugnances, qui n'étoient que dans l'ame flétric de celui qui se permettoit une pareille assértion? (Mouvement très-vif dans l'auditoire). M. le procureur général de Poitiers n'a point attaqué M. B. Constant en sa qualité de député. Le procès ne demandoit il pas par lui-même que l'on parlat de ce comité directeur, établi à Paris, et des personnes que les condamnés ont désignées comme composant le gouvernement provisoire! Si j'étois député, ajoute M. le procurgur du Roi, et que des compirateurs me désignassent comme leur complice ou leur chef, je désavouerois, du haut de la tribune, cette odieuse imputation. Mais si jo voulois renversen le gouvernement établi, alors, par un hasard, facheux sans doute, mais qu'il ne faut attribuer qu'il de malheureuses circonstances, je ferois précisément ce qui a été fait. (Nouveau mouvement dans l'auditoire).

L'avocat de M. B. Constant soutient que M. Mangin auroit du imiter la cour des pairs, qui, en 1821, ordonna que les noms de plasieurs personnages, éminens, que la rumetir publique désignoit comme des chefs de la conspiration, ne fussent point compris dans l'acte d'accusation. Le prévenu obtient de nouveau la parole pour la réplique. Les libellistes, dit il, sont ceux qui attaquent le côté de la chambre où je siège. Le ministère public m'a dit que je ne devois pas répondre par des injures; mais quand je me suis vu attaqué, je n'étois pas maitre de moi. Il finit en disant qu'il a obéi, par sa conduite, aux lois de la morale et de l'honneur. M. le président annouce que le jugement sera

prononcé à l'audience du 19.

Sur quelques Jésuites espagnols morts récemment, et qui se sont rendus célèbres pur leurs connoissances; leurs travaux et leurs écrits.

D'Alembert a osé imprimer parmi nous; et d'autres ont répété après lui, que les Jésuites, à l'époque de leur destruction, n'avoient point d'hommes d'un mérite distingué. Céthe assertion, fausse et injuste, est démentie par de nombreux exemples. Il y avoit, à l'époque de la destruction de la société, des hommes très-recommandables dans son sein: parmi nous, nous pourrions citer Berthier, Griffet, La Neuville, etc. Les Jésuites espagnols comptoient aussi des savans et des littérateurs d'un grand mérite. Nous voulons en citer quelquesuns qui ont joui d'une réputation plus distinguée: nous nous bornons à sept, qui ont vécu jusqu'à ces derniers temps, et qui, à ce titre, méritent d'être connus d'une manière particulière.

Jean Andres, né dans le royaume de Valence, le 15 février 1740, entra dans la société en 1754, et professa avec succès. Aucun genre de littérature ne lui étoit étranger. On a de lui des ouvrages de mathématiques, de philosophie, de critique et d'érudition, des lettres, des voyages, etc.; mais il s'est illustré sortout par son grand ouvrage, De Porigine, des progrès et de Pétat actuel de toute littérature, imprimé à Parme de 1782 à 1799, en 7 vol. in-4°., et réimprimé depuis à Venise et à Naples. On admire l'érudition, la sagacité et le goût de l'auteur, qui s'est montré le rival de Tiraboschi. En 1799, la cour de Vienne voulant réformer l'enseignement de l'Université de Pavie, y appela Andres, et le mit, quoique étranger, à la tête de toutes les écoles. Depuis, il fut fait préfet de la Bibliothèque royale à Naples, et sa haute réputation le protégée parmi toutes les vicissitudes de ce pays, il y est mort le 13 ianvier 1817.

Fanstin Arevalo, né dans l'Estramadure, le 29 juillet 1747, entra dans la société en 1761, et profita du loisir qu'il avoit en Italie pour cultiver les lettres avec ardeur. Le fruit de ses études fut Hymnodia hispanica, Rome, 1786; une édition du poète Dracontius, 1791; une de l'Histoire évangélique d'Aquilinus Juvencus, prêtre espagnol, 1792; une de Prudence, 2 vol. in-4°.; une de Celius Sedulius, 1794, in-4°.; une de saint Isidore de Séville, 1797-1803, 7 vol. in-4°.; une du Missel gothique, 1804, in-fol. Arevalo jouissoit de toute la confiance du cardinal Lorenzana, qui paroît avoir fait les frais de ses éditions, et qui, en mourant, le nomma son exécuteur testamentaire. En 1800, il fut décoré du titre d'hymnographe poutifical. Lorsque le cardinal di Pietro fut obligé de quitter Rome, en 1804, il pomma Arevalo théologien

de la penisencerie, en remplacement de Mussarelli, aussi déporté. Arevalo occupa cette place jusqu'au 25 septembre 1815, qu'il voulut retourner en Espagne, quelques efforts qu'on fit pour le retenir dans un pays on ses lumières et sa sagesse étoient justement appréciées. Il vivoit, en 1816, dans

le collège de Loyola, où il s'étoit retiré.

François Gusta, né à Barcelonne, le 9 janvier 1744, entré dans la société en 1759, est auteur d'un très-grand nombre d'écrits en italien sur diverses matières. Nous citerons, entre autres, la Vie de Pombal, 1782, 4 vol., traduite en francois sous le titre de Mémoires; Courte instruction à un théologien, si le probabilisme est condamné ou non, Florence. in-8° .; Vie de Constantin, Foligno, 1786, 2 vol.; Essai critique sur les croisades, in-4°., sans nom d'autent, de lieu on d'année; Essai critique et théologique sur les Catéchismes modernes, Ferrare, 1788, in-8°., réimprimé avec des augmentations, à Foligno, en 1703 (cet Essai est dirigé contre les Catéchismes jansénistes, et valut à l'auteur un Bref de Pie VI); Courte réfutation du livre (françois) de J. C. sous l'anathème, Ferrate, 1787; Défense du Catéchisme de Bellermin: ibid.: les Erreurs de L'amburini dans ses lecons de morale chrétienne, Foligno, 1791, 2 vol. in-8°.; Mémoires sur la révolution françoise, in-8°., réimprimés depuis sons le titre De l'influence des jansénistes sur la révolution de France: l'Esprit du dix-huitième siècle, 1902; Réponse à la question: Quel jugement on doit porter des personnes qui, dans les pays catholiques, veulent sontenir le serment de France? Ferrare, 1793 (cet écrit est dirigé aussi contre le serment de liberté); Mémoires d'un père à son fils, à la fin du dix-huitième siècle; Réponse d'un ouré catholique aux Réflexions de mocratiques du docteur Jean Tumiati, Venise, 1700. Gusta passa à Naples lorsqu'on y rétablit la société, et mouret à Palerme en 1816. Il a laissé beaucoup de manuscrits. On tronve des lettres de lui dans le Journal ecclésiastique de Rome, en 1790.

Laurent Hervas, né dans la Manche, le 1er. mai 1735, entra dans la société en 1749, et fit ses derniers vœux à Forli, en 1769. Il avoit professé la philosophie dans le collège des Nobles, à Madrid. En Italie, il cultiva surtout les mathématiques et les matières d'érudition. Retourné en Espegne en

1700, il s'y livroit à de grandes recherches listoriques, lorisqu'il fut obligé de retourner en Italie. Pie VI le nomma bibliothécaire de son palais Quirinal, et plusieurs académies le recurent dans leur sein. Hervas mourut à Rome, le 24 août 1800. Son plus grand ouvrage est l'Idée de l'univers, qui contient l'histoire de la vie de l'homme, le voyage dans le monde planétaire et l'histoire de la terre et des langues, Césene, 1778 et années suivantes, 21 vol. in-4°. La partie des langues, surtout, annonce une érudition immense. L'auteur publia séparément ensuite, à Madrid, les deux premières parties, avec de nombreuses additions, et on imprima dans cette capitale, à l'imprimerie royale, le Catalogue de toutes les langues connues, par le même, 1800-1805, 6 vol. in-4% On a encore d'Hervas une Analyse philosophique et théologique de la nature de la charité, Foligno, 1702, en faveur de Bolgeni : Ecole espagnole des sourds-muets, Madrid, 1795; Catéchisme pour les sourds-muets, même année; la Révolution sur la religion en France, Madrid, 2 vol. Il a laissé un grand nombre de manuscrits, dont plusieurs très-importans.

Jean-François Masdeu, né à Palerme, le 14 octobre 1744; d'une famille noble espagnole, renonça aux espérances de fortune pour entrer chez les Jésuites, province d'Arragon, en 1759. Il les suivit dans leur exil, et se fina d'abord à Ferrare, puis à Ascoli. Distingué par son gout et son érudition, poete et littérateur, il écrivit en italien avec une pureté et une élégance rares. Il traduisit dans cette langue le poème des Echees de Vida, et publia différentes pièces de vers pour des fêtes ou aur des sujets de piété : il a, dans ce genre, des stations de la passion. Son grand ouvrage est son Histoire critique d' Espagne, Madrid, 1784-1805, 20 vol. in-4. Parmi ses autres écrits, nous citerons encore : Abrégé de la vie de la bienheurense Catherine Tomasi, Rome, 1792, in-4°.; Mémoire de Mne. Sadumé, au nom de toutes les mégères, du monde, au sage directeur de Posis, Valence, 1800 (c'est une plaisanterie contre le système révolutionnaire); Lettre à M. G., évêque de C. (Gamboni, évêque de Capri), pour la défense du concile de Trente, sur l'age suffisant pour embrasser l'état religieut, Rome, 1805; Collection de pierres et médailles pour éclaireir l'Espagne romaine, Madrid, 1780, 2 vol. in-4°; sainte Vie du nouveau bienheureux Joseph Öriol; Rome; 1806, en itallien et en espagnol; des Dissertations sur des objets d'antiquité, contre Fea; Histoire de la glorieuse défense des Espagnols contre Napoléon, 1814; Constitution des Cortès, etc. Masdeu étoit retourné en Espagne en 1799, et se livroit à de grandes recherches historiques, quand il fut obligé de regagner son exil. Il demeura alors à Rome, et voulut encore, malgré son âge, revoir sa patrie, en 1815. Il mourut à Valence, le-11 avril 1817. Il a laissé en manuscrits un grand nombre d'opuscules, dont plusieurs sont relatifs à l'histoire.

d'Espagne.

Jear de Ossuna, né au royaume de Cordoue, le 10 janvier. 1745, et entré dans la société en 1750, avoit un génie vif et une heureuse facilité pour les l'ingues. Il écrivoit en italien avec: beaucoup de goût, et il rédigea pendant huit ans, 🛦 Césene, des Ephémérides politiques, qui forment XVI vol. in-4º. de 1788 à 1795, 2 vol. par an. Il prononça, dans la même ville, en 1794, un discours contre les révolutionnaires françois, discours dui fut imprimé alors, et qui l'a été depais en Espagne, pour y échausser les esprits lors de l'invasion, D'Ossuna est anteno de divers opuscules, et a founni plusieurs morceaux aux Ephéménides encyclopédiques de Vienne el à celles de Zatta, à Venise. Il prêcha avec succès en Espagne. pendant le peu de temps que les Jésuites eurent la permission d'y rester en 1700, et y retourna encore en saptembre 1815. On cite; parmi ses manuscrits, neuf Dissertations lues à l'Academie de la religion catholique, à Rome, at des Notices sur les Jésuites espagnols déportés en Italie, avec une histoire de leur exil. Il seroit à désirer qu'on publiât ces écrits.

Charles de La Serna Santander, né le 1° février 1751, entra dans la société en juin 1766, et étoit par conséquent novice au moment de l'expulsion. D'Espagne, il passa à Bruxelles, où il fut mis à la tête de la Bibliothèque publique. Il se forma lui-même une bibliothèque très-précieuse en livres rares et en manuscrits. On a de lui un Dictionnaire bibliographique choiss du quinzième siècle, Bruxelles, 1805, 3 vol. in-8°, et des Mémoires sur la même matière. Il se praposoit de donner un Recueil des anciens canons de l'église d'Espagne; mais il n'en a publié que la Préface historique et critique, Bruxelles, 1800, qui est du savant Jésuite André-Marc Buririel, mort le 19 juin 1762. De La Serna mourut lui-même

en 1814.

Explication du Catéchisme, ou Instruction sur les vérités et les devoirs de la religion (1).

Vers le commencement de cette année nous annoncames un ouvrage du même genre, mais cependant différent ; c'est celui qui a pour titre : Catéchisme dogmatique et moral, par M. Couturier, 3 vol. in-12. L'ouvrage étoit imprimé à Dijon. et approuve par feu M. Dubois, évêque de cette ville. Le nouvel ouvrage est aussi imprimé à Dijon, et porte également des approbations du même prélat, en date du 15 novembre 1820. et d'un théologien, M. l'abbé Deschamps, chargé par lui d'examiner le livre. L'auteur de l'Explication n'est pas nommé: il s'est proposé d'éviter à la fois la sécheresse de quelques ouvrages du même genre, et la prolixité de quelques autres. Les explications sont placées après les chapitres auxauels elles se rapportent; on a insisté sur ce qui regardoit les sentimens de pénitence, d'eucharistie et de confirmation. A l'exposé de la doctrine, on a joint des histoires et des paraboles. propres à graver les vérités chrétiennes. Ces histoires ont été puisées pour la plupart dans des recueils déjà connus; quelques-unes peut-être ne sont pas d'une authenticité incontestable, ni d'an choix assez sévere; mais on a pensé sans doute qu'il y avoit toujours à s'édifier dans ces sortes de récits, lors même que la critique pourroit y reprendre quelque chose.

Il semble qu'on n'a pas observé dans la distribution de l'ouvrage tout l'ordre que l'on pourroit désirer. Non-seulement il y a des chapitres hors de leur place, parce qu'ils n'out été, dit-on, remis à l'éditeur qu'après coup; mais il y en a d'antres qui sont singulièrement rangés. Ainsi un long article sur le prêt se trouve entre une exposition des principaux mystères et l'histoire de la création; cet article paroît un abrègé de la Dissertation de M. l'abbé Pages sur la même matière. Dans les second volume, il y a de même quelques additions, sur les devoirs des disciples envers leurs maîtres, sur la vocation à l'état ecclésiastique, sur les motifs de notre soumission à l'Eglise, etc. Il y a des pensées courtes et pricises sur le salut, qu'on vend aussi à part, et qui renferment en une vingtaine de pages des vérités qu'on perd trop souvent de vue

<sup>(1) 2</sup> vol. in-12. A Dijon, chez Douillier; et à Paris, chez Ad. Le Clere, au bureau de ce journal.

OEuvres complètes de saint François de Sales, publiées, d'après les éditions les plus correctes. Tomes 1°2°, partic, et X (1).

Ces deux nouveaux volumes, qui forment la 5°. livrais son de l'édition, comprenuent une partie de la Vie du saint, et la suite des Lettres. Pour la Vie, l'éditeur a adopté celle de l'abbé Marsollier, qui est la plus estimée, et qui est assez exacte et détailée. Il n'en paroît dans ce moment que la dernière partie; mais le commencement est imprimé, et doit être aussi incersamment livré au public. Quant aux Lettres, le tome X contient depuis la Lettre 376 jusqu'à la 621°. La dernière des Lettres du saint est du 19 décembre 1622, neuf jours avant sa mort. Les Lettres de ce volume vont donc depuis 1617 jusqu'à la mort de l'illustre évêque.

Dans notre dernier article nous marquames les rapports que le saint avoit eus avec la France, avant 1617. Nous trouvons encore depuis cette époque de nombreux indices des relations que le saint évêque entretenoit avec notre patrie. Nous avons même omis dans notre précédent article, de faire mention d'un voyage qu'il fit, en 1608, en Bourgogne et en Franche-Comté. Le 21 janvier 1618, il répond à Louis XIII, qui lui avoit demandé son avis sur un établissement relatif au pays de Gex; il souhaiteroit qu'on pût établir dans ce canton quelques communautés religieuses, et il indique surtout celle des prêtres de l'Oratoire. En

<sup>(1)</sup> Prix, pour les souscripteurs, 7 fr. le vol. A Paris, chez Blaise ainé, rue Férou; et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. C

1617 et 1618, il prêcha le Carême à Grenoble, et y fut reçu avec de grands honneurs; plusieurs protestans vinrent l'entendre, et se convertirent; il y eut, entr'autres, un ministre qui fit abjuration. Le duc de Lesdignières eut des conférences avec le saint évêque, et assista à plusieurs de ses sermons; on croit même que la conversion de ce seigneur étoit le principal objet des voyages du saint; mais Lesdignières n'em-

brassa la religion catholique qu'en 1622.

En 1618, François fut chargé par le duc de Savoie d'accompagner à Paris le cardinal de Savoie, son fils, qui alloit demander Christine de France en mariage pour le prince de Piémont. Il arriva dans la capit le sur la fin de 1618, et prêcha, la veille de Noel, dans l'église des Capucins, devant la Reine. Le Carême suivant, il prêcha à Saint-André des Arts, et passa une partie de l'année à Paris, occupé à la conclusion de l'affaire qui l'y avoit amené. Il revit en cette circonstance plusieurs de ses anciens amis, et en fit de nouyeaux! Il dirigcoit beaucoup de personnes, et entroit dans beaucoup de bonnes œuvres. Il parle dans scs Lettres de M. de Marillac, depuis garde des sceaux; de la présidente de Herse, de M11e. de Lamoignon; il étoit en relation étroite avec la famille Arnauld, chez laquelle il alla passer quelques jours à Andilly : on sait que la dispute du jansénisme ne commença que plus de vingt ans après. Le saint fit aussi un voyage à Mantes, et y fut même malade. Il suivit la cour à Fontainebleau. Il ne quitta Paris que le 13 septembre 1619, et prit son chemin par Tours, Bourges, Moulins, Roanne et Lyon. Il se trouvoit à Annecy le 2 décembre. Nous remarquons cette date, parce que nous croyons qu'il y a erreur dans la Vie de Marsollier, qui dit que François prêcha, la veille de Noël 1619, à Paris; il semble que c'est en 1618 que cette prédication cut lieu. Il n'est pas probable que le saint soit retourné à Paris après être allé à Tours et à Bourges. A la vérité la Lettre 492, où il est question de cette prédication, est datée de 1619; mais il est probable que c'est une date mise par les éditeurs, et non par le saint lui-même.

Quelques Lettres citées dans ce Xº. volume nous apprennent sur le saint évêque des particularités qui doivent nous être précieuses. Dans la Lettre 553, à M. de Marillac, il parle avec beaucoup d'estime et d'affection de Marie de l'Incarnation (Mme. Acarie); il avoit été, dit-il, presque son confesseur ordinaire pendant six mois, et l'entretenoit presque tous les jours. Dans la Lettre 601, la mère de Chantal lui parle d'un projet de l'attirer en France; «tous les plus pieux et les plus solides esprits d'ici, écrivoit-elle de Paris, le 16 mai 1622, sont en grand suspens pour savoir ce qui sera le plus à la gloire de Dieu. M. Vincent me le disoit hier, ajoutant qu'il sembloit que Dieu vous ent mis comme un boulevard contre Genève »: Ce projet n'eut pas de suite. Au mois de novembre de cette année. François rentra en France, alla joindre la cour à Avignon, et revint ensuite à Lyon, où il mourut, le 28 décembre.

Parmi les personnes de notre nation auxquelles le saint évêque de Genève étoit le plus attaché, nous aurions pu citer Jean-Pierre Camus, évêque de Belley, si connu par la fécondité de sa plume. Cc fut François qui le sacra, le 31 août 1609, dans la cathédrale de Belley; il le visitoit souvent, et avoit en lui une grande confiance. On sait que M. Camus a fait l'Esprit de saint François de Sales. Nous trouvons une assez forte méprise, à l'occasion de ce prélat, dans un recueil qui s'imprime à Paris. Dans un cahier de ce recueil, qui a paru il y a un mois, en rendant compte de cette même édition des OEuvres de saint François de Sales, on dit que le cardinal Le Camus étoit son ami. Il faut

croire que c'est une distraction; Jean-Pierre Camus, évêque de Belley et ami du saint, n'a jamais été cardinal, et mourut à Paris, le 26 avril 1652. On l'a confondu ici mal à propos avec Étienne Le Camus, évêque de Grenoble et cardinal; celui-ci n'a jamais pu connoître saint François de Sales, puisqu'il n'est venu au, monde que le 24 novembre 1632, dix ans après la mort du saint.

Nous avons déja parlé de l'édition nouvelle, et nous en avons montré les avantages. L'éditeur commence à recueillir le prix de ses soins. Le souverain Pontife a agréé qu'il lui dédiàt les Œuvres complètes du saint évêque de Genève, et le lui a fait connoître par la lettre suivante, qui est sans doute pour lui une récompense très-flatteuse, et un puissant encourage-

ment:

« Monsieur, Sa Sainteté a reçu votre lettre, du 1er. juillet dernier, dans laquelle vous avez temoigné le désir de lui dédier la nouvelle édition, entreprise par vous, des OEuvres complètes de saint

François de Sales.

» Sa Sainteté n'a pas manqué d'être très-sensible à une telle idée, ainsi qu'au dévoument dont vous vous montrez animé enver, sa personne sacrée. Elle accepte volontiers la Dédicace que vous vous proposez de lui faire des ouvrages du saint évêque de Genève, qui ont répandu sur l'Eglise de Dieu une si grande lumière de vérité.

» En vous faisant connoître l'agrémént du saint Père, je suis avec des sentimens d'estime, Monsieur, votre, etc.

» E. Card. Consarvi ».

Rome, 28 septembre 1822.



## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. Les dernières nouvelles de Rome portent que le souverain Pontife avoit éprouvé une légère indisposition; mais que S. S. est parfaitement rétablie, et a repris ses promenades accoulumées.

— Le mercredi 14, M<sup>me</sup>. la duchesse de Berri a fait célébrer, à Rosny, une messe du Saint-Esprit, pour l'installation des Frères des écoles chrétiennes et des Filles de la charité, que S. A. R. a établis sur cette paroisse. On sait que la princesse leur a fait construire des habitations. La population de l'Rosny a pris part à cette cérémonie, et ressent vivement le bienfait de deux institutions également précieuses. L'hospice que Mme. la duchesse de Berri à fait établir en ce lieu sert à recueillir les malades, les blessés et les passans infirmes. Ce monument de la charité de l'auguste veuve fera bénir son nom, non-seulement à Rosny, mais dans tous les environs.

- La visite pastorale s'est ouverte dimanche dernier dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, M. l'archevêque de Paris s'étant rendu au presbytère, vers quatre heures, a été conduit sous le dais par l'extérieur au grand portail de l'eglise. M. le curé de la paroisse a complimenté le prélat, et l'a remercié de l'honneur et du bienfait de la visite pastorale. Après les vêpres, Mr. est monté en chaire, et a fait l'ouverture des exercices. Son texte étoit pris de ces paroles de l'Evangile: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Le prélat a commenté ces paroles de Notre Seigneur, et, les appliquant à la circonstance, il a exhorté les fidèles à profiter des grâces qui leur étoient offertes, et a développé, avec autant de force que d'onction, les considérations et les motifs les plus propres à les toucher. Le discours de M. l'archevêque a été suivi du chant des cantiques. A six heures, M. l'abbé de Rausan a prononcé un discours sur l'importance des missions et sur les dispositions qu'on doit v apporter. M. l'archevêque a terminé les exercices par la bénédiction du saint Sacrement. La cérémonie n'a fini qu'à huit beures. Le grand nombre de sidèles qui assluoit jusque dans les chapelles, n'a pas empêché qu'il ne régnat dans l'église le plus grand ordre et le plus parfait recucillement; et l'attention comme l'empressement du peuple pour ce premier exercice paroissoient d'un heureux augure pour les succès de la visite.

-- Le sacre de M. l'évêque de Nantes s'est fait dimanche dernier dans la chapelle du séminaire à Issy. M. l'évêque de Glermont étoit le prélat consécrateur, comme nous l'avons dit, et étoit assisté de MM. les évêques de Soissons et de Li-

inoges.

Jeudi prochain, jour de la Présentation de la sainte Vierge, on fera au séminaire Saint Sulpice le renouvellement des promesses cléricales. C'est Ms. le uonce qui présidera cette aunée à la cérémonie. Les évêques qui se trouvent

à Paris se proposent, dit-on, d'y assister. M. l'évêque d'Hermopolis doit ce jour-là célébrer la messe au séminaire d'Issy. et y recevoir le renouvellement des promesses cléricales des

ecclésiastiques de la maison.

- L'ancien séminaire du Saint-Esprit, rue des Postes, qui étoit occupé en dernier lieu par l'Ecole normale, va être rendu à sa destination. Cette Ecole normale est supprimée, comme on sait, et les maîtres qui occupoient encore le local, ont reçu ordre de l'évacuer pour le 15 de ce mois. M. le supérieur du séminaire du Saint-Esprit, qui habitoit provisoirement une maison, rue Notre-Dame des Champs, doit se transporter vers la fin du mois ou au commencement de l'autre, dans l'ancien chef-lieu de sa congrégation, qui avoit été bâti par elle quelques années avant la révolution, et qui convient parfaitement à un ét: blissement de cette nature. On ne doute pas que lorsque ce séminaire sera rendu à sa destination primitive, il ne se présente un plus grand nombre de sujets pour s'y préparer

au ministère dans les colonies.

-Les missionnaires du diocèse de Nanci viennent de terminer leur première mission de l'année, à Chambrey, paroisse assez considérable. Ils l'avoient commencée le 13 octobre, et l'ont finie le 10 novembre. Le succès a passé toutes leurs espérances. Non-seulement toute la paroisse a été ébranlée des les premiers exercices; mais on accouroit de tous les environs. De plusieurs lieues à la ronde , les hommes , les femmes , les vieillards et les enfans, venoient en foule prendre part aux exercices. On y arrivoit même de Vic et de Château-Salin. Peutêtre ces étrangers n'étoient-ils d'abord attirés que par la curiosité; on croit même que quelques-uns pouvoient avoir eu le projet de tourner en ridicule les missionnaires, et de paralyser l'effet de la mission. Mais ils ont été obligés de céder à l'enthousiasme général. Chambrey a été témoin, pendant ce temps, des scenes les plus touchantes de réconciliation, de repentir et de ferveur. Dix-neuf mariages ont été bénis ; l'église étoit pleine depuis cinq heures du matin jusqu'à dix heures du soir, et beaucoup de personnes étoient obligées de rester dehors. Il a fallu partager la communion générale on deux fois, à cause du grand nombre; les hommes l'ont faite un our et les femmes l'autre. Ces deux cérémonies se sont passies dans le plus grand recueillement. On peut assurer que tous les habitans de Chambrey ont fait leur mission. La plantation de la croix a fait éclater encore leurs sentimens, c'étoit à qui porteroit la croix. L'affluence étoit prodigieuse. Le leudemain, samedi 9, on a célébré un service pour les morts, et le dimanche, les missionnaires ont fait l'exhortation sur la persévérance. Ils doivent ouvrir une mission, le 23 de ce mois,

'à Rosières aux Salines.

- Quoique la ville de Tours ne possède plus la noble ba-'silique érigée par nos peres en l'honneur de saint Martin, l'apôtre, le thaumaturge et le patron des François, son nom continue à y être invoqué, et sa fête s'y célèbre avec une dévotion particulière. Les pieux fidèles demandent au ciel qu'il 'inspire à quelque ame généreuse le dessein de relever l'antique édifice que l'irréligion a détruit. A côté des ruines de ce temple si célèbre, on voit encore une étroite chapelle qui en faisoit partie; c'est-là que les religieuses de l'Adoration perpétuelle invoquent le saint évêque. Le 11 de ce mois, jour de la sête de saint Martin, l'office y sut célébré solennellement. \*Un chanoine de l'ancien chapitre de Saint-Martin officioit; c'étoit M. l'abbé Dumont, vieillard plus qu'octogénaire. Il conserve encore le surplis qui servit au roi régnant, lorsque ce prince visita l'église de Saint-Martin, et y fut reçu chanoine. M. l'archevêque de Tours assista au panégyrique du saint, et donna ensuite le salut et la bénédiction. Tout le diocèse fait des vœux pour la conservation des jours de ce prélat, qui, à l'âge de 88 ans, conserve encore une activité étonnante, et commande le respect par son zele comme par ses

— Nous trouvons, dans un recueil périodique, plusieurs pièces relatives à une guérison qui paroît s'être opérée dans la personne de Joséphine Magnier, sœur de la congrégation de la Providence, à Louviers, diocèse d'Evreux. Cette sœur étoit attaquée d'un anévrisme; son état avoit été reconnu par plusieurs médecins de Louviers, de Rouen et d'Amiens. On avoit essayé divers remedes, qui n'avoient servi qu'à pallier un mal jugé incurable. Dans les derniers temps, le danger étant devenu plus pressant, on écrivit au prince de Hohen-lohe, qui assigna le 25 juillet dernier pour prier en sa faveur. Quatre messes furent dites à Louviers, ce jour, à son intention. Des la première, Joséphine Magnier se trouva mieux; à la dernière, elle étoit guérie. Depuis elle a continué d'aller de mieux en mieux. Il faut remarquer que sa lettre est du

17 septembre suivant, et par conséquent près de deux mois après la guérison. Trois curés de Louviers ou des environs, trois vicaires et six sœurs de la Providence, ont confirmé la relation de leur témoignage. La sœur Magnier a fait une déclaration authentique devant le maire de la ville. Cette déclaration est suivie de certificats de médecins, qui ne sont pas cependant tous également concluans: l'un n'a connu la maladie que par oui dire; deux autres parlent de la maladie, sans parler de la guérison: un seul, M. Le Maire, médecin à Louviers, atteste à la fois la na'adie et la guérison, et paroît attribuer celle-ci à la puissance divine. Il dit bien que la sœur a éprouvé de temps en temps quelque amélioration

dans son état, mais pas d'aussi prolongée.

- L'abjuration de M. Paul Latour, ancien ministre protestant dans le département de l'Arriège, a causé quelque chagrin à ses coufrères; ils ont craint que cette démarche n'eut pour eux un effet facheux dans le public, et ils ont essayé d'amortir le coup par quelques écrits et réponses qu'ils ont fait imprimer. M. Rosselloty, ancien administrateur de ... l'Arriège, a mis au jour une lettre où il trouve mauvais qu'on ait publié avec emphase l'abjuration de M. Latour; il n'y a eu aucune emphase dans la publication de ce fait. On a annoncé ce qui étoit; il n'y a la rien que de fort simple. Ce qui fache surtout M. Rosselloty, c'est ce que M. Latour a dit dans son acte d'abjuration, que les doctrines du protestantisme avoient semé sur la terre l'esprit de vertige, de révolte et d'anarchie. Le consistoire du Mas d'Azil a reclamé aussi, le 11 octobre, contre cette assertion, et a fait insérer, dans le Constitutionnel du 7 novembre, sa déclaration à ce sujet. Il prétend que c'est outrager le Roi, que de dire que le protestantisme a semé l'esprit de révolte. Il semble que ce n'est pas à M. Latour que MM. du consistoire devroient en vouloir pour la proposition qui les offusque. L'histoire est la pour dire ce qui en est. Qui est-ce qui au 16°, siècle a attiré sur la France quarante ans de guerre, de troubles et de discordes? On n'a qu'à lire l'histoire de Bèze, dit Bossuet, pour y voir les réformés toujours prêts au moindre bruit à prendre les armes, à rompre les prisons, à occuper les églises. Le même prélat remarque que la conjuration d'Amboise, et les menées qui suivirent, avoient été conseillées par Bèze et les autres ministres; c'étoit, dit-il, un nouvel article qu'ils avoient ajouté

à l'Evangile. Il montre quelles furent la mollesse et la connivence de Calvin dans les premiers mouvemens, et il rappelle les décisions des synodes nationaux, qui prononçoient formellement qu'il étoit permis de prendre les armes. L'amiral de Coligni, qui passoit pour le plus sage et le plus modéré de tout le parti, connut et approuva le dessein de Poltrot de tuer le duc de Guise; ce chef fut un des premiers à prendre les armes, et les autres l'imiterent. On les voit s'allier avec des étrangers, les attirer en France, et affecter l'indépendance dans leurs places de sûreté. Voilà comment le protestantisme s'annonca et s'établit parmi nous. Des son origine, il souffla le feu de la guerre en France, pour ne parler que de ce royaume. Ce sont la probablement des faits que M. Latour pourroit citer pour appuyer ce qu'il a dit dans son acte d'abjuration. Son intention d'ailleurs n'a point été d'accuser les protestans actuels; il ne dit point qu'ils soient mauvais citoyens. Il se peut qu'ils valent mieux que leurs doctrines, et il est même à présumer que les ensans rougiroient-d'avouer tout ce qu'ont enseigné et pratiqué leurs pères. M. Latour n'a parlé que du passé, et ce qu'il a dit est consirmé par des saits trop nombreux pour le contester.

### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. S. A. R. Monsieur a fait remettre une somme de 500 fr. à M. le sous-préfet de Nérae, pour être distribuée aux pauvres ouvriers incendiés dans la nuit du 17 au 18 octobre.

— S. A. R. Monsieur a fait adresser 1000 fr. à M. le préfet du Puy-de-Dome, pour les incendiés de Saint-Suive.

— Mst. l'évêque de Clermont-Ferrand, qui avoit donné une somme de 200 fr. pour les inecudiés de Saint-Sauve, vient de recevoir une somme semblable de S. A. R. Mme. la duchesse de Berri pour contribuer au soulagement de ces malheureux.

— M. le chevalier Maguin, colonel au 13°. régiment de ligne, vient d'obtenir sa retraite, qu'il sollicitoit depuis long-temps, et a été promu au grade de maréchal de camp honoraire. Cet officier, counu par son dévoûment à la famille royale, a été remplacé par M. le viconte Foullon de Doué.

— M. Fourier a été nommé, le 18 de ce mois par l'Académie des sciences, secrétaire perpétuel pour les sciences mathématiques; il a obtenu 38 voix sur 48 votans.

- On a appelé, le 16, à l'audience solennelle de la cour royale

la cause du sieur Lepage, l'un des propriétaires et rédacteurs du Courrier des Spectacles. Il étoit prévenu d'avoir, dans un article de sa composition, porté atteinte à l'honneur et à la considération de l'Académie françoise, qui, d'après lui, avoit signalé son ineptie dans un choix auquel la France entière a applaudi. Le sieur Lepage avoit déjà été condamné par le tribunal correctionnel à dix-huit jours de prison et 200 fr. d'amende. M. de Broé, avocat-général, après avoir réfuté le plaidoyer du défenseur, a terminé ainsi son discours : « Certains hommes s'efforcent de déverser le mépris sur tous les actes publics qui ont pour objet les désenseurs de la religion et de la légitimité. C'est ainsi que nous attaquons ici cet injuste jugement que l'on porte sur cet éloquent orateur de la chaire chrétienne dont on cherche à reponser aussi le talent. Ah! Messieurs, si les efforts de ce pieux athlète eussent en jamais pour but les renommées et les, vaines gloires de ce monde, de quelles attaques ne seroit-il pas vengé par l'admiration et le respect dont il est depuis si long-temps l'objet? Mais, ne nous y meprenons pas, son incontestable et sublime talent qu'on attaque en lui, c'est la religion elle-même dont il est le ministre fidèle, et le défenseur toujours vigoureux. De telles at-. taques, au surplus, ne peuvent qu'honorer ceux contre lesquels elles sont dirigées, puisqu'elles attestent à la fois leurs services et leur gloire ». La cour a confirmé le premier jugement, et condamné le sieur Lepage en l'amende de son appel et aux frais de la procedure. La cour s'est ensuite occupée de l'appel interjeté par M. Rousseau, libraire chez qui on a sai i divers ouvrages licencieux. La procédune a été annullée pour défaut de formes; mais, conformément au réquisitoire de M. l'avocat-général, et du consentement de M. Rousscau, la cour a ordonné la destruction des ouvrages licencieux.

— Le sieur François Pillet avoit été condamné par le tribunal de police correctionnelle à six mois d'emprisonnement et 500. fr. d'amende, pour raison de la publication d'un écrit relatif au service anniversaire du jeune Lallemant. Sur l'appel interj. té, la cour royale a réduit la peine à trois mois de prison et 100 fr. d'amende.

— La cour d'assises mettra en jugement, le 29, MM. Robinet de la Serve, avocat; Maurice, peintre-décorateur, et Marchand, clere de notaire, accusés d'avoir écrit des lettres portant menaces de la mort aux jurés qui avoient à prononcer dans l'affaire de la conspiration de La Rochelle.

— Les colonels Fabrier et Dentzel seront traduits, le 19 de ce mois, devant le tribunal correctionnel, comme prévenus d'avoir tenté de faire évader de Bicètre les quatre individus condamnés à mout

dans l'affaire de La Rochelle.

— Le sieur Faucillon, ancien éditeur responsable, et M. Huet, l'un des rédacteurs du Journal du Commerce, ont comparu, le 15, à la police correctionnelle, pour l'insertion d'un article, dans lequel a été analysée la brochure de M. Kæcklin, concernant les événemens de Colmar, et la criminelle tentative du colonel Caron. M. l'avocat du Roi a démontré que l'article inculpé avait pour but, non-

seulement de critiquer la conduite des autorités locales, mais d'exciter les citoyens à la haine et au mépris du gouvernement du Ros, et de diffamer les autorités civiles et militaires. Il a conclu à ce que les sieurs Huet et Faucillon fussent condamnés; le premier, à six mois de prison; le second, à trois mois, et tous deux solidairement à 5000 fr. d'amende.

- Le conseil municipal de Lyon a décidé qu'une somme de 25,000 fr., prise sur les revenus de la ville, sera affectée à l'achèvement du monument des Brotteaux, et a ajouté 2000 fr. aux 15,000 déjà offerts pour l'acquisition de Chambord.
- M. de Castries, colonel du 4°. de chasseurs, en garnison à Saint-Martory (Arriège), a remis la décoration de la Légion-d'Honneur au maréchal-des-logis Duras, qui a coopéré à la découverte de la conspiration de Saumur.
- Il vient de s'opérer quelques changemens dans la cour royale de Poitiers. M. Foucher, un des avocats-généraux, est remplacé par M. Guerry de Champneuf, procureur du Roi près le tribunal de première instance de cette ville. Ce dernier est remplacé à son tour dans ses fonctions par M. de Bernard, fils de M. le premier président de la cour, substitut au même tribunal.
- On dit que M. d'Oliveyra, ancien ambassadeur de Portugal en France, au moment de s'embarquer pour Lisb nne, où il se rend pour assister aux séances des cortés, a reçu des autorités du Havre l'injonction de laisser visiter ses malles, quoiqu'elles enssent été douanées à Paris. On assure qu'il lui a été saisi un grand nombre de papiers et de manuscrits dont il avoit fait l'acquisition.
- Baudrillet et Delalande, enfermés dans les prisons de Saumur, n'ayant pu s'évader au moyen d'effractions faites à une pierre d'une petite croisée, ont teuté de corrompre le concierge en lui proposant aux somme de 10,000 fr. mais ce dernicé est resté inébranlable. Le 14, les prévenus ont été transférés au charcau.
- Vingt-trois bâtimens de transport sont arrivés, le 6, à Bayonne, chargés d'effets de guerre. On attend encore quinze ou vingt autres bâtimens avec un pareil chargement. Les glacis de cette ville sont, garnis d'artillerie de campagne, de siège, de charrois, bombes, boulets, etc. Cette ville est encombrée d'émigrés espagnols parmi lesquels se trouve un grand nombre de prêtres et de religieux.
- Le 26 octobre dernier, le roi des Pays-Bas a rendu un arrêté qui ordonne que les actes publics seront rédigés en langue hollandoise dans les arrondissemens de Bruxelles et de Louvain, provinces du Brabant méridional. Les fonctionnaires qui ne connoissent pas la langue nationale seront remplacés. L'athénée d'Anvers et celui de Bruges ont reçu des ordres pour, qu'à compter de 1823, l'instruction soit donnée en langue du pays. Ces provinces, habituées à parler la langue françoise, ont reçu avec peine cet arrêté, et un journal de Bruxelles dit que cette ville et son barreau sont dans la stupeur.

- On a célébré, le 10 de ce mois, à Munich, le mariage de la princesse Amélie de Bavière, avec le prince Jean de Saxe. 12

- La dernière éruption du Vésuve, qui a jeté l'épouvante dans les villes voi ines de ce terrible cratère, a commence vers le 15 octobre, et a daré près de huit jours. Le beau ciel de Naples étoit obscurci par un nuage épais de fumée, et la terre couverte de cendres. Des torrens de lave se sont répandus dans les campagnes, et de grosses pierres ont été lancées à une énorme distance. Le gouvernement a fait faire des distributions de pains aux malheureux habitans des campagnes qui s'étoient réfugiés à Naples pour éviter la mort qui les menaçoit.

- Balaguer, ville sans fortification, est tombée au pouvoir de Mina. La régence d'Espagne a transporté le siège du gouvernement à Puycerda. Le général espagnol Charles O'Donnel est parti de Bayonne, et a pris, en Navarre, le commandement des troupes de la régence. Il a publié une proclamation en entrant dans cette province. Tous les 16ligieux Cordeliers de Barcelonne ont été arrêtés, le 5 de ce mois, et sont déportés.

### Elections.

Ain. - Bourg. M. Varenne de Fenille, candidat royaliste. Trévoux. M. de Montbriant, candidat royaliste. Belley. M. de La Sei-

velte, candidat royaliste, et président du collége.

Corrèze. - Brives. M. de Parel, candidat royaliste, a obtenu 194 voix sur 260. Ussel. M. le général d'Ambrugeac, candidat foyaliste. et président du collège, a été réélu à une majorité de 148 voix sur 157 votans.

Finistère. — Quimper. M. le général Chessontaines, candidat royaliste. Morlaix. M. le Dissez-Pennaurtm, candidat royaliste: Château-

lin. Le même. Brest. M. Kératry, candidat libéral.

Gard. - Nime. M. de Ricard, président du collège. Usez. M. de

Vogué, candi lat royali te, et président du collège.

Indre. - Châteauroux. M. Taillandier, candidat royaliste, a été elu à une majorité de 116 voix, sur 221 votans. Argenton. Au scrutin de ballotage, M. de Bondy ayant réuni 124 voix sur 232 votans, a été proclamé député.

Loire. — Roanne. M. Méaudre, candidat royaliste.

Manche. - Saint-Lo. M. Yver, candidat royaliste. Agranches. M. L'emoine Desmares, candidat royaliste. Coutances. M. Monceau, candidat royaliste. Valogne. M. de Chantereyne, candidat royaliste, et président du collège, a été élu à une majorité de 236 voix sur 302 votans.

Moscle. - Metz. M. Tourmel, député sortant, et président du collége, a obtenu 263 voix sur 447 : M. Chedeaux, son concurrent, on a reuni 176. Thionville. M. Ducherray, candidat royaliste, et président du collège, a été élu à une majorité de 75 voix sur 100 votans: M. Millerot a réuni 25 suffrages. Briey. M. de Wendel, candidat royaliste, a obtenu 109 voix sur 146 votans: M. Ladoucette en a obtenu 33. Surreguemines. M. Durand, candidat royaliste, a réuni 73 voix sur 119 votans: M. le général Sémélé a obtenu 43 suffrages.

Nièvre. — Cosne. M. Hyde de Neuville, candidat royaliste, a obtenu 161 voix sur 229 votans: M. Bogne de Faye en a réuni 67 Nevers. M. Chabrol de Chaméane, candidat royaliste, et président du collège, a été élu à une majorité de 208 voix sur 289 votans.

Nord. - Lille (ouest). M. de Bully, président du collège, et candidat royaliste, a obtenu 332 voix : M. Barrois, candidat liberal, og. Lille (est). M. Potteau d'Hancardrie, président du collège, et can-didat royaliste, a obtenu 344 voix : M. de Brigode, candidat libéral, 128. Douai. M. Durand Delecourt, candidat royaliste, et président du co lége, a obtenu 169 voix : M. de Forest de Quart de Ville, candidat libéral, 63. Hazebrouck. M. le comte de Bethisy, candidat royaliste, et président du collège, a obtenu 257 voix : M. Lequeux de Saint-Hilaire, candidat liberal, 17. Cambrai. M. Cotteau, candidat royaliste, et président du collège, a obtenu 218 voix : M. Fremicourt, candidat liberal, 129. Valenciennes. M. Beaugrenier, candidat royaliste, et président du collège, 172 voix : M. Dubois, aucien prefet de police, candidat liberal, 80. Avesnes. M. de Préseau, candidat royaliste, et président du collège, 158 voix : M. d'Estourmel, candidat libéral, 59. Dunkerque. M. Coffyn, candidat royaliste, et président du collège, a obtenu une majorité de 228 voix contre 51.

Haute-Saone. — Gray. M. Nourrisson, candidat liberal. Vesoul.
M. Galmiche, candidat royaliste, a obtenu 134 voix sur 263 votan:

M. de Grammont, député sortant, a réuni 127 suffrages.

Sarthe. — Mamers. M. Duchesnay, député en 1815, candidat royaliste, a été élu à une majorité de 192 voix contre 83. Mans. M. de Boisclaireau, président du collège, et député sortant, a été réélu une majorité de 283 voix contre 133. La Flèche. M. de la Bouille, rie, candidat royaliste, a été élu à une forte majorité. Saint-Calais, M. Rousseau, conseiller à la cour de cassation.

Seine et Marne. — Coulommiers. M. Huerne de Pemmense, président du collège, a obtenu 182 suffrages, et M. de La Fayette,

124.

Tarn et Garonne. — Les bureaux provisoires des colléges d'arrondissement ont été confirmé à une très-grande majorité. A Montauban, au départ du courrier, M. de Prei sac, président du collége, avoit déjà 60 voix de plus qu'il ne-lui en falloit pour être élu.

Vendée. — Bourbon-Vendée. M. de Laroche-Saint-André, candidat royaliste, a obtenu 174 voix sur 204. Sables d'Olonne. M. Ma-

nucl.

Mac. Reine Rouph de Varicourt, marquise de Villette, est morte le jeudi 14 à huit heures du soir, après une courte maladie. Issue d'une famille honorable du pays de Gex, elle

avoit été adoptée par Voltaire, qui demeuroit dans le voisinage, et qui lui fit épouser Charles, marquis de Villette. Dans sa correspondance, elle est le plus souvent désignée sous le nom de Belle et Bonne. On sait qu'elle perdit son mari pendant la révolution. Elle eut des relations avec les philosophes de son temps; mais il est vrai de dire que depuis long temps, Mme. de Villette ne paroissoit point adopter toùs les préjugés qu'elle avoit pu recevoir à l'école de Ferney. Elle s'occupoit de bonnes œuvres, et elle se concertoit souvent, à ce sujet, avec une des plus estimables Filles de saint Vincent de Paul qu'elle voyoit habituellement. Les assemblées de l'association pour les petits séminaires se tinrent à différentes reprises chez elle, et feu M. l'abbé Legris Duval prêcha dans une de ces réunions. Mme, de Villette étoit cousine de seu M. Emery et de M. l'évêque de Montpellier; elle étoit sœur de M. l'évêque d'Orléans. Elle voyoit souvent plusieurs ecclésiastiques, et, loin de les attrister en affichant des opinions contraires à leurs principes, elle aimoit à s'entretenir avec eux de choses relatives à la religion et à la charité. Dans sa dernière maladie, un ecclésiastique qu'elle estimoit singulièrement l'avertit du danger de son état; la Sœur de la Charité dont nous avons parlé l'engagea aussi à recourir aux sacremens de l'Eglise. La malade avoit indiqué le vendredi 15 pour remplir ce devoir religieux; mais la veille au soir, son état étant devenu plus facheux, on fut obligé de lui donner l'extrême-onction. Mme. de Villette avoit 64 ans, et laisse un fils unique. Le Pilote, en annonçant mort, fait des vœux pour que le fils soit fidèle à l'illustra-, tion d'un nom qui se lie avec celui de Voltaire. Nous sommes porté à croire que M. le marquis de Villette ne sera pas trèssensible aux vœux du Pilote; il paroît se soucier peu de mériter les éloges de ceux qui voudroient perpétuer l'incrédulité parmi nous.

Des observations que nous trouvons dans un recueil périodiquépeu connu, nous paroissent mériter d'être présentées, du moins en substance, à nos lecteurs. Elles sont relatives à un écrivain moderne qui jouit de quelque réputation, et dont, en conséquence, les crreurs peuvent être plus dangereuses. Nous voulons parler de M. Simonde-Sismondi, génevois et protestant; auteur de différens ouvrages, entr'autres, d'une Histoire des républiques italiennes du moyen age. Cet ouvrage, qui est très-volumineux, puisqu'il se compose de 16 volumes in-8°., suppose beaucoup de recherches et d'érudition. Malheureusement, l'auteur y montre des opinions très-téméraires: républicain déclaré, il ne dissimule pas son aversion pour le gouvernement monarchique. Jusqu'en 1814, il avoit paru ennemi de Buonaparte; mais, en 1815, il fit un éloge très-chaud de l'acte additionnel: il n'y avoit, selon lui, d'autre salut que de se rallier à un prince aussi modéré et aussi sage que Napoléon. Si M Sismondi s'étoit borné à prêcher le libéralisme, nous n'eussions pas songé à lui donner place dans ce journal; mais ses écrits ont encore une tendance plus répréhensible, et qu'il nous paroît utile de signaler. Ici, nous aimons à citer une autorité imposante aux yeux du public, savoir, celle d'un académicien fort savant, qui caractérise ainsi les ouvrages de M. Sismondi, dans son rapport sur les prix décennaux.

« On découvre partout dans M. Sismondi, dit M. de Sacy. un ennemi déclaré du catholicisme, un partisan des doctrines réformées, et peut-être quelque chose de plus. On pourroit encore le considérer comme un historien instruit et exact, si ses opinions ne l'empêchoient pas de voir et de dire la vérité. Mais comment défendre, comment excuser un jugement aussi faux que celui qu'il porte de la religion chrétienne, vers la sin de son second volume? Co qu'il y a de plus étrange, c'est qu'il la calomnie, pour adoucir ou excuser en quelque sorte les cruautes commises quelquesois en son nom, à la vérité, mais contre ses préceptes et son esprit. Il établit que des hommes qui professent une religion mystique, laquelle est un culte rendu à la douleur; des hommes qui se sont fait un Dieu condamné à souffrir, et dont le sacrifice se renouvelle sans cesse sur les autels, que de tels hommes sont prêts à devenir les bourreaux de leurs frères, et à déchirer leur propre corps pare les rigueurs de la pénitence. N'est-ce pas la mentir à l'histoire, et choquer toute vraisemblance? Les Turcs, qui ne connoissent point de sacrifice dans leur religion, sont donc moins persécuteurs, moins séroces que les chrétiens! Voilà où conduit l'esprit de système, et l'exagération qui en est la suite ».

Un autre membre de la classe d'histoire déclare, dans son rapport, que trop de choses manquent à M. Sismondi, quand il veut rendre raison des faits, et que, lorsqu'il n'a pas de

preuves, il en imagine: c'est là, dit le rapporteur, le vice capital de cette histoire. M. Sismondi semble avoir voulu justifier ce reproche par ses romans historiques; et, par une singularité fort curicuse, celui qui étoit romanesque dans l'histoire ne sait pas l'être dans les romans, et il a tout à la fois ruiné l'histoire et gâté le roman. C'est la remarque d'un sa-

vant critique italien. Le Nestor de la littérature italienne, le docte et judicieux bibliothécaire de Venise, M. Morelli, s'exprime plus sévèrement encore sur l'auteur génevois. Sismondi est, dit-il, un écrivain fanatique et un juge pervers des faits historiques. Dans un de ses derniers volumes, il a écrit de Léon X, que ce pontife, parvenu à la plus grande dignité du mondé, regarda sa carrière comme un continuel carnaval; expression que M. Daunou lui-même n'a pu s'empêcher de blamer dans le Journal des savans, et qui est à la fois une fausseté et un oubli de toutes les convenances. Les vrais fondateurs de l'histoire, én Italie, sont Muratori, Massei, Tiraboschi, et non point Sade, Ginguené ou Sismondi: ceux-ci ne savent que ce que les premiers leur ont appris, et ils ne sont que leurs copistes. M. Morelli n'épargne même pas à M. Sismondi les reproches d'ignorance, de partialité et de témérité.

Dernierement, un jeune auteur italien, M. Alexandre Manzoni, a publié, à Milan, des Observations sur la morale catholique. La première partie a paru en 1819, et est destinée à réfuter le chapitre 127 de l'Histoire des républiques italiennes du moyen age. Ces Observations sont rédigées dans un excellent esprit; on pourroit seulement regretter qu'elles fussent en si petit nombre. M. Manzoni n'a point donné la suite qu'il avoit annoncée. (Extrait des Mémoires de religion, de morale et de littérature, publiés à Modène, tom. I...

second cahier).

## Les Chrétiens instruits à l'école de la sagesse (1).

Cet ouvrage est de M. l'abbé Lasausse, auteur du Solitaire Chrétien, et de beaucoup d'autres livres de piété. C'est un Recueil d'entrefiens, d'exercices, d'actes et de prières où l'auteupn'a eu en vue que de porter les ames à la piété. Il rend compte de son plan dans sa préface, à laquelle le défaut d'espace nous force de renvoyer le lecteur.

<sup>(1) 1</sup> vol. in-12; prix, 3 fr. ct 4 fr. franc de port. A Paris, chez Rusand; et chez Adr. Le Clerc, au burcau de ce journal.

# Etablissemens religieux de l'église des Etats-Unis.

L'église catholique des États-Unis a vu, depuis trente ans, se former dans son sein des établissemens précieux, et cette création rapide est un juste sujet de joie et d'espérance pour l'avenir. Le tableau abrégé de ces établissemens nous a été fourni par une voie sûre. Il y a aujourd'hui dans les États-Unis un archevêché, Baltimore, et sept évêchés, Boston, New-Yorck, Philadelphie, Charles-Town, Bardstown, la Louisiane et l'Ohio.

L'archevêché de Baltimore comprend les Etats du Maryland et de Virginie, et le district de Colombia, où est située la ville fédérale de Washington. Le souverain Pontife avoit, le 11 juillet 1820, érigé l'évêché de Richmond en Virginie, et y avoit nommé le docteur Patrice Kelly, professeur dans le collège de Kilkenny en Irlande; ce prélat fut sacré, le 24 août 1820, dans l'église paroissiale de Sainte-Marie de Kilkenny, par M. le docteur Troy, archevêque de Dublin, assisté de M. Murray, son coadjuteur, et de M. Maruin, évêque d'Ossory. Il arriva, le 19 janvier 1821, à Norfolk en Virginie, et se fit reconnoître comme évêque de Virginie; mais de nouveaux renseignemens nous ont appris que ce prélat étoit transféré à un évêché en Irlande, et que la Virginie rentreroit sous la juridiction de M. l'archevêque de Ba'timore,

Il y a aujourd'hui à Baltimore quatre belles églises, la ca-thédrale, Saint-Patrice, Saint-Jean et Sainte-Marie. La cathédrale, qui est la plus grande église des Etats-Unis, a été consacrée le jour de l'Ascension de l'année dernière; elle est dans un beau style, et dans la forme d'une croix. Il est question de bâtir deux nouvelles églises dans la ville. A Washington, il y a deux églises, deux à Georges-Town qui est contigu, une à Alexandrie, une à Frederick-Town, une à Emmitsburg, et vingt-huit dans le reste du Maryland. Plusieurs de ces édifices font honneur au zèle des catholiques, qui sont assez nombreux dans cet Etat. Il y a sept églises en Virginie. Baltimore a deux écoles de charité bien établies, l'une auprès de la cathédrale, l'autre auprès de Saint-Patrice, dans le quartier Tome XXXIV. L'Anti de la Relige et du Ros. D

appelé Fell's-Point. Les enfans y sont soigneusement instruits dans les premiers élémens, et à un âge convenable on les place en différens états. Ces établissemens sont soutenus par des collectes qu'on fait dans les différentes églises. A Georges-Town il y a aussi deux écoles de charité, l'une près l'église de la Trinité, pour les enfans des deux sexes, l'autre pour des orphelines; celle-ci est confiée aux dames de la Visitation.

qui sontiennent à la fois et instruisent ces ensans.

L'archevêché de Baltimore a en établissemens tont formés. deux grands séminaires, un petit séminaire, deux colléges. un noviciat de Jésuites, et trois maisons de religieuses. Le scminaire Sainte-Marie, à Baltimore, est le séminaire diocésain; il a été établi, en 1793, par M. Nagot, et est aujourd'hui dirigé par M. Tessier. On y a joint, depuis 1709, un collége qui est dû aux soins de M. Dubourg, aujourd'hui évêque de la Louisiane : le nombre des élèves y augmentant de jour en jour, il fallut augmenter les bâtimens, et, en 1804, on pouvoit y recevoir cent cinquante élèves. Cette année le collège fut approuvé par la législature du Maryland, et mis sur le pied d'une université où l'on pourroit prendre les degrés comme en Europe. On y a établi une bibliothèque choisie de huit mille volumes. Il y a des maîtres de langues, de mathématiques, de philosophie. Les présidens du collège ont été successivement MM. Dubourg, Paquet, Maréchal, Bruté, et aujourd'hui M. Damphoux.

L'autre séminaire est à Washington, sous la direction des Jésnites, qui tiennent aussi un collège à Georges-Town. Cet établissement est le plus ancien des Etats-Unis; il fut commence par le clerge du Maryland, aussitôt après la guerre de la révolution. En 1815, le congres l'a érigé en université. Les bâtimens sont grands, et peuvent contenir deux cents 'élèves: on y trouve une belle bibliothèque. Les présidens du collège ont été successivement MM. Plunkett, Molincux, Dubourg, Neale, Matthews, Grassi, Kolhman, et aujourd'hui M. Enoch Fenwick. Le noviciat des Jésuites est actuellement à Whitemarsh, dans le Maryland, à vingt milles de Washington. En 1806, le saint Siège autorisa la réunion des Jésuites des États-Unis, et M. Robert Molineux fut nommé leur supérieur, sous la dépendance du général qui étoit en Russie. Dans ces dernières années il est arrivé plusieurs Jésuites de la Russie-Blanche. Actuellement la société compte

en ce pays vingt-six Pères, dix étudians en théologie, dixsept en philosophie et belles-leures, quatorze novices et vingtsix Frères. Treize Pères sont employés au collége de Georges-Town, trois au nouveau séminaire de Washington, deux au noviciat de Whitemarsh, et le reste est employé comme missionnaires dans les diocèses de Baltimore et de Philadelphie. Le supérieur actuel des Jésuites est M. Charles Neale.

Le séminaire ou collége du Mont de Sainte-Marie est, situé près d'Emmitsburg, à cinquante milles de Baltimore, dans une situation très-agréable. Ce sont MM. de Saint-Sulpice qui ont formé cet établissement, en 1809. Quelques Américains, la plupart protestans, habitoient seuls alors ce lieu écarté; on bâtit sur le sommet de la montagne une chapelle. qui est aujourd'hui trop petite pour le nombre des catholiques résidans dans ce lieu. Un séminaire et un collége ont été construits à mi-côte; il y a aujourd'hui quatre-vingts enfans dirigés par M. Dubois, qui a avec lui deux autres prêtres, et une vingtaine de jeunes ecclésiastiques pour les classes. Les prêtres desservent la paroisse en même temps qu'ils gouvernent la maison. Il est question d'agrandir à la fois l'église et le collège. La dignité et la piété avec lesquelles on officie dans cette chapelle y attirent les protestans, et donnent lieu à des conversions. On n'admet dans le collége que des enfans catholiques, ou qui suivent les exercices de cette religion. Cet établissement rend déjà les plus grands services dans le pays. et pourra devenir encore plus utile par la suite; it y regne un excellent esprit, et la sagesse et la charité des maîtres sont propres à favoriser les plus heureuses dispositions parmi les élèves.

A deux milles de ce séminaire est le couvent des Sœurs de Saint-Joseph, destiné d'abord à l'éducation des pauvres orphelines. Un catholique respectable donna pour cet effet une somme considérable, qui fut employée, en 1899, à acheter un terrain. Mme. Elisabeth Seton, protestante convertie, dont nous avons parlé ailleurs, offrit ses services pour diriger l'établissement. Sa prudence, ses talens, son éducation soignée, la mettoient plus que personne en état de remplir cette tâche. De pieuses filles se joignirent à elle. On forma, sous le nom de Sœurs de la Charité de Saint-Joseph; une association sur le modèle des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, mais avec des modifications qui parurent dictées par

que de New-Yorck est M. Jean Connolly, Dominicain. Il y a quelques congrégations dans le reste du diocèse. Une église catholique a été bâtie à Albany, il y a environ quatorze ans; c'est un édifice tres-convenable, et la congrégation ou paroisse augmente de jour en jour. L'ecclésiastique qui la dessert visite Troy, Lausingbugh, Johnstown et Schenectady. A Utique, on a élevé récemment une grande et belle église; cette construction fait honneur au zele des catholiques, qui ne sont ni riches ni nombreux; ce lieu ne peut que gagner beaucoup en population. A Rome, à quinze milles d'Utique, il n'y a pas encore d'église; mais un terrain a été donné à cet effet nar M. Dominique Lynch. A Auburn, petite ville plus éloignée, on a récemment érigé une église. A Patterson, dans le New-Jersey, il y a une église et un prêtre. A Carthage. sur la rivière Noire, on a construit dernièrement une petite église. Les prêtres de ce diocèse sont, à New-Yorck, MM. Michel O'Gorman, Charles French et Jean Power; à Patterson; M. Bulger: à Albany, M. Michel Carroll; à Utique, M. Jean! Farnau; à Auburn, M. Patrice Kelly, qui visite Rochester et les parties occidentales de l'Etat; et M. Philippe Larissy, qui réside à State-Irland, et dessert d'autres congrégations le long de la rivière d'Hudson.

L'évêché de Philadelphie comprend les Etats de Pensylvanie et de Delaware, et le midi de celui de New-Jersey. La ville a quatre églisés: la cathédrale ou Sainte-Marie, la Trinité, Saint-Augustin et Saint-Joseph. Les trois premières sont vastes et terminées; la dernière a été récemment réparée et agrandie : c'est là que l'évêque officie en ce moment, depuis les contestations qui le privent de sa cathédrale. Ce prélat est M. Henri Conwell. L'église Saint-Joseph apparlient aux Jésuites; celle de Saint-Augustin est un bel édifice bâti par le docteur Carr, religieux Augustin, et qui appartient à cet ordre; une congrégation nombreuse y est attachée. L'église de la Trinité est aussi grandé et propre; la congrégation est composée principalement d'Allemands, qui la firent construire afin que la parole de Dieu y fût annoncée dans leur langue; mais l'anglois domine actuellement, et bientôt ce sera la seule langue entendue. On trouve onze autres églises dans le diocèse; quelques-unes sont solides et bien bâties; savoir, celle de Lancastre, ou réside M. Holland; de Conwago, desservie par MM. de Barth, Larhue, Divin, Byrne et Brett; de

Reading, par M. Shenfelter; de Carlisle, par M. Hogan; de Ghambersburgh, par M. Kearns; de Lorette, par M. Galitsin; de Greenburgh, par M. M'Guire; de Cochinhopen, par M. Paul Kohlmann; dans la Delaware, l'église de Wilmington; desservie par M. Kenny; et dans le New-Jersey, l'église de Trenton, desservie par M. Doyle. Il y a, à Philadelphie, une colonie des Sœurs d'Emmitzburg, pour l'éducation des orphétines. La ville se loue beaucoup de leur charité. Les Sœurs ont aussi une école pour les pauvres.

Dans ces derniers temps, des dissentions très-facheuses ont éclaté dans l'église de Philadelphie, et le temple même du Seigneur a été le théâtre des rixes les plus affligeantes, M. Pevêque a été expulsé de sa cathédrale; les journaux américains ont retenti du récit de ces scènes, et des écrits publics ont révélé aux étrangers et la scission et ses suites. On dit que le souverain Pontife a pris quelques mesures pour faire cessét ce scandale, et a adressé aux évêques des Etats-Unis un Bréf digne de sa solheitude. Ce Bref doit être parvenu en ce moment à sa destination; et nous en apprendrons sans doute les résultats. En attendant, la congrégation de l'Index a condamné, le 22 août dernier, plusieurs pamphlets et brochures publiées sur ces disputes : ce sont, 1°. une Adresse de M. Guillaume Hogan à la congrégation de l'église Sainte-Marie , à Philadelphie; 2º. deux Continuations de ceue Adresse; 3º. 1º0pinion du docteur Jean Rico . . . . , sur les différends entre M. l'éveque Conwell et M. Hogan; 4º. l'Opinion de M. Servand Mier sur quelques questions que luit a faites M. Hogan: 5°. une Adresse du comité de l'église de Sainte-Marie de Philadelphie, à ses frères catholiques dans les Etats-Unis, sur la réforme de certains abus dans l'administration de la discipline ecclésiastique ; 6°: une Adresse à l'évêque de Pensyl. vanie, par un laic catholique. Tous ces écrits sont en anglois, et paroissent les uns pleins de partialité, et les autres propres à susciter un schisme dans une église naguere si édifiante et si tranquille. Nous espérons que les amis du trouble seront trompés dans leurs desseins, et que les catholiques de Philadelphie sauront donner l'exemple de la concorde et de la soumission à l'autorité.

L'évêché de Charleston comprend les deux Catolines et la Georgie. La ville n'a encore qu'une église catholique, qui est propre, mais trop petite pour le nombre des fidéles et pour

les protestans que le voisinage y attire. On a le projet de batir incessamment une cathédrale au centre de la ville, dans un terrain déjà acquis pour cet effet. Dans la Caroline du nord, il n'y a pas d'église catholique, mais on doit en ériger quelques-unes pour les besoins des catholiques qui sont dissémines dans l'Etat: savoir, une à Newburn, une à Wilminge ton et une à Washington. Dans la Caroline du sud, on doit élever aussi ppe église à Columbie, siège de la législature, où le nombre des catholiques s'accroît de jour en jour. Il est appestion également d'en construire une dans le comté de Chester, où il s'est formé un nouvel établissement de catholiques. En Georgie, il y a trois églises catholiques, à Savanual, à Augusta et à Locust-Grove. Cette dernière a été construite par une colonie du Maryland, qui a été quelque temps établie dans ce voisinage. L'évêché de Charleston a été érigé per S. S. le 12 juillet 1820, et le docteur Jean England a été nommé évêque: il a été sacré le 21 septembre suivant, dans l'église de Finbar, à Cork, par le docteur Murphy, évêque de cette ville, assisté des évêques d'Ossory et de Richmond. M. England étoit précédemment curé à Bandon, près Cork. Il n'y a point encore d'école catholique dans le diocèse; mais on a formé une société pour répandre les livres catholiques.

Nous avons donné à plusieurs reprises des renseignement sur le diocèse de Bards-Town, et sur les établissemens qui y ont été formes. Les principaux sont, le seminaire et quatre. couvens de religieuses. M. l'laget, évêque, songe à haultiplier des écoles : on lui en demande de tous côtes; mais il manque de sujets. Au mois de juin dernier, une école, dirigée par M. Byrne, a brûle par l'imprudence d'un enfant : en une demi-heure, un bâtiment de quatre-vingt-dix pieds de long sur vingt-cinq de large fut consumé. Ce malhenr n'a fait qu'exciter le zele des habitans : on a presse M. l'évêque de reconstruire l'école sur an plan plus vaste. Les protestans n'ont pas montré moins de bonne volonté que les catholiques, tant ils étoient satisfaits des progrès des ensans et de la sage direction de l'education. On a souscrit de toutes parts pour la dépense, et le bâtiment est probablement achevé en ce moment. Un missionnaire du Kentuckey, M. Chabrat, vient de former une nouvelle communauté de religieuses qui sont l'école, recoivent des orphelines, etc. M. Nerinckx construit une église à Holy-Cross ou Sainte-Croix. Ce diosèse a fait

récemment une grande perte, par le départ des Déminicains, qui se sont rendus dans le nouveau diocèse de l'Ohio, comme nous l'avens déjà dit ailleurs. M. Flaget demande instamment des missionnaires.

L'éveché de la Louisiane a été érigé en 1796, lorsque ce pays appartenoit encore à l'Espagne. Il comprend aujourd'hui l'État de la Louisiane, celui du Missouri et le territoire d'Arkansas. L'évêque actuel, M. Guillaume Dubourg, a été sacré à Rome le 24 septembre, par le cardinal Joseph Doria. assisté des évêques de Saint-Malo et de Terracine. Il réside alternativement à la Nouvelle-Orléans et à Saint-Louis. Le séminaire fondé, il y a deux ans, aux Barrens, dans le Missouri, est tenu par des prêtres de la mission, dont le supérieur est M. Joseph Rosati. Ils ont six ou sept novices. Quelques-uns de leurs prêtres sont employés pour le ministère dans le diocèse. Saint-Louis a un collège catholique, dirigé par de jeunes ecclésiastiques, qui font en même temps les fonctions de curés dans la ville et les environs. Six autres prêtres sont distribués à Szinte-Geneviève, à Kaskaskias, à la Prairie du Rocher, à Kahokias, à Saint-Ferdinand, à Saint-Charles, On bâtit, en ce moment, la cathédrale de Saint-Louis, ainsi que les églises de Saint-Ferdinand et de Sainte-Geneviève. A Saint-Ferdinand, qui est à quinze milles de Saint-Louis, est un établissement de dames du Sacré-Cœur; elles y ont un noviciat, un pensionnat de demoiselles et une école pour les panvres. L'Etat de la Louisiane a dix-huit paroisses : la Nouvelle-Orleans, Saint-Bernard, Saint-Charles, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jacques, Saint-Michel, l'Ascension, l'Assomption, Saint-Joseph, Saint-Gabriel-à-Yberville, le Bâton-Rouge, Pointe Conpée, Saint-Martin et Sainte-Marie, Saintk Landry-des-Attacappas, Saint-Charles-Borromée, les Open lousas, Natchitoches, auquel on peut joindre Natches, dans l'Etat du Mississipi. A la Nouvelle-Orléans est un ancien couvent d'Ursulines, où il y a seize religieuses, et de plus des novices et des postulantes; elles ont un nombreux pent sionnat et une chapelle, où le grand-vicaire du diocèse fait l'office. La cathédrale est une belle église, desservic par le Pere Antoine de Sedella et des prêtres italiens. M. Martial, grand-vicaire, a établi récemment, dans le voisinage, un collége. Les dames du Sacré-Cœur forment, en ce moment, un nouvel établissement pour l'éducation aux Opelousas : g'est

Mae. Smith qui en fait les frais, suivant en zela les intentions de seu M. Smith, qui a fondé et enrichi la paroisse de Saint-Charles, contigue au couvent. Il y a un prêtre aux Arkansas; mais le ministère ecclésiastique a éprouvé dans cette partie et ailleurs de facheuses contradictions, et les ennemis de la religion paroissent réunir leurs efforts pour empêcher qu'elle ne s'étende et ne se consolide dans ces vastes contrées. Un missionnaire, M. Vallesano, a été obligé dernièrement de quitter sa paroisse et de revenir en Europe. Les deux previnces des Florides, est et ouest, sont considérées comme faisant partie de l'évêché de la Louisiane; mais on croit qu'on y érigera un diocese. Il y a deux églises, l'une à Saint-Augustin, l'autre à Pensacola. Celle de Saint-Augustin, est un bel édifice de cent quarante pieds de long. La population de la ville est d'environ trente-cinq mille ames, dont trois mille sont catholiques: Les catholiques forment aussi presque toute la population de Pensacola, où le docteur Coleman est pasteur.

L'évêché de l'Ohio est de création toute récente. Nous avons vu que l'évêque, M. Fenwich, avoit été sacré, le 13 janvier dernier, par M. l'évêque de Kentuckey. (Poyez notre nº. 854). Plusieurs religieux de son ordre l'avoient suivi dans son diocese, et leur sele promettoit de grands accroissemens à

cette égirse naissante.



PARIS. Ledimanche 17, Msz. le prince grand-aumônier a visité l'association de Saint-Joseph, dans le local des Bernardins, a parcouru les salles, a assisté aux différens jeux, et a bien voulu adresser la parole aux maîtres et aux ouvriers. Le prince à paru satisfait de l'ordre et de l'union qui regnent parmi eux, et a exprimé plus d'une fois l'intérêt que lui inspire cette œuvre, en faveur de laquelle on sait que S. A. a écrit aux évêques.

- Jeudi dermier, on a célébré au séminaire Saint-Sulpice; la fête de la Présentation de la sainte Vierge. Après la grand'messe du matin, Msr. l'archevêque de Nisibe, nonce de Sa Sainteté, a dit une messe hasse, à laquelle les élèves du seminaire ont communié. On a ensuite chanté le Veni, Greator, pendant lequel M. le prélat officiant a fait sa consécration, entouré de MM: les évêques de Soissons, de Nantes et d'A-miens, qui ont prononcé cet acte avec lui. S. Exci a reçu ensuite la consécration de M. de La Lande, évêque élu de Rodez, et qui gouverne encore la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin; de M. le supérieur du séminaire Saint-Sulpice, de M. le curé de la paroisse, de MM. les grands-vicaires, de plusieurs curés et ecclésiastiques de la capitale, et enfin, celle des jeunes théologiens du séminaire. La cérémonie a été terminée par le Te Deum et la bénédiction pontificale. On remarque tous les ans avec quel religieux empressement les anciens élèves dui séminaire Saint-Sulpice viennent renouveler leurs promesses cléricales dans cette maison, et lui donner cette preuve d'attachement et de persévérance dans l'esprit de leur vocation.

- Nous avions trop présumé de la modération des libéraux et de la tolérance des incrédules. Ces amis de la liberté, de la charte et de la paix ont montré quel est au fond leur respect pour ces trois objets de leur culte. L'undi, second jour de la visite pastorale, ils ont essayé de jeter le trouble dans l'église de Saint-Nicolas. L'exercice du soir alloit finir forsqu'un gros pétard a fait une forte détonnation sous le portail. On a arrêté un jeune homme qu'on sonpçonne avoir été l'émissaire de quelque gens de parti. Cet événement ayant produit un moment de trouble dans l'église, M. le curé de Saint-Nicolas-des-Champs, qui étoit dans le banc-d'œuvre, a pris-· la parole, et à engagé ses paroissiens à ne pas s'effrayer de ce vain bruit, et à mépriser les efforts d'une fureur impuissante. Les fidèles ont répondu aux exhortations de leur digne pasteur, en promettant de venir avec plus d'assiduité que jamais. Le mardi soir, M. l'archevêque de Paris s'est renduaux exercices, et y a assisté jusqu'à la finç après le discours da missionnaire, le prélat a pris la parole, et a récapitulé d'une manière plus pressante ce qui venoit d'être dit. Monseigneur a parlé de la scène de la veille en déplorant l'opiniâtre aveuglement des ennemis de la religion, et en engageant les fidèles à n'opposer que le calme et la persévérance à ces tentalives désespérées. Les exercices ont fini sans aucun trouble, et le prélat s'est retiré. Mais quelque temps après son départ, des missionnaires étant sortis du presbytère Saint-Nicolas, pour retourner dans leur maison prèsl'Observatoire, ont été accueillis par les clameurs et les insultes: d'un nombreux rassemblement; qui les a suivis tout le

long de la rue Scint-Martin. La gendarmerie n'a été avertie que fort tard, et ne les a délivrés que sur le pont. Ces outreges grossiers font gémir tous ceux qui ne sont pas dominés par l'esprit de parti. Le mercredi il n'y a eu aucun trouble, excepté au dehors quelques cris d'enfans poussés, à ce qu'on troit, par des gens qui me veulent pas paroître. Le jeudi, M. l'archevêque de Paris, qui donne aux missionnaires l'exemple d'une honorable fermeté, et qui vient se montrer à leur tête dans tous les momens de crise, est arrivé à Saint-Nicolas à six heures du matin, a assisté à l'instruction, et a aussi adressé à l'auditoire quelques paroles d'encouragement et d'édification. Il y à déjà beaucoup de monde aux exercices du matin, et tout annonce que malgré les sinistres efforts des amis du trouble, la visite obtiendra sur cette paroisse les résultats les plus consolans.

Le 14 de ce mois, M. l'archevêque de Rouen, se trouvant dans la ville du Havre, y a béni trois belles cloches, et
a bien veulu même être le parvain de la plus forte des trois.
M. l'abbé Malleux, vicaire général, a prononcé en cette occasion un fort bon discours sur l'esprit et le but de cette cérémonie. Le lendemain, le prélat a donné, dans la même
ville, la confirmation à un grand nombre de fidèles, parvai
lesquels se trouvaient dix-huit soldats. Il s'est residu ensuite
processionnellement, et accompagné de tout le clergé, sur un
termin où il à posé la psemière pierre de la chapelle et du
convent des religiques l'isulines du Havre. On a présente le
même jour, à M. l'archevêque, une personne malade depuis
plus de dix aus, et qui a été guérie après avoir recouru aux

prières du prince de Hohenlobe.

.... M. l'évêque d'Autun, justement slarmé des pertes qu'avoit faites le sacerdoce dans son diocèse, splicitoit depuis longtemps l'érection d'une seconde école ecclésiastique à Semur
en Brionnais. Son prédécesseur avoit fait précédemment des démarches à ce sujet; M. de Vichy les a renouvelées, et grâces à l'intérvention de M. le grand-maître de l'Université, aucordonnance du Bou vient d'autoriser le nouvel établissement.
M. l'évêque d'Autun l'annonce aux fidèles dans un Mandement du 24 octobre dernier. Il ne doute point que ses diocésains n'apprennent cette nouvelle avec intérêt. Ceux qui se
trouveut éloignés d'Autun, et qui répugnoient à envoyer leurs
enfaux lein d'eux au petit séminaire de cette ville, n'auront. plus les mêmes motifs pour ne pas accueillir le nouvel éleblissement. Les habitans du Charolois surtout et des cantons voisins, y trouveront de grands avantages. M. l'évêque les exhorte à favoriser le nouveau séminaire; il ne doute pas non plus que les curés ne fassent tout ce qui est en eux pour encourager les vocations ecclésiastiques. C'est à un d'eux, M. Bonardel, curé de Semur, qu'est dû le local du séminaire; mais on a besoin d'un mobilier, et les frais de premier établissement sont considérables. Tous les habitans du département sont donc invités à contribuer à cette dépense, chacun suivant ses moyens et son zèle. Il y a eu à cet effet une quête extraordinaire dans toutes les paroisses. Ceux qui voudroient présenter des sujets, peuvent s'adresser à M. Bonardel, curé de Semur.

- Les missionnaires de France, dont nous avons annoncé le départ pour Cahors, y sont arrivés le 26 octobre. M. l'évêque de Cahors avoit annoncé la mission par un Mandement qu'il publia, le 18 du même mois, à Montauban, étant en cours de visite. Le prélat rappelle d'abord les soins qu'il s'étoit donnés. il y à quelques années, pour procurer une mission à sa ville épiscopale, soins dont l'effet fut arrêté par de facheuses circonstances. M. l'évêque fait ensuite un juste éloge du courage. du zèle et de la charité des missionnaires, et le bien qu'ils ont produit ailleurs ne lui laisse pas lieu de douter qu'ils n'aient le même succès à Cahors. Le prélat exhorte donc les fidèles à profiter des jours précieux qui s'ouvrent pour eux. If y a lieu de croire que les conseils du religieux pontife auvont tout l'effet qu'il en attendoit. Des les plemiers jours, les missionnaires ont remué la ville; les deux églises de Saint-Etienne et de Saint-Barthélemi étoient déjà trop petites pour l'assluence qui s'y portoit. Le jour des Morts, M. l'abbé de Janson parla sur le purgatoire de la manière la plus touchante, et, aussitôt après la messe, on se rendit au cimetière. où le même missionnaire maîtrisa son auditoire par la vivacité et l'à-propos de ses mouvemens. Un sermon, prononcé le lendemain sur la religion considérée comme base de la seciété, avoit attiré un grand nombre d'hommes, qui sont sortis frappés de considérations nouvelles pour eux. L'affluence n'est pas moindre le matin que le soir, et toutes les classes s'empressent aux exercices. Les dames s'y montrent assidues, et les personnes les plus élevées en dignité donnent à cet égard l'exemple. Dans l'église de Saint-Barthelemi l'empressement

n'est pes moindre. Les préjugés qu'on avoit pu avoir contre les missionnaires se sont évanouis : la tranquillité la plus parfaite règne dans la ville. M. l'évêque, qui étoit en tournée, est arrivé le 6, pour être temoin de ces heureux commencemens. Les missionnaires ne pouvant suffire aux confessions, il a fallu appeler à leur aide plusieurs ecclésiastiques de la ville et des environs. Au milieu de tant de travaux. M. l'abbé de Janson a voulu cependant entreprendre encore une autre œuvre : il a du commencer, le lundi 18, une retraite ecclésiastique au séminaire. D'abord, elle ne devoit être que pour Jes jeunes gens de la maison; mais on dit qu'un grand nombre de prêtres doivent s'y rendre.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris, LL. AA. RR. les Princes et Princesses de la famille royalé, touchés de la situation malheureuse du sienr Regnault (Seine et Oise), dont la ruine a été occasionnée par un incendie, lui ont accordé un secours de 1450 fr.

- D'après une ordonnance royale, du 20 de ce mois, précédée d'un rapport du ministre de la justice, le corps des avocats vient de recevoir une nouvelle organisation; le batonnier sera nommé direc-

tement par le conseil de discipline.

- Une ordonnance royale, du 17 de ce mois, porte qu'il sera formé deux équipages de ligne pour le service des vaisseaux et frégates. Le premier sera organisé à Brest, et le second à Toulon. Ces équipages seront composés d'enrôles volontaires. Les engagemens seront de huit ans.

-Par une autre ordonnance, du 19, M. Bailly des Ardennes, doyen des consellers de la cour de cassation, est nommé comman-

deur de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

- La cour de cassation a rejeté le pourvoi du sieur Féret, libraire à Bordeaux, qui a été condamné à un an de prison et 500 francs d'amende, comme coupable d'avoir vendu l'Histoire de Napoléon Buonaparte, dont le dernier volume étoit offensant pour la per-

sonne sacrée du Roi.

- M. le procureur-général près la cour royale de Colmar s'est pourvu en réglement de juges pour cause de sureté publique et de suspicion légitime contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui ren--voyoit devant la cour d'assises de la même ville, les sieurs Roger, Jaussand et Forel, accusés de complicité dans le complet du colonel Caron. La cour de cassation, faisant droit sur ce recours, a renvoyé la connoissance de l'affaire à la cour d'assises de Mctz.

- Le tribunal de police correctionnelle a prononcé, le 19. sur le procès de M. Benjamin Constant, à raison de sa lettre à M. le procureur-général près la cour royale de Poitiers. Il a été déclaré coupable du délit d'outrage envers ce fonctionnaire, et en conséquence il a été condamné à un mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. On a déclaré la saisie bonne et valable, ordonné que les exemplaires saisis seront lacérés, et condamné le prévenu aux dé-

pens.

- Le même jour, les sieurs Fabvier, Dentzel et Marque, prévenus d'avoir tenté de corrompre le concierge de Bicêtre pour faire évader les quatre condamnés dans l'affaire de La Rochelle, ont été traduits sur les bancs de la police correctionnelle. Un autre accusé. nommé Latouche, étudiant en médecine, est contumace. M. le président procède à l'interrogatoire des prévenus. Fabrier et Dentzel se renferment dans un système absolu de dénégation. Marque prétend que les premières propositions de l'enlèvement lui ont été faites par Dentzel, et qu'il y a eu à ce sujet un rendez-vous de neuf per-sonnes à la Rapée. M. Simon Chauvignot, concierge de Bicêtre, dépose que Marque et Latouche lui proposèrent, à un second diner qu'ils lui donnérent, de laisser évader les quatre condamnés. Au sortir du repas, il instruisit l'autorité de cette proposition. Le lendemain. Marque et un autre monsieur firent au concierge l'offre d'une somme considérable; savoir, 50,000 fr. au moment de la sortie des prisonniers, et 10,000 fr. comptant. Marque fut arrêté au moment où il comptoit cette dernière somme, moitié en or et moitié en billets de banque. Marque lui avoit dit que ces messieurs avoiént une police plus active que celle du gouvernement. Il soutient que le concierge recut la proposition avec enthousiasme. Il a dépose dans son interrogatoire qu'on s'étoit adressé à M. Laîtte et à M. La Fayette pour avoir de l'argent. M. l'avocat du Roi a pris la parole, le 20. Il a démontré que l'argent corrupteur avoit été livré par la haute vente au moyen des impots qu'elle lève sur ses adeptes. Il a ensuite discuté les charges qui pesent sur chacun des accusés. Il s'en est rapporté, sur le colonel Fabrier, à la prudence du tribunal. Marque, le colonel Dentzel et les défenseurs ont été entendus. Le tribunal a ensuite rendu son jugement. Fabrier a été renvoyé de la plainte. Marque, et Guillet Latouche, contumace, ont été condamnés chacun en trois mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende; Dentzel a été condamné à quatre mois d'emprisonnement et 300 fr. d'amende; et la somme de 10,000 fr. saisie au moment de l'arrestation sera confisquée au profit des hospices de la ville de Paris.

La Faculté de Médecine a tenu, le 18, sa séance publique de rentrée, présidée par M. le recteur de l'Académie. Pendant la séance des malveillans ont donné des marques d'improbation, et M. le recteur n'a pu se faire entendre. Le scandale a surtout été porté au comble lorsque M. l'abbé Nicole est sorli pour aller monter en voiture. Les deux caractères de prêtre et de fonctionnaire public ont été également méconnus et insultés par une jeunesse exaltée, ou plutôt, il faut le croire, par un petit nombre de meneurs possédés d'une impiété grossière et effrénce. On dit que cette affaire est devenue l'objet d'une enquête publique; en conséquence la Faculté

de Médecine vient d'être dissoute.

- Le général Quesada est arrivé à Paris, le 21 de ce mois.

- M. Ouvrard, qui a contracté l'emprunt pour la régence d'Espagne, est parti, le 17, pour Vérone,

- Le conseil général du Rhône, et le conseil municipal de Lyon, ont voté chacun une somme de 1000 francs pour l'auteur qui sera

la meilleure relation du siège de cette ville.

- M. Chappe, et divers employés supérieurs de l'administration des télégraphes, viennent de déterminer, à Tours et dans les environs, les points sur lesquels il va en être établi incessamment. On assure qu'il y aura à Tours un directeur qui connoitra la clef des signaux. ce qui facilitera beaucoup la correspondance du gouvernement avec les administrations.

- M. Bowring, détenu dans les prisons de Boulogne, a été mis

en liberté.

- Le général Nagle, inspecteur d'infanterie, est mort, à La Rochelle, le 9 du courant, d'une apoplexie foudroyante.

### Elections des collèges d'arrondissement.

Basses-Alpes. — Collège unique. M. de Villeneuve, candidat royaliste, et député sortant; et M. Miculle, président du collège, ont été élus députés.

Gard. - Alais. M. de Saint-Aulaire a été élu député.

Landes. - Mont de Marsan. M. de Lyon, candidat royaliste, et président du collège, a été élu à une majorité de 137 voix sur 218 votans. Dax. M. Desperies, candidat royaliste, et député sortant, a été réélu à une grande majorité.

Loire. - Saint-Etienne. M. Fournas, député sortant, a été réélu à une forte majorité. Montbrison. M. de Pommerol, candidat royaliste,

et président du collège, a réuni 89 voix sur 142 votaus.

Tarn et Garonne. — Montauban. M. de Preissac, candidat roya-1.ste, et président du collège, a été élu à une majorité de 328 voix sur 443 votans. Moissac. M. de Gourgues, candidat royaliste, et président du collège, a réuni 260 suffrages sur 353.

Vendée. – Fontenay. M. Manuel a été élu.

Maintenant toutes les élections des colléges d'arrondissement sont connucs: sur 53 députés, on en compte 46 royalistes, et l'opposi-tion n'en a obtenu que 7, en comptant M. Manuel pour deux. De tels choix ont un peu rabattu la jactance de certains journaux qui avoient fait tant de tapage lors des dernières élections de Paris.

## Elections des colléges de département.

- MM. de Marchangy; le comte de Muyssart, maire de Lille, et député sortant; Bricout, député sortant; et Wan-Merris-Henderick, maire de Bailleul, tous candidats royalistes, ont été nommés députés.

Moselle, et Seine et Marne. - Les bureaux provisoires ont été

confirmés à une très-grande majorité.

# Sermons de M. l'abbé Richard (1).

.. Jean-Pierre Richard, né le 7 février 1743, a Bel. fort en Alsace, étudia d'abord dans le collège de cette ville, puis fut envoyé au collège des Jésuites à Col-mar, il entra dans leur société, en 17 de c'est-à-direc à la veille de l'orage qui alloit fondre sur corps antique. Les coups dont on frappa, et la compagnie, et ses membres, n'épouvantèrent point le jeune Richard, et ne le détournèrent point de la carrière où il étoit entré; et l'on vit alors parmi les plus jeunes Jésuites beaucoup d'exemples d'un parcil dévoûment. qui les honoroit à la fois eux et leurs supérieurs. Richard fut envoyé en Lorraine, où les Jésuites trouvoient momentanément un asile sous la protection de Stanislas; il demeura successivement à Nanci, à Pontà-Mousson et à Liége, où le prince-évêque l'appela pour diriger l'éducation de ses neveux. De retour en France, il se livra au ministère de la prédication. Ou ne voit pas qu'il ait exercé cette fonction avant 1786. et il avoit alors 43 ans. Il prêcha cette année le Panégyrique de saint Louis de Gonzague, chez les Carmélites de Saint-Denis; et, en 1789, ce fut lui qui donna le sermon de la Pentecôte à la cour.

Les troubles qui suivirent, arrêterent l'abbé Richard dans la carrière honorable où il venoit d'entrer. Il ne quitta point la France, et resta constamment à Paris, sans cependant prêter aucun serment. Il s'occups de revoir ses Sermons, et, en 1800, il recommença ses prédications; depuis il remplit les stations dans plusieurs égli-

<sup>(1) 4</sup> vol. in 12; prix, 14 fr. et 18 fr. franc de port. A Paris, chez Adrien Le Clerc, au bureau de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. E

ses. En 1805, M. le cardinal de Belloy le nomma chanoine de sa métropole, ce qui n'empêcha point l'abbé Richard de continuer à prêcher, tant à Paris que dans les provinces. L'âge ne lui ôta rien à cet égard de son zèle, et, en 1818, il fut chargé de la Station du Carême aux Tuileries; il devoit même reparoître dans la chapelle du château, pour la Station de l'Avent de 1820, lorsqu'il fut enlevé par une maladie prompte, le 20 septembre 1820. Le clergé perdit en lui un de ses membres les plus estimables, et le chapitre de Paris un chanoine assidu à remplir tous les devoirs de sa place. Sans avoir rien de brillant, l'abbé Richard s'étoit fait aimer par un naturel heureux, en même temps qu'il se rendoit utile par son zèle à annoncer la parôle de Dieu.

Nous tirons ces détails de la Préface, qui est à la tête des Sermons de l'abbé Richard. Cette Préface ne fait pas seulement connoître l'homme, elle contient aussi un jugement sur le prédicateur. Nous mettrons ce jugement sous les yeux du lecteur:

« Les Sermons de M. l'abbé Richard supposent une assez grande étendue de connoissances en théologie et en morale, une étude approfondie du cœur humain, la science pratique des regles de l'art oratoire, une imagination riche et brillante, de la noblesse et de l'élévation dans les sentimens. Avec toutes ces qualités, personne ne paroissoit dans la société avec moins d'avantages que ce digne ecclésiastique. Il avoit toute la simplicité d'un enfant. Un grand fond d'humilité le plaçoit partout, et, sans le moindre effort de sa part, au dernier rang. Dans les occasions où il auroit pu enseigner en maître, il écoutoit le plus souvent avec la modestie d'un disciple. Les sujets de conversation les plus insignifians fixoient son attention. Un lecteur instruit aura peine à comprendre que l'auteur de ces Sermons put se dissimuler leur mérite réel, au point de souscrire, non-seulement avec patience, mais encore, avec joie, aux critiques les moins fondées qu'on pe permettoit d'en faire devant lui..... » Nous n'ayons pu lire ses beaux sermons sur la foi, le sa-

lut, la grace, la prière, l'humilité, la communion, l'eucharistie, la messe, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, etc., sans lui rendre ce témoignage qu'il avoit une foi très-vive. un tendre et généreux amour pour Dieu, une ardente charité pour ses frères, un profond mépris pour les biens périssables de ce monde. Son zele pour étendre le royaume de Jésus-Christ, pour faire entrer les ames dans les voies de la perfection, leur rendre faciles et aimables les sacrifices qu'elle exige de la nature, n'y paroît pas avec moins d'éclat. On sent que ses instructions toujours animées, ses exhortations toujours entrainantes, partent d'une ame profondément pénétrée de son objet, et que l'orateur est cet « homme véritablement bon, qui tiré des bonnes ahoses du trésor de son cœur. Il revêt souvent les mystères augustes de la religion et le portrait des vertus, qui font la gloire du christianisme, de couleurs si brillantes qu'on seroit d'abord tenté de croire qu'il a voulu en représenter à ses auditeurs le beau idéal. Ce défaut seroit inexcusable, s'il étoit possible; mais tous les efforts, tous les charmes de l'éloquence humaine, seront toujours au-dessous de la sublimité des uns et de la beauté des autres. Du reste, il est impossible de ne pas voir dans les tableaux de l'abbé Richard cette touche de vérité et de force qu'il emprunte le plus souvent aux livres sacrés et aux écrits des Peres; et c'est parce que les devoirs qui découlent nécessairement de ces grandes verites, sont tracés et développés . par l'orateur avec autant de précision que d'énergie et d'onction, qu'il oblige en quelque sorte ses auditeurs à rentrer en eux-mêmes, à reconnoître les illusions qui les avoient jusqu'alors abusés, à se proposer enfin de marcher désormais avec plus de vigilance et de droiture dans les voies du Seigneur. Tel est le principal but de l'éloquence de la chaire; aussi nous paroît-il que l'abbé Richard occupera un rang distingué parmi les prédicateurs du second ordre »..

Dans le reste de la Préface l'éditeur caractérise le genre de talent de M. Richard, et fait quelques remarques, soit sur sa composition, soit sur son action oratoire. Puis, s'élevant à des considérations générales, il recherche quelles sont les qualités qui sont surtout nécessaires aux prédicateurs de la parole sainte. Il

faut, dit-il, que l'orateur sacré soit profondément pénétré lai-même de ce qu'il annonce; il faut que l'étude assidue de l'Ecriture, la méditation des choses saintes, l'habitude de la prière et de l'oraison, le préparent à ce ministère. Saus cela il sera froid et languissant; sans cela il touchera peu. L'éditeur a développé cette idée en homme plein lui-même de l'esprit du sacerdoce, et ce morçeau est très-convenablement placé à la tête des Sermons de l'abbé Richard. C'est une sorte d'introduction qui peut être fort utile aux jeunes ecclésiastiques; ils y trouveront des règles fort sages, et des couseds dictes par l'expérience, et énon-cés avec autant d'onction que de facilité.

Dans un autre article nous citerons quelque chose des Sermons de M. l'abbé Richard, et nous montrerons que ces discours méritent l'accueil du public par la solidité des principes et par la pureté du style.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS, Les exercices de la visite pastorale s'ouyrent tous les matins à Saint-Nicolas-des-Champs, à cinq henres et demie, par la prière du matin, une instruction et la messe; le soir, les fidèles se reunissent à la même houre, et le chant des cantiques est suivi de la glose, puis du discours. M. l'abbé Rauzan, supérieur des missionnaires, dirige les exercices, et a sous lui MM. Ferrail, Levasseur et Polge, qui se partagent les différentes instructions. Le plus grand recueillement règne dans l'église, et les tentatives faites pour y exciter du trouble ont complétement échoué. Les rassemblemens du dehors n'ont rien d'alarmant ; des enfans du quartier, un très-petit nombre de jeunes gens, quelques oisifs, tout cela ne présente rien d'imposant, et l'insulte grossière de mardi dernier a ellemême décrédité l'opposition. La présence de Msr. l'archevêque, le calme des missionnaires, l'union parfaite qui existe entre eux et M. le curé de la paroisse, ont achevé de paralyser les sinistres desseins de l'incredulité. Nous avons de ja parlé du prone de M. l'abbe Valayer, en annoncant la visite, et des sentimens qu'il avoit minifestés pour les missionnaires. La respectable pasteur continue à leur montrer autant de cordialité
que d'égards. En toute occasion, il témoigne hautement l'estime qu'il en fait, et le désir qu'il a de voir les succès de teurs
travaux. Il a revendiqué le plaisir de leur donner l'hospitalité, et
il veut, dit il, qu'ils soient aussi maîtres que lui dans son église.
Cette union franche, ce parfait dévoiment, ce rèle pur et
désintéressé, ont été remarqués dans toute la paroisse, et en
augmentant encore l'attachement et l'estime des fidèles pour
léur pasteur, contribueront aussi aux heureux résultats de la
visite. Dimanche prochain, les exercires commenceront dans
l'église Suint-Leu, qui est aussi une paroisse du sixième arrondissement. On dit que M. le curé de Saint-Leu a témoigne
aussi publiquement le plus vif désir d'avoir les missionnaires
dans son église et de faciliter leurs succès.

La mort du Frère Gerbaud, supérieur général des Frères des Ecoles chrétiennes, ayant nécessité une éléction pour le remplacer, le chapitre général des Frères s'est assemblé à la mi-novembre, dans leur muison, faubourg Saint-Martin. Les députés des différentes maisons de provincés se sont réunis; à six heures ils ont entendu une messe du Saint-Esprit à laquelle ils ont fait leurs dévetions. Le chapitre es commence immédiatement après, et au bout de quelques heures, le Frère Guillaume, qui étoit second assistant, a été étu supérieur général; ce Frère est un ancien profès, Le Frère Anaclet; directeur de la maison de l'Isle Saint-Louis, est

mominie assistant.

— Il vient d'y avoir à Beauvais une retraite gétérale qui a été fort suivie. Chaque jour la cathédrale étoit remplie de monde, et ce beau vaisseau présentoit le spectacle d'une réunion imposante par sa masse et par le recueillement qu'on y remarquoit. L'exercice du matin dommençoit à cinq heures et dennie, et cependant il s'y trouvoit déjà an grand nombre de fidèles. L'exercice du soir étoit aussi très-frequenté. M. l'abbé Hilaires Aubert a suffi seul à ces instructions réitérées, et même les trois derniers jours il a donné un exercice de plus à onze heures. La retraite a duré depuis le dimanche 3 jusqu'au dimanche 10; ce dernier jour il y a eu une communion générale de huit à neuf cents personnes. Boauvais est une des villes qui offrent les plus grands exemples de piété; on y voit parmi les hommes des chrétiens fervens qui se dévouent au service de Dieu et à

Pédification du prochain. Des essaciations pour (les bonnes œuvres se maintiennent et offrent un excellent esprit. Des prêtres dignes de leur vocation dirigent le troupeau avec autant de zele que de sagesse. Le bien qu'a fait la retraite peut être regardé comme le résultat de leurs soins dans une terre bien préparée. Le lundi on a fait la consécration des enfans, et cette cérémonie a été fort touchante. Après la retraite gémérale, le missionnaire en a donné une aux dames du Sacré-Cœur, un des établissemens les plus précieux de la ville.

- La ville de Craon, dans le département de la Mayenne, a été dernièrement l'objet des soins des missionnaires de Laval. M. Gloriot et ses confreres y ont donné des exercices qui ent attiré, non-seulement les habitans de la ville, mais tous ceux des. environs. Les onse paroisses qui forment le canton ont pris part au bienfait de la mission. La communion générale a offert la réunion de plusieurs milliers de fidèles, parmi lesquels il y avoit autant d'hommes que de femmes, et tout s'est passé avec ordre et recueillement. La plantation de la croix, le 9 novembre: a été relevée par une circonstance particulière; c'est le monument élevé à la mémoire d'un prêtre vénérable, Charles-Marie-Joseph Huault de La Bernarderie, curé de Graon, condamné à mort à Angers, le 26 janvier 1704. On a vetrouvé aussi les ossemens de M. Alexandre-Denis Girardot, changino-rágulies de Szinte-Geneviève, prienz de la Romandière, près Craon, fusillé à Craon même, le 17 mars 1796. On a transféré ces restes avec honneur, et on les a déposés dans le monument ci-dessus. M. Gloriot a prononcé un discours en cette occasion, et en parlant de ces konorables victimes, il a prié pour leurs persécuteurs. On a d'autant plus remarqué l'esprit de charité et de pardon des injures qui animoient son discours, qu'on dit qu'il existe encore quelquesuns des auteurs de la mort de M. Girardot, et que peut-être même étoient-ils présens à ce discours. Le surlendemain, so novembre, on a fait une procession en actions de grâces à l'ancienne église des Dominicains de Craon, qui a servi longtemps de magasin, et qui vient d'être rendue à l'exercice de la religion, et doit servir d'annexe; c'est la que les missionnaires ont érigé l'association du Sacré-Cœur et les congrégations de la sainte Vierge. M. l'évêque du Mans, qui n'avoit pu se trouver à la plantation de la croix , est arrivé pour être témoin de la cérémonie de la consécration à la sainte Vierge,

et a été touché de l'affluence et de la piété des fidèles. Les missiennaires sont aujourd'hui occupés à rendre le même service à Chinon.

-La diocèse de Reins a été témoin, depuis peu, d'actes idifians et de démarches honorables dont nous désirions conaigner la mémoire dans ce journal. Nous avions, dans le numero 8:5, cité quelques-uns de ces exemples; d'autres sont parvenue depuis à notre connoissance. Plusieurs prêtres, qui avoient fait le serment de la constitution civile du clergé, se sent successivement rétractés : dans ce nombre, sont MM. Menouville, vicaire de Saint-Jacques, ancien secrétaire du métropolitain de la Marne (Diot); Cosson, prêtre du diocèse de Dijon, aujeurd'hui curé dans ce qui va former le diocèse de Châlona; Le Moine, Canart, Hourlies, Delvincourt et Thomassin, prêtres du diocèse de Reims, et tous en fonctions dans le ministère : Cornet, ancien prébendier de Lombez, et Borderon, prêtre du diocèse de Meaux, tous deux employes aujourd'hui dans le diocèse de Reims. Récemment, un nouvel exemple de rétractation a réjoui tous les amis de l'ordre et de l'unité : M. Antoine Bertin, curé titulaire de Saint-Remi, de Reims, a fait, le 8 novembre, la rétractation la plus ample, la plus précise et la plus sorte. Ne pouvant citer in extenso cette piece, à cause de son étendue, nous en donnerous du moine la substançe Mr. Bertin rappelle done, qu'ayant prêté le serment en 1791, il fut fait professeur de théologie dans le nouveau séminaire, puis supérieur de cette maison, puis vicaire épiscopal de seu l'évêque Diot, qui prenoit le titre de métropolitain de la Marne. Il exerça les fonctions du ministère dans la paroisse de la cathédrale jusqu'au Goncordat de 1801. A cette époque, il reconnut M. de Barral, évêque de Meaux, mais sans faire aucune rétractation. Cependant vers 1817, ayant sollicité de Rome la permission d'établir dans l'église de Saint-Remi la confrérie du Chemin de la Croix, il déclara dans sa supplique au souverain Pontife, et dans plusieurs lettres à M. de Coucy, archevêque élu de Reims, qu'il étoit soumis aux reserits du saint Siège concernant la constitution civile du clergé. Il annonca même ces dispositions en chaire à ses paroissiens; mais il a senti que ces déclarations générales ne remplissoient pas tout ce que demandoient ses erreurs passées.

a Aujourd'hui donc, réfléchisant sur l'incertitude du jour de la

mort, et voulent donner au souverain Pontife; Pie VII, à Ms., l'ar-chereque de Reims, à toute l'Église de Dien, et spécialement à célle de Reims, ame tufficacion pl'une et entière, je déclare, d'abord que j'a lhère de cœur et d'affection à tous les reserits du saint Suége; contrit les propositions de Baïas, de Jameinus et de Quesnet, et que je les condamne dans le même nombre et dans le même seus, de la même manière et avec les mêmes qualifications qu'il les a condamnées, sans distinction aucune de droit et de fait relativement aux des qui bût été extraites, au moins en substance, du gros livie de dans le mêmes.

J'adhère également de nouvern et du fond de mon cour, à tousles bress du Pape Pie VII de gloricuse mémoire, contre la constitution prétendue civile du clergé, et au jugement de lous les évérques légitimes de France qui les ont requs avec respect. Je réconnoire par écrit et en détail, comme le saint Siège l'exige, qu'elle est hérésique en plusieure de ses décrets et opposée au dogue estholique; que dans d'autres elle est sacrilége et achismatique, et qu'elle abolit

les droits de la primanté et de l'Eglise.

l'abjure le serment de la maintenir, et professe qu'il contient le quintessence de diverses hèresies. Je confesse spécialement que toutes two ordinations faites ou reçues de la part des évêques intrus ont été tauriléges. Je déclare nulle et injuste l'intrusion des évêques constitues.

tutionodis avec tous les actes qui en ont été la suite....

Je retracts aussi la part que j'ai prise comme vicaire épiscopsiaux prétendus Mandemens, Ordonnances et autres actes de M. Diot, spécialement à sa lettre dite Pastorale pour l'indiction de son synode, aux statuts prétendus synodaux, qu'il a publiès en 1801, et à l'Ordonmance qui y est aimenée. Je regarde, d'après le jugement et a l'Ordonqui les a déclarits tols, comme de purs é mellimbulés; et le prétenduconcile national de 1937 et celui de 1801.

Je couvers avec joie la présente rétractation, et foulant aux pieds.
tout respect humain, je m'en fais même honneur à la face de tout le

tliocèse .....

Tels sont les passages les plus important de cet acte, qu'on voit avoir été rédigé par un théologien instruit. Il est daté du B octobre dernier, et signé, outre M. Bestin, de MM. Chamelot, vidaire de Saint-Remi, et Bernard, prêtre, Bénédictin, attaché à cette même paroisse. Nous remplissons les intentions du respectable curé, en publiant sa déclaration, qu'il a rédigée triple à cet effet. Nous ne doutons point que les amis de l'enité ne veient avec plaisir les circonstances édifiantes de sa démarche. Le schisme constitutionnel est anémnit; mais ne convient-il pas que ceux qui y ont adhéré publiquement le rétractent publiquement? Après avoir afflige l'Eglise par des actes notoires, ne doivent-ils pas s'empresser de la consoler par des actes contraires et qui aient la même notoriété? Suf-

fit-il , udand ob a professe des erreurs , d'adiserer extérients ment à la comit union de l'évêque légitune, et n'est-il pas iuste de donner de temoignages formels de sa foi? Est-ce time chose indifférente d'ailleurs d'ême relevé des censures qu'en avoit encourues? Thus chux qui sont attachés aux regles et à l'honneur de l'Eglise, applandiront donc à la publicité de ces actes, et au zele aved lequel M. l'archeveque de Reinis les a encouragés. On dit que ce prélat a donné, en plus d'une rencontre, des marques d'affection particulière aux prêtres retractes, et nous n'en son imes pas surpris : le père de famille. dans la parabole de l'Evangile, accueille avec un redoublément de tendresse, l'enfant prodigue revenu de ses égarem mens; et il ne se trouvera point ici de frère inloux qui soit blesse de cet accueil, et qui trouve à redire à ces témoisgnages de joie et de bienvel lauce de la part du premier masteur.

On s'occupe en ce moment de l'établissement d'une maison d'éducation à Besançon, qui acroit dirigée par les dames. du Sacré-Cœur. Ces dames ont déjà , comme on sait , des pensionnats à Paris, à Amiens, à Beauvais, à Poitiers, à Lyon, à Grenoble, à Autun, à Chambéri, etc. Leur sele et leur douceur leur ont procuré en ce genre des succès non-équivoques, qui ont fait naître dans le diocèse de Besancon le désie de former un établissement de la même nature. S. A. R. Mon-SIRUR a bien voulu contribuer pour 500 fr. au succes de pette bonne œuvre. M. l'archevêque de Besançon et son coadjuteur y prennent un vif intérêt. Le conseil général da département du Doubs a voté 4000 fr. pour les années 1822 et 1823. De pieux fidèles ont aussi souserit pour le même but; on espère que tant à Besançon, que dans le département, les personnes aisées sontiront l'avantage d'un pareil établissement et d'une éducation dirigée par des personnes pieuses et désintéressées. Il est nécessaire de trouver un local et de la disposer, et cette. dépense ne peut se faire sans de grandes avances pour les quelles. on a besoin du concours des fidèles.

Ce qui s'est passé à la retraite ecclésiastique d'Albi est trop édifiant pour qu'il ne soit pas utile de le publicr. C'est M. l'abbé de Chièze qui a présidé à cette retraife, ou se trouvoient deux cents prêtres du département du Torn. M. l'abbé de Chièze a parlé avec toute l'autorité que lui domient son talent et son zèle. Un de ses diseques traitoit du schisme et du

fatal serment qui l'évoit-introduit. A la suite de ce discours, qui avoit fait une grande impression, un de s'occiosiastiques de la retraite, M. B. curé de V. a témoigné mautement le deair de rétracter publiquement son serment. Il a fait se profession de foi à haute voix, et a déclaré qu'il adhéroit sans aucune restriction aux brefs et bulles de Pie VI et de Pie VII, et qu'il rétractoit toute adhésion à la constitution civile du clergé. Cette démarche éclatante a été/suivie du retour des autres prêtres constitutionnels; tous coux qui étaient présens. ont adhéré chacun séparément à la déclaration de M. B. M. l'abbé de Chieze a rendu publiquement graces à Dieu d'une circonstance si heureuse, qui fait tomber toute division. et qui ne laisse plus dans le clerge de Tarn qu'une parfaite unité de vœux et de principes. Cet évenement a causé une grande joie parmi les fideles, et est un juste sujet de consolation nour M. l'évêque de Montpellier, qui gouverne encore le diocèse d'Albi, et pour l'occlésiastique respectable qu'il a chargé particulièrement du soin de cette partie.

Le 15 novembre, vingt-six militaires du premier betaillon du quatrième de ligne ont fait leur première communion dans l'église paroissiale de Foix (Arriège). His avoient été.insàruits et disposés par M. l'abbé Cadalen, aumônier du corps. M. le curé leur a adressé une exhortation, et un grand nombre de fidèles se cont empressés d'assister à la cérémonie, ét ent été édifiés de la ténue de ces militaires.

- Le diocèse d'Aix a perdu, le mois dernier, un ecclésiastique fort instruit dans la personne de M. l'abbé Florens, chanoine de cette église, et doyen de la faculté de théologie dans la même ville. Issu d'une famille sans fortune, il s'étoit élevé par son propre mérite, et fut successivement professeur de philosophie, de physique et de théologie au grand séminaire d'Aix, et en même temps professeur royal à l'Université. Il forma aux connoissances et aux vertus de leur état beaucoup de jeunes ecclésiastiques, dont trois sont en ce moment évêques. Pendant les orages de la révolution, il administra le diocèse d'Aix en l'absence de M. de Boisgelin, qui l'avoit revêtu de pouvoirs très-étendus ; et bien que sa tête eût été mise à prix dans les temps les plus fâcheux, il ne cessa de rendre des services aux prêtres et aux fidèles. Aussi M. de Cicé avant été transféré de Bordeaux à Aix en 1802, lui continua le titreet les pouvoirs de grand-vicaire. M. l'abbé Florens quitta ce

poste; en 1809, pour occuper celui de doyen de la faculté de théologie d'Aix; il étoit en même temps professeur de dogme. M. l'archevêque actuel d'Aix le fit chanoine, en 1819, pour récompenser ses longs services. M. Florens avoit aussi le titre de vicaire-général et de chanoine honoraire de Metz. Il est mort le 24 octobre, à l'âge de 70 aus, laissant d'honorables seuvenirs, et une juste réputation de loyauté et de doctrine.

Les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, chanoinesses régulières de Saint-Augustin, ont été autorisées, par ordonnance royale du 5 décembre 1821, à rétablir leur couvent de Veselise, diocèse de Nanci, et le préfet de la Meurthe leur a permis de tenir un pensionnat. Elles viennent de faire répaser leur maison, qui est commode et en bon air. Les classes ont dû commencer le 15 de ce mois. Nous n'ayons pas besoin de dire que la religion sera la première base de l'éducation. Les jeunes personnes y seront, en outre, instruites dans tout ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de leur apprendre, et on leur donnera en santé, et surteut en maladie, toms les soins que les parens peuvent désirer. Le prix de la pension est de 300 fr.

— M. l'abbé Desmasure est de retout du voyage qu'il a fait dans le nord de la France et dans le royaume des Pays-Bas. It e préché dans plusieurs diocèses de France, et a trouvé permissa fidèles des personnes sensibles aux besoins des chrétiens de la terre sainte, et empressées de les secourir ell a en, à Bruxele les, une audience du roi des Pays-Bas, qui l'a entenda avec intérêt, et qui lui a fait remettre, par M. le baron de Mareuil, ministre de France, une somme digne de sa munificence, et destinée au soulagement des gardiens du saint Sépulcre.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Paris. Le Roi vient d'ajouter une somme de 300 fr. à la souseription ouverte en faveur de Cyprien Lesage, dont la chaumière a été incendiée, il y a quelques mois. — Treize malhenreuses familles de Paternay (Jura) dont les ha-

— Treize malheureuses familles de Paternay (Jura) dont les habitations avoient été la proie des flammes, le 13 septembre dermier, viennent de recevoir de LL. AA. RR. Monsigue et Ms<sup>2</sup>. le duc d'Angoulème une somme de 1000 fr.

— Les Princes et Princesses de la famille royale ont accordé des secours à une ancienne famille du Bourbonnois qui a perdu sa fortune par des malheurs qu'elle a éprouvés. ... M. l'abbi de Canone, suntonier de quartiér, a béni, le 24; dans la chápelle du chátean, l'étondard que le Ros vient d'attorder aux gendarmes d'élite de la gardé royale. Cet étendard, brodé par S. A. R. Manane, a été reen aux cris répétés de Vine le Ross.

par S. A. R. Madame, a été raça aux cris répétés de Vive le Ror?

— Une ordonnance du Bor, du 21 de ce mois, porte ce qui suit:
« considérant quis des désordées scandaleux ont éclaté dans la séance
salennelle de la faculté de Médecine de Paris, du 18 de ce mois;
et que ce m'est pas la première fois que les étudiants de cette Boule
ont été entrainés à des mouvemens qui peuvent devenir, dangureux
pour l'ordre public; considérant que le dégoir le plus impérieux
des professeurs est de maintenir la discipline, sans laquelle l'enseignement ne peut produire aucun fruit, et que ces récultves annoncent dans l'organisation un vice intérieur august il est pressant de
porter remêde: la Faculté de Médecine de Paris est supprimée. Le
ministre de l'intérieur présentera un plan de réorganisation de cettes

- MM. Outrequin, banquier, et Amédée Pastoret, maitre des requêtes, viennent d'être hommés membres du conseil-général du département de la Seine, en remplacement de MM. Delessert et

Ternaux, démissionnaires.

La cour royale a confirmé, le 23, le jugement de police correctionnelle qui condamne à quarante jours de prison et 300 fr. d'amende le sieur Victor Bucange, éditeur du Diable-Rose, journal littéraire, qui s'étoit mélé de politique. Le sieur Bonnemant, éditeur de la Foudre, à été ensuile renvoyé de la plainte dirigée contre lui.

Le sieur Faucillon, éditour responsable du Journal du Commerce, a été condamné, le 22, par le tribunal de police corecetionnelle, à un mois d'empgroupement et 300 fr. d'ameride, pour

l'Insertion d'un article sur les événemens de Colmar.

Le même jour, ce tribunal s'est occupé de l'affaire du sieur Niogret. Ce libraire a réimprimé le gystème social, du baron d'Hol-bach, ouvrage qui, malgré la licence de la preste dans le siècle die nier, ne parut que clandestinement jusqu'en 1795. L'auteur y prefessé l'athéisme, et déclame sans cesse contre les rois et les prétres. Niogret a reproduit cet ouvrage sous un format portatif, et à un prix qu'ile mettroit à la portée des classes les plus faciles à séduire. M. l'avocat du Roi à prouvé combien ce hivre étoit dangereux et séditieux, et il a conclu à la destruction des exemplaires saisis, et à la condamnation du sieur Niogret en six mois d'emprisonnement et 3000 fr. d'amende. Le prononcé du jugement a été renvoyé à la huitaine.

-- MM. Schubart et Ponthieu, libraires, ont fait défait, le 23, au tribunal de police correctionnelle, où ils étoient cités pour la publication d'un ouvrège intitulé: Mémoires de la cour de Louis XIV et de la Régence, extraits de la correspondance allemande de la princesse palatine Charlotte, duchesse d'Orléans. M. l'avocat du Roi n'a pas era devoir faire entendre dans l'enceinte de la justice le s' turpitudes de cet ouvrage. Il e conclu contre M. Schubart, à une

aunée de prison et 1000 france d'amende, et contre M. Ponthieu à six mois de prison et 500 francs d'amende. L'affaire a été remise.

à quinzaine pour le prononcé du jugement.

- Un jeune homme, âge de 17 ans, qui avoit escroqué de l'argent à physicurs ecclesiastiques de Paris au moyen de fausses lettres qu'il attribuoit à d'autres ecclésiastiques, vient d'être condamné. par la cour d'assises, à un an d'emprisonnement et 50 fr. d'amende. . - Les sieurs Bertrand du Lys, Espagnol, fils du banquier de ce nom, qui est alcade constitutionnel de Madrid, et Coradi, secrétaire de la rédaction des procès-verbaux des séances aux cortès. ont recu l'ordre du ministre de l'intérieur de guitter Paris et la France dans un très-court délai.

- M. le docteur Pariet vient d'être nommé secrétaire perpétuel

de l'Académie de médecine.

- La société établie, en 1819, par le Roi pour l'amélioration des prisons, vient de faire son rapport sur les prisons de la Seine-In-férieure. Le sort des prisonniers a éprouve d'heureux changemens sous les rapports des traitemens et de la nourriture, et les exercices de la religion sont moins négligés.

- M. l'abbe Jamet, non moins connu par ses honorables services que par ses connoissances, et fondateur de l'établissement du Bon-Pasteur, vient d'être nommé recteur de l'Academie de Caen.

- Le Ros vient d'envoyer le cordon rouge à M. de Sermizelle, ancien officier au régiment d'Artois, chevalier de Saint-Louis depuis 1765, et électeur de l'arrondissement de Cosne. Ce zélé servileur s'étoit rendu, malgré son grand âge, au collège électoral de 

neur de la célèbre victoire remportée par le marcchal de Villare. La pierre principale, ayant vingt-sept pieds de longueur, provient de l'ancienne abbaye des chanoinesses de Denain.

- On ya elever deux monumens, l'un à Savenay, et l'antre à Léger : le premier sera consacré aux Vendéens morts à la bataille de Savenay; l'autre à la glorieuse mémoire du général Charette.

- Le total de la souscription pour l'érection d'un monument à la mémoire du général Pichegru, dans Arbois, sa ville natale, s'é-

lève déjà à la somme de 4779 fr.

- Le ministre de l'intérieur vient d'accorder une somme de 1200 fr. à quelques personnes victimes d'incendies qui ont éclaté dans le département de la Gironde.

- M. le ministre de l'intérieur vient d'accorder un secours de 18,000 fr. au département de l'Ain, qui, pendant le cours de cette année, a éprouve des portes considérables occasionnées par la gréle. les orages ou les incendies.

- Un Te Deum a été chanté à Lille, le 22 de ce mois, en açtions de graces de l'heureux résultat des élections du département du Nord. Une souscription a été ouverte parmi les électeurs pour

offrir un banquet aux honorables mandataires. .

- M. de Rostaing, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp,

et ancien commandant en chef de la cavalerie dans la Vender, est mort à Tours, le 22 novembre.

. — Une caisse de cartouches a été saisie, le 9 de ce mois, dans un des bureaux de l'octroi de Perpignan. Les cartouches, après des vérifications nécessaires, ont été versées dans les magasins de l'arsenal.

On avoit fait parvenir à la dernière session de la chambre des députés, une pétition sous le nom de M. de Septeuil, dans faquelle on demandoit l'autorisation de forcer les vassaux à faire les coivées d'usage pendant la féodalité. La justice n'a pas été dupe de ce stratageme libéral, et l'auteur, qui étoit un clerc de notaire, vient d'être condamné, par la cour d'assises de Versailles, à trois mois de prison et 100 fr. d'amende.

— Le roi de Sardaigne vient de rendre un décret qui apporte de grandes améliorations au sort des enfans trouvés, dont S. M. se déclare le protecteur spécial! La dépense annuelle de cet établissement, qui s'élevoit à 425,000 fr., sera supportée par le trésor royal.

Le nomme Denier, gendarme à pied de la brigade de Bergzabern (Bavière), a subi une punition exemplaire, et a été révoqué de ses fonctions, pour ayoir tenu des propos irrespectueux contre

le Roi de France.

— Un officier d'Edimbourg, accompagné du surintendant de la police, et d'un nombre considérable d'agens, s'est rendu dernièrement dans un lieu où environ cent cinquante personnes étoient assemblées pour discater des doctrines subversives du christianisme. On a pris les noms par écrit de toutes ces personnes, qui d'abord ont cherché à se sauver. Deux ou trois individus, qui paroissent être les chefs, ont été arrêtés, et la police a saisi plusieurs livres ampies dont ils venoient de se servir.

- M. Gosner, ecclesiastique catholique, qui tient à Pétersbourg des conférences sur l'Ecriture sainte, a obtenu du gouvernement la

jouissance d'un vaste et magnifique local.

— Un religieux Capucín, arrêté, le printemps dernier, à Aleala, accusé d'avoir favorisé les royalistes, vient d'être condamné à la peine de mort. Le général Romanillo, qui a trahi la régence d'Espagne, est enfermé à la citadellé d'Urgel, et va être jugé par une commission militaire. Le prince Santo-Mauro, le comte de Torneo et l'exministre San-Martin, sont au secret dans les cachots de Madrid. Le général constitutionnel Milans a fait conduire, sous bonne escorte à Barcelonne, l'évêque de Vich, et d'autres ecclésiastiques de cette ville. Le gouvernement avoit ordonné qu'on inventoriat tous les vases sacrés des églises, et que les listes en fussent remises le 15 de ce mois. Le chef royaliste Rambla a battu Zarco del Valle, et lua fait trois cents prisonniers. Merino est entré à Burgos, et a rétiré des prisons les royalistes qui y avoient été enfermés pour la bonne cause. Les autorités constitutionnelles de cette ville se sont rétugiées à Madrid. Le Trappiste, qui a découvert le complot tramé à Urgel contre la régence, est arrivé à Toulouse chez les religioux de son ordre. Les religieux des couvens de Figueras ont été embarqués. Le lieu de leur déportation n'est pas encore connu.

- Un François, nommé Louis-Villaume Dacoudray, vient de s'emparer de l'île de Porto-Rico, et de constituer cette ile en république, sous le nom de Bariqua, qu'elle portoit anciennement. Il a publise une proclamation dans laquelle il fait un appel à toutes les nations, les Espagnols européens exceptés.

-- Le 12 octobre, jour anniversaire de la naissance du prince royal du Brésil, ce prince a dû étre proclamé empereur dans toutes les villes

de tet Etat.

### Elections des colléges de département.

din. MM. Dumarché, candidat royaliste, et Dudon, président du collège, ont été nommés députés : le premier réuni 101 voix sur 127.

et le second, 99. Corrèse M. Froment, président du collège, a été nommé député à une majorité de 56 voix sur 102 votane : les autres voix se sont divisées

entre deux candidats également royalistes.

Finistère. M. de La Fruglaye, président du collège et M. de La Villemarqué, candidat royaliste, et député sortant, ont été élus, Le premier a obtenu 132 voix, et le second 130, sur 187 votanes Indre. M. de Montbel, candidat royaliste, a obtanu 74 vois. M. Kobin Scevole, son concurrent, n'a rouni que 52 suffrages.

Manche. M. Louis de Kergorlay, président du collège, a été élus à une majorité de 257 voix sur 303 votans. M. Regnouf, député sortant, et Dupave de Batreville, candidats royalistes, ont été nommés députés : le premier a obtenu 193 voix, et le second 189, sur 285 votans.

Moselle. Au premier tour de scrutin, sur 198 votans, M. Simon, député sortant, a réuni 123 suffrages; M. d'Hoffelize, 121; et M. Lardemelle, 106: tous trois candidats royalistes, ont été proclamés deputės.

Nièvre. M. de Marchangy (nominé dans le département du Nord) a obtenu 100 suffrages sur 134 votans. Le second député est M. de Sainte-Marie, candidat royaliste, qui a obtenu 95 voix sur 124 votan.

Nord. Voici les noms des députés nammés, et le nombre de voix qu'ils ont obtenus. Nombre des votans, 500 : M. de Marchangy a obtenu 458 voix M. de Muyssart, 468; M. Bricout, 439; M. Van Merris, 459: tous ces députes sont royalistes. Les caudidats libéraux étoient M. de Brigode, qui a eu 31 voir; M. de Frémicourt, 28; M. de Rémuzat, 27; M. Destourmel, 17.

Sarthe. MM. de Louvigny, Dandigné de Resteau et Riet, candidats royalistes, ont été nommés députés.

Haute-Saone. M. Bressand de Raze, député sortant, et président du collège, a été réélu à une majorité de 75 voix sur 135 votans. M. de Grammont, député sortant, et can lidat de l'opposition, n'a reuni que 58 suffrages.

· Seine et Marne. MM. Emmanuel d'Harcourt et Pinteville-Cernon candidats royalistes, ont obtenu, le premier 156 voix, et le second, 167, sur 234 votans: ils avoient pour concurrens, MM. Bejot fils, qui a réuni 65 suffrages : et Benjamin Constant, 35.

Farne et Garonne. MM. de Bellissen et Delbrell Descorbis v, candidats royalistes, et députés sortans, ont été réélus.

Vendée. MM. de Sapinaud et Jeoffrion, candidats royaliste , ont obtenu, le premier, 148 voix, et le second, 116, sur 170 votans.

## Les Catéchèses d'un Pasteur à ses Enfans; par M. Girnult (1).

La première communion est une époque si importante; elle peut avoir tant d'influence sur le reste de la vie, qu'on ne doit rien négliger pour préparer les enfans à cette gran le action. Aussi c'est là l'objet des soins de tous les pasteu. zélés pour leur ministère. Ils disposent long-temps d'avance les enfans; ils les instruisent à fond de leur religion, et à mesure que le moment approche ils redoublent d'efforts pour toucher ces jeunes cœurs, et pour les rendré dignes de recevoir le Dieu trois fois saint. M. Girault paroît du nombre de ces pasteurs appliqués à leurs fonctions. Il déplore dans sa Préface l'indifférence et l'apathie de tant d'hommes qu'on ne peut réveiller sur leurs intérêts les plus chers, et il croit qu'on peut s'adresser avec plus de fruit aux enfans qui offrent moins de préjugés à vaincre, et moin, de passions à dompter. C'est donc pour eux qu'il a travafilé, ou plutôt il ne sait ici que mettre au jour les instructions dont il se sert depuis quinze ans. Cet ouvrage mêixe n'est qu'une portion d'un plus grand travail que l'auleur se propose de donner au public, si le premier réussit.

M. Girault a divisé son volame en quatre parties, la doctrine pour la première communion, la préparation à cette action, l'action même, et les avis pour se soutenir ensuite. It joint les sentimens aux préceptes, et des exhortations touchantes à des instructions solides. Son langage est tout à la portée des enfans, et nous a paru simple, clair, naturel, propre enfin à incuiquer la vertu et la religion. Nous croyons donc l'ouvrage de M. le curé de Bar-sur-Aube aussi utile que son zèle est réspectable, et nous né doutons pas que les catéchistes et les pasteurs n'accueillent avec intérêt un livre où ils trouveront des secours pour une de leurs fonctions les plus importantes; savoir, pour l'instruction chrétienne de la jeu-

nesse.

<sup>(1)</sup> ln-12; prix, 3 fr. et 4 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, chez Rusand, ruc de l'Abbaye, nº. 3; et chez Ad. Le Clerc, au bureau de ce journal.

Supplément aux articles sur les conversions récentes de protestans.

Les renseignemens que nous avons donnés sur les convertions récentes de protestans dans deux articles successiffe (n°s. 845 et 847), ont offert, ce semble, des faits édifians et honorables pour la religion. Plusieurs personnes nous ont engagé à revenir sur ce sujet, et on nous a communiqué de nouveaux documens et de nouveaux exemples que nous nous faisons un devoir de recueillir.

En France, nous pourrions ajouter plusieurs conversions de protestans à celles que nous avons citées. Celle de M. Paul Latour, ministre dans l'Arriège, a été fort éclatante : on auroit désiré que nons eussions rapporté en entier l'acte de son abjuration, qui est rédigé d'une manière propre à faire impression; mais nous avons été obligé de nous borner à raconter la chose, et, au sond, le sait suffisoit peut-être pour montrer le zele, le dévoument et la fermeté de M. Latour, qui, à son âge et dans sa position, n'a pu obéir qu'à une conviction profonde. Il y a quelques années, il y eut plusieurs abjurations à Tréguier. Marie-Thérèse Warol, dame Leslem, sit abjurstion, le 8 avril 1817, avec sa fille, Marie-Céleste Leffem, après qu'elles eurent été instruites par M. l'abbé Rouxel; elles furent baptisées sous condition par M. Riou, curé de Tréguier, et grand-vicaire du diocèse. Le 9 juin 1818, une semblable cérémonie eut lieu dans la même ville. M. et Mme. Snowden, et six de leurs enfans, furent instruits et préparés par MM. Rouxel et Moy, et firent leur abjuration entre les mairis de M. l'abbé de La Mennais, grand-vicaire du diocèse. L'afnée des filles a fait profession, cette année, chez les Ursulines, et un fils, âgé de 12 ans, est placé dans l'école ecclésiastique de Tréguier. Cette famille se trouve aujourd'hui, par un concours de circonstances sacheuses, dans une situation propre à intéresser les ames sensibles, et on espère qu'e les pieux fidèles s'empresseront de lui offrir les consolations dont elle a besoin. On nous a fait passer de Toulon la note de l'abjuration de Jean La Fosse, de Tonneins; cette abjuration a eu lieu le 10 décembre 1821. Mas. de Foulongue de · Tome XXXIV. L'Ami de la felig. et du flos.

Précorbin, née Angloise, femme d'un chevalier de Saint-Louis, a fait abjuration à Paris, le 2 novembre 1818, et persévère dans la pratique de la religion catholique. M<sup>me</sup>. Schedel, née à Berne, et mariée en France, se convertit, lors de la mission de Louhans, en 1819, après un examen attentif des preuves de la religion. Nous avons reçu aussi la liste de quelques conversions opérées dans la partie françoise du diocèse de Bâle; en 1704, c'est-à-dire, à une des époques les plus fâcheuses pour la religion, un gendarme protestant, employé dans la brigade d'Ensisheim, se fit catholique. Une foi vive pouvoit seule inspirer une pareille démarche dans un temps où la religion étoit proscrite, et paroissoit même abattue aux yeux des hommes. Le même ecclésiastique qui opéra cette conversion, en a procuré d'autres, deux à Colmar, en 1795; une à Turckheim, en 1796; trois à Guemar, en 1801; une à

Ensisheim, en 1818, etc.

Aux conversions de protestans que nous avions rapportées de l'Angleterre, on pourroit aussi, nous écrit un correspondant. en ajouter un grand nombre; nous nous bornerons à quelquesunes. Miss Campbell, Ecossoise, la même qui épousa depuis M. le prince de l'olignac, se convertit, en 1818, avant qu'il fût question de son mariage; cette dame est morte depuis. Nous avons parlé de la conversion de M. Hill, lieutenant dans le 1er. régiment des gardes à cheval du roi d'Augleterre, auiourd'hui missiounuire: deux personnes de sa famille ont suivi son excuple, entr'autres, sa sœur, Mme. Myott, femme d'un ministre anglican, laquelle se fit catholique après la mort de son mari, et est aujourd'hui supérieure du couvent des Dames Angloises, à Bruges, communanté florissante, et maison renommée pour l'éducation. Dans le collège de Saint-Edmond, à Old-Hall-Green, qui forme le séminaire du district de Londres, parmi les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, il s'en trouve six qui sont des protestans convertis. On nous a cité aussi une conversion tres-remarqueble : c'est celle d'un commerçant de Londres , M. Beauchamp, et de sa femure. Tous deux protestans déclarés, ils avoient pour la religion catholique des préventions et une antipathie trop communes en Angleterre. Le hasard voulut qu'on leur prêtât sépsrément à l'un et à l'autre un livre qui dissipa peu à peu leurs préjugés. Mais, comme ils connoissoient leurs dispositions réciproques antérieures, ils n'osèrent se saire confidence de leur changement. Chacun d'eux craignoit l'opposition de l'autre: chacun d'eux se fit donc instruire très-secretement, et chacun d'eux s'étant convaincu de la vérité de la religion catholique, leur abjuration eut lieu à peu près vers le même temps, mais à l'insu l'un de l'autre. Il est probable qu'ils attendoient tous deux une occasion favorable pour se déclarer, quand un jour ils se trouverent à côté l'un de l'autre à la sainte table, dans une chapelle catholique; c'étoit celle de Lincoln's Inn Fields, à Londres. On peut juger quelle fut mutuellement leur surprise. De ces deux époux, le mariest mort, mais Mac. Beauchamp vit toujours; leurs enfans

ont persévéré dans la religion catholique.

' Tune amie de Mile. Campbell, Mile. Muir, d'une riche famille d'Ecosse, se convertit dans un voyage qu'elle fit en Italie. - en 1815; elle eut occasion à Rome de voir un prélat dont les entretiens lui donnèrent des doutes sur le protestantisme, et finirent par l'éclairer tout-à-fait. Elle embrassa la vérité avec ardeur, et, de retour dans sa patrie, elle fut l'exemple de toutes les vertus, jusqu'à ce qu'une maladie incurable l'enleva, en 1817, à Londres : elle étoit dans ses souffrances un modèle de patience et de ferveur. Une autre dame, distinguée par son esprit et ses conhoissances, rentra, vers le même temps, dans le sein de l'Eglise; c'est Mms. Ashton. Elle cherchoit depuis long-temps la vérité, et l'avoit demandée vainement à différentes sectes. Elle vint en France pour se livrer avec plus de facilité à l'étude de la religion, et eut de fréquens entretiens avec M. l'évêque de Londres, qui se trouvoit alors à Paris. Il lui fit goûter la foi, en lui montrant surtout cette autorité et cette fixité qui nous préservent des fluctuations de l'esprit humain; mais Mme. Ashton ne se rendit qu'à des prenyes solides, et qu'à une instruction suivie. Elle prononca son abjuration, en 1818, et habite aujourd'hui en Po-· logne.

M. Georges Chamberlayne, prêtre, qui n'est mort qu'il y a pen d'années, avoit été élevé dans la religion protestante, et decupoit une place dans l'Université de Cambridge. Ayant en occasion de voyager en France pen dé temps avant la révolution, il rencontra un Père de l'Oratoire, qui lui fit naître quelques doutes sur les fondemens du protestantisme. Par son conseil, M. Chamberlayne lut l'Exposition de la Doctrine de l'église catholique de Bossuet, le Discours sur l'Histoire universelle,

la Perpétuité de la Roi, etc. Ces livres firent impression sur un caprit droit, et sur un cœur bien disposé. M. Chamber-byne devint zélé catholique, renonça généreusement à sa place à Cambridge, et, quoiqu'il ne fût pas jeune, alla faire ses études à Douai, et fut ordonné prêtre. Il fut pendant plasieuse années chargé d'une congrégation dans sa patrie, et mourut à Londres, en 1815, également aimé pour ses heureuses qualités, et estimé pour sa piété et son zèle. Il y a en en triande, il y a peu d'années, d'autres conversions trèssemarquables, entriautres, celle d'un gentilhomme, M. Charles-Rabert Exizell, qui demeure maintenant en France, et qui y

est un modèle de rogularité.

On a remacque, il y a long-temps, que les moyens même time prend l'erreur pour ac répandre tournent souvent contre alle. On l'a vu dernièsement dans le Kentuckey, à l'oceasion des prédications du docteur Hall, ministre preabytézien. Nous avons déjà parlé de la conférence qu'il eut à Bandstown. le dimanche de la Septuagésime, avec M. David, condisteur de M. l'évêque du Kentuckey. Cette conférence dura cinq houres, et les argumens faits de part et d'autres ont été imprimés. Le résultat a été peu favorable aux protestans. Plusieurs d'entr'eux , qui tambiget malades dans ae temps-le, appelèrent des prêtres cashaiques; dans le nombre était le docteur Brown, de Lebanon, et trois ou quetre autres sur la pareisse Sainte-Rose. La femme de M. Raphael Lancaster e fit catholique, et fat admise à la première communion; son mari est anjourd'hui un catholique très-édifiant. M. Shadburn voulut aussi rentrez dans le sein de l'Eglise avant sa mort. Le samedi-saint, M. Flaget baptisa quatre nouveaux convertis, et M. Elder trais. Le docteur Harney, autrefois rédacteur d'un journal littéraire dans le Kentuckey, n'est pas ceulement sevenu de ses préjugés contre la religion catholique; il se propose de quitter le monde, et d'entrer dans l'urdre de saint Dominique. Comme tous les protestans, il ac Eguroit que tous nos prêtres étoient des ignorans ou des lanatiques; mais, ayant en occasion de voir de pres quelques missionnaires, il fut touché de leur simplicité, de leur conduite franche, de leur piété soutenne ; il doit se rendre à Cincinnati, aumitôt que la communauté y sera suffisamment établie. Le 14 avril de cette année, M. Abell a baptisé un père de famille. M. Dunton-Geoghegan, agé de 45 ans. C'est un

citoyen estimable, que son excellent jugement et sa fortune ont élevé aux premiers postes dans la magistrature. Depuis plus de deux aus, ses ontretiens avec M. Abell, et la lecture des livres catholiques avoient dissipé ses préjugés; it avoit permia à ses deux filles ainées de se faire catholiques, mais lui-même n'avoit pas osé se déclarer. C'est un protestant de ars annis qui est cause de sa conversion; il l'invita à venir entendre un prédicant de la secte des baptistes, qui s'éleva contre le baptème des enfans, et contre les pratiques catholiques, entr'autres, contre les hanneurs rendus à la croix. La violence des déclamations de ce prédicant, ses momeries pour tourner en ridicule les cérémonies de l'Eglise, ses blasphêmes. en parlant de la croix, qu'il appela la marque de la bête, le signo de l'apostasie, le sceau de la réprobation, firent sue M. Geogliegan un effet tout contraire à celui qu'on s'étoit proposé. Il sortit de la salle irrité de ce qu'il avoit entendu. et résolut de recevoir le baptême le plus tôt possible. Il voulut que cette cérémonie est lieu un dissauche, à la messe de paraisse, et en présence de toute la congrégation. M. Robey. autre converti, et magistrat, fut son parrain. M. Geoghegan répondit d'une voix ferme à tantes les questions, récita le Credo et le Pater, et parut rempli de vifs sentimens de pieté. Ces exemples, écrit-on da infine pays, y auront des imifaleurs.

. Ou nous a communiqué quolques renseignement sur le mince Adolphe de Mecklembourg-Schwerin, qui s'était fait catholique, et qui est mort, cette année, dans la force de l'âge. Adolphe-Frédéric de Mecklembourg-Schwerin, né le 18 décembre 1785, étoit le quatrieme fils de Frédéric-Francois, grand-duc de Mecklembourg, et de Louise de Saxe-Gotha. Des sa jeunesse, il montra beaucoup de peuchant pour la religion catholique, et ce penchant se fortifia par le spin qu'il avoit de lire de bons auvrages. Le jeune prince en vint au point de demander à son pere la permission de changer de religion : elle lui fut refusée; at, pour lui faire perdre son envie, on lui ordonna de voyager, et on le mit sous la conduite d'un gouverneur qui devoit le canduire dans les diverses universités protestantes d'Allemagne, et à qui il étoit recommandé, surtout, d'empêcher que son élève ne fréquentat les catholiques ou ne lut leurs ouvrages. Mais cette defense ne changea point les dispositions du jeune prince, qui

trouvoit, dans les livres protestans même; des motifs d'éloignement pour leur doctrine. Il exposoit ses doutes à son gouverneur, qui tâchoit de les résondre de son mieux, mais qui ; d'ailleurs, en homme sage et modéré, s'abstenoit de ces imputations de fanatisme et d'imposture que tant de protestens, se permettent encore contre les catholiques. Charmé luimême de la solidité d'esprit du prince, set voyant l'inutilité: des précautions prises pour le détourner de son projet, il finit, par lui permettre de lire les livres catholiques, et se contenta: de rendre compte au père de son élève des sentimens de cetintéressant jeune homme. C'est alors que le prince Adolphe lut l'Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique, de Bossuet, lecture qui fit sur lui une prosonde impression et le décida tout-à-fait. On a vu un exemplaire de l'ouvrage sur lequel il avoit exposé, en abrégé, les principaux motifs de enconversion. Enfin, après bien des instances, il obtint du prince son père la liberté de suivre les mouvemens de sa conscience; mais à condition qu'il feroit son abjuration loin de sa famille, et qu'il resteroit en pays étranger. On lui assignoit seulement une certaine somme par an. Le prince Adolphe fit son abjuration à Genève, il y a déjà quelques anuées. Il alla ensuite passer quelque temps à Fribourg, en Suisse, où il menoit la vie la plus édifiante. Sa piété, son assiduité aux. pratiques de la religion, ses entretiens, qui annonçoient asses. la vivacité de sa foi, tout, chez lui, étoit d'un grand exemple. On étoit touché, en outre, de la simplicité de ses manières, de la franchise de son caractère et de la solidité de son esprit. Le prince se rendit ensuite à Rome, où il ne se fit pas moins estimer. Ce fut pendant son sejour dans cette capitale: qu'il perdit successivement son pere et son frère aîné. Celui-ci s'étoit toujours montré tres-opposé à la conversion du prince. Ces événemens rappellerent le prince Adolphe dans sa famille; mais il ne devoit pas jouir long-temps du plaisir de la revoir : une maladie l'a emporté à l'âge de trente-sept ans. Nous n'avons point eu de détails sur ses derniers momens; mais toute sa conduite antérieure indique assez que sa fin n'a pu être que fort édifiante.

Depuis tres-peu d'années, il y a eu cinq conversions de protestans à Bouillon, qui est aujourd'hui dans le royaume des Pays-Bas. Quatre militaires ont fait successivement abjuration dans cette ville. Il est probable qu'ils ont plus consulté. dans cette démarche, la voix de leur conscience que les intérêts de leur avancement : comme les chets sont presque tous protestans, ils ne prodiguent pas leurs faveurs à ceux qui ne sont pas de cette communion, encore moins à ceux qui l'abandonnent. La conversion qui a fait le plus de bruit à Bouillon, est celle de M=c. veuve Eskelbrok. Son mari étoit capitaine et catholique; il édifia tellement cette dame dans la maladie dont il est mort, qu'elle voulut se faire instruire d'une religion pour laquelle elle avoit toujours eu de l'estime. Elle me fut retenue ni par la crainte de mécontenter sa famille, ni par les reasorts que firent jouer les ministres : une fois convaincue, elle se rendit, et, depuis trois ans, elle mène une

vie exemplaire.

On nous prie de profiter de la même occasion pour rectifier quelques détails de nos premiers articles sur les conversiens. M. Le Sage Ten Brocck, Hollandois, se convertit il y o dejà plus de seize ans. Son retour à la religion ne sit d'abord aucun bruit; mais depuis qu'il a pris la plume pour essayer de détromper ses parens et ses amis sur la véritable croyanco de l'Eglise catholique, les écrivains et les journaux protestans l'attaquent avec une extrême chaleur. Le journal qu'il rédige, et annuel le nôtre paroît avoir donné occasion, norte seulement le titre d'Ami de la Religion. On y parle très-rarement d'ouvrages nouveaux; mais M. Ten Broeck public encore un autre journal dans la forme du Catholique de Mayence, et sous le titre de Bibliothèque catholique pour le royaume des Pays-Bas. Cette Bibliothèque est destinée à rendre compte des ouvrages nouveaux, et principalement à réfuter les assertions des protestans contre l'Eglise catholique. La Vie de saint Vincent de Paul, que le même écrivain a traduite en francois, n'est point une traduction de Collet, mais d'une Vie du saint composée en allemand par le feu comte de Stolberg.

Dans notre article sur le Père Diesbach, nous avons confondu deux Jésuites de ce nom. Le Père Nicolas-Joseph-Albert de Diesbach, né à Berne en 1732, et dont nous avons raconté la conversion, n'est pas le même que Jean Diésbach, né à Prague, en 1729: c'est celui-ci qui est mort à Vienne le 3 décembre 1792. Le Père Nicolas-Joseph-Albert est mort dans la même ville, mais quelques assnées plus tard, et, à ce qu'il paroît, vers 1798. Il est auteur de plusieurs livres de piété, tels que la Voix du zèle, la Piété forte, les Abus en morale, etc. Nous espérons pouvoir, un jour, donner quelque chose de plus précis sur ce zelé missionnaire. Il s'estglissé une autre erreur dans notre article. Le prince de Diesbach, dont nous avons parlé, n'étoit point frère de ce dernier; il étoit de la branche catholique; mais Nicolas-Joseph Albert avoit un frère, mort catholique, qui étoit maréchalde-camp au service de France, et qui commandoit un régiment suisse au commencement de la révolution.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

PARIS. Le mardi 26, MM. les évêques d'Amiens, de Nantes et de Limpges ont été admis à prêter leur serment de fidélité entre les mains de S. M.

--- On vient de mettre en vente le Panegy rique de saint Vincent de Paul (1), par M. de Boulogue, évêque de Troyes. Le prélat a en l'honneur d'en présenter un exemplaire à S. M., qui lui a dit qu'elle désiroit beaucoup le lire. Nous rendrons compte, dans le n°. prochain, de ce beau discours, qui paroît accompagné de potes sur des personnages et des faits qui ont

rapport à la vie du saint prêtre.

- Mardi dernier, M. l'archevêque de Paris a présidé une séunion des dames qui composent l'association des petits séminaires. La réunion a eu lieu dans la chapelle du Calvaire; à Saint-Roch, Après un discours prononcé par un écelésias tique, le prélat a fait lui-même quelques réflexions sur l'œuvrq, et sur l'état où elle se trouvoit. Il a payé un tribut de regrets à la mémoire de l'excellent abbé Davaux, un des premiers promoteurs de l'association, et qui, jusqu'à la fin, s'en est occupé avec tant d'intérêt. M. l'archevêque étoit assisté des membres du conseil de l'association, M. l'abbé Desjardins, M. l'abbé Feutrier, M. l'abbé Gallard, et de plusieurs autres occlésiastiques.

La dernière révolution d'Espagne a dispersé une communauté édifiante qui s'étoit formée dans ce pays. En 1796, une colonie de Trapistes, venus du monastère de la Val-Sainte, en Suisse, fonda, le 13 janvier, le couvent de Sainte-Susanne, dans le reyaume d'Arragon. Dom Gerasime d'Al-

<sup>(</sup>a) In-80, ; prin , 2 fr. ct 2 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Rusand , rue de l'Abbaye ; et chez Ad. Le Clure, an hursau de ce journat.

contana em fut le promier abbé. Le soi Charles IV accueillit ces bens religient, voulut être le patron de leur maison, et leur accorda les graces dont ils avoient besoin pour leur établissement. A l'imitation du souverain, le penple espagnol tomoigna aux peres Trapistes beaucoup d'intérêt et d'égards; et la fundation fut favorisée par les dons de plusieurs personnes générouses et de la première distinction. Le monestère fut place sous la juridiction de l'ordinaire, qui étoit M. l'archeveque de Sarragosse, et l'abbé de la Val-Sainte fut obligé de renoncer à tous ses droits sur la nouvelle colonie. Cette maison a prospéré o on y a compté jusqu'à près de quatrevingts religioux, qui vivoient dans les pratiques de la régulanité primitive, et étaient un sujet d'édification pour toute le contrée. Lors de l'invasion de Buonaparte en 1808, les Trapistes de Sainte-Susanne furent forces d'abandonner leur mumastère; les uns se retirèrent su Andalousie, ou ils fuçent bient regne par le clergé et le nébluse, et où on leur procura un anle pour mivre leur regle; les autres resterent dans une ville de Catalogne, à douze lieues de Sainte-Susanne, puis puis serent dans l'île de Mujorque, oir ils ont demeure jusqu'e la suppression. Lorsque l'Espagne ent été évacuée par les troupes de Buonaparte, la plupart des roligieux retournbrent à Sainte-Susanne, et rétablirent le monastère dans sou premier étal. Ils se livroient à la culture des terres, labourant, semant et moissonnant guz-mêmes, recueillant les chives, en extrayant l'huile, etc. Ils s'exerçoient aussi à tous les métiers, et avoient chez eux des magons, des menuisiers et des hommes de tous les états; de sorte que tout, dans le monastère, se faisoit par eux-mêmes et sans le secours des gens du dehors. Telles étoient leurs occupations, lorsqu'arriva le décret des cortes du 21 septembre 1820. On n'a voulu entendre à aucune exception pour des religioux si pénitens, si charitables, si exemplaires; Six semaines après, on vint mettre les scellés sur les meubles. de la maison, et on ne laissa aux religieux que leurs provisions pour un mois. Au bout de ce temps, des commissaires vinrent faire l'inventaire des effets, prirent toutes les clefs, et signihorent aux religieux de se retirer. Ces bons Trapistes se trouverent dans le plus grand embarras: étrangers au monde; qu'alloient-ils devenir, surtout dans les circonstances où se trouvoit l'Espagne? Les uns se retirèrent dans le sein de leurs families, les autres ches quelques amis, en attendant que la

saison permit de traverser les Pyrénées. Plusieurs sont, en effet, venus en France, dans l'espérance d'y pouvoir suivre leur vocation : parmi eux est le Père Jean-Baptiete de Martres, ne François, qui a été un des fondateurs du monastère de Sainte-Susanne, et qui y a occupé successivement les charges de procureur, de maître des novices et de priens. Ce Pere s'étant dirigé vers Bordeaux, y a été acqueilli de la manière la plus touchante par le vénérable archevêque de cette ville, qui a témoigné le désir de former un établissement de Trapistes dans son diocese, pour ouvrir ainsi une maison de retraite et de pénitence aux hommes las du monde, et attiren les bénédictions de Dieu sur toute la contrée. Des emes picuses s'intéressent à cette même œuvre. On a trouvé une ancienne abbaye, qui est à vendre; elle est située dansun lieu solitaire, entouré de bois, et présenteroit tous les moyens pour une exploitation rurale. Les bâtimens sont en état, et l'église seule auroit besoin de quelques réparations : mais, pour faire cette acquisition, on a besoin de quelques: fonds. M. l'archeveque de Bordeaux veut bien recevoir les dons des fidèles. Nous avons vu une lettre écrite de la main de ce prélat, et qui montre tout l'intérêt qu'il prend à cet établissement. Le Père de Martres est venu à Paris, pour chercher les moyens de faire réussir cette œuvre; et M. l'archeveque de Paris a bien voulu l'accueillir, et lui donner l'hospitalité dans son propre palais. Le Pere de Martres y réside en ce moment, et reçoit du prélat les témoignages les plus marqués de bienveillance. Nous espérons que le zélé religieux n'aura pas compté en vain sur la charité de notre nation : outre le plaisir d'accueillir des fugitifs et de soulager des proscrits, se joint le motif de rétablir un monastère, d'ouvrir un asile à ceux qui voudroient se donner à Dieu, d'opposer des exemples de serveur à de grands scandales, de se procurer enfin, pour soi-même, pour l'Eglise, pour le voyanme, le secours de prieres d'autant plus efficaces qu'elles sont continuelles et accompagnées de tant de sacrifices et de la pratique des plus hantes vertus. On peut déposer les dons, ou chez M. l'archevêque de Bordeaux, ou a Paris, chez M. Clausel de Coussergues, député, et conseiller de la cour de cassation; rue du Cherche-Midi.

M. l'abbé de La Mennais, l'aîné, dont nous avons aunoncé la nomination aux fonctions de vicaire-général de la grande-aumonerie, vient d'arriver à Paris, et est entré en

exercice des devoirs de sa place.

- Plusieurs journaux ont parlé de la maladie de M. l'évêque d'Orléans. Il est vrai que ce prélat a été grievement malade. Il a demandé et recu les sacremens avec les marques d'une piété touchante. Le clergé et les fidèles d'Orléans fa soient également des vœux pour la conservation des jours d'un évêque qui s'est concilié l'estime et l'attachement de ses diocésains par la réunion des plus heureuses qualités. Nous: apprenons avec plaisir que le prélat est mieux; et nous avons lieu d'espérer que la Providence aura écouté les prières qui' se sont faites de toutes parts pour une santé si précieuse à un

grand diocèse et à de nombreux amis.

- Des ordonnances royales ont autorisé l'établissement de quatre nouvelles écoles ecclésiastiques dans les diocèses de Toulouse, d'Autun, de Meaux et de Grenoble. Nous avons. déjà parle de la plupart de ces établissemens : nous avons cité le Mandement de M. l'archevêque de Toulouse pour l'é. tablissement d'un petit séminaire à Polignan; nous ajouterons seulement ici que le prélat est autorisé à accepter, au profit de cette école .. la donation de bâtimens et immeubles. situés dans la paroisse de Gourdan, où est Polignan; dona-. tion faite par M. Delatour-Landorthe, pawacte du o novem-... bre 1821, à la charge de l'usufruit. Nous avons annoncé récemment l'érection du petit séminaire de Semur. Nous avious aussi parlé de la création d'un petit séminaire dans le diocèse de Meaux; mais au lieu d'être placé à Provins, comme nous l'avions cru, l'ordonnance royale le place à Fontainebleau. Enfin, la guatrième école ecclésiastique nouvelle doit êtreétablie à Bourg-d'Oysans, diocèse de Grenoble. On ne peut qu'applandir à la formation de ces établissemens que les pertes journalières du sacerdoce rendent plus nécessaires que jamais. Le conseil-général de Lot et Garonne a montré dans sa dernière session l'intérêt qu'il prend aux petits séminaires; il a voté 46,000 fr. pour l'achat d'une maison contiguë au petit séminaire d'Agen. Il a voté aussi 24,000 fr. pour établir les Frères des Ecoles chrétiennes à Villeneuve, à Marmande et à Nérac.

- La ville de Martigues, qui avoit été visitée par les missionnaires de France, vient de revoir ces hommes estimables, qui y soul venus donner une retraite pour consolider le bien

de la mission. Ils ont été reçus avez les plus grands témoiguages d'estime. Le maire, les adjoints et les personnes les
plus ustables ont assisté, ainsi que le clergé, à la procession,
qui a eu lieu an piet de la croix de la mission. On y a renouvelé les promesses faites alors. M. l'abbé Guerin a prêché sur
la croix; la place étoit couverte de monde. M. Bach, chef de
la mission, a prononcé ensuite un discaurs. Les habitans se
sont retirés chacun dans leurs paroisses (l'Isle, Jonquières et
Ferrières), et là chaque missionnaire a fait ses adieux. A
Maetigues, on a forme une congrégation, ou les principaux
habitans se sont fait un honneur d'entier, et qui perpetuera
pasmi eux les sentimens dont ils out déjà donné taut de

preuves.

- Les écrits de la petite église, dont nous avons fait mention . nº. 835, ont attiré l'attention du saint Siège. Un décret de la congrégation de l'Index, du 22 août dernier, proscrit et condamne l'Adresse latine à tous les évêques de l'Eglise omholique, et qui finit par ces mots : écoutant la voix de l'Ex pline catholique mourante, sinsi que les notes sjoutées par les mêmes éditeurs aux Réclamations canoniques et respectaruses des évêques. Le décret renvoie, pour ces Réclamations, à l'Ailocution du 28 juillet 1817, et aux Lettres écrites à S. S. par les anciens évêques de France. Le même décret condamne une collection latine des Bulles et Brefs de Pie VI. des Concordats de Pie VII, et des Réclemations, auxquels on a joint une Lettre commençant par ces mots: Benevolæ amplitudini tua, et finissant aiusi: in hacce collectione nostrá insertorum : Lettre signée par l'abbé de La Roche-Aymon, et datée de Londres, le 29 septembre 1821. C'est celle dont il est question dans notre nº. 854, et qui a été envoyée aux évêques d'Italie. La congrégation de l'Index note, par le môme decret du 22 sout, les ouvrages suivans du même genre : la Rétractation publique du Concordat , par M. de Geith; la Réponse à une brochure intitulée: La Secte connue sous le nom de petite église, etc.; la Convention du 1 1 juin 18 17 développée, et de la Communion in divinis avec PicVII. Nous avons parlé successivement de tous ces écrits. Les deux derniers sont de l'abbé Blanchard , et ont été analysés dans nos not. 351 et 757; les autres sont moins importans. Un autre écrit, censuré dans le décret du 22 août dernier, est celui qui s pour titre: La France en 1814 et 1845, ou Lettre de M. D. M. a M. W. Bew.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Panis. S. A. R. Mossieur a fait remettre une somme de god fr au préset des Basses-Alpes, pour venir au secours des victimes des désastres occasionnés dans ce département parid'affreux orages, et un invendie considérable. S. A. R. Met: le duc d'Angoulème a donné une somme de 500 fr. pour le même objet.

- S. A. R. MADANE, duchesse d'Angoulème, a fait remettre 300 %. au cure de Saint-Jean de Rives (Tarn), pour être distribués aux habitans de ce village qui ont eu leurs habitations détruites par un

incendie, le 3 octobre dernier.

- Mm. la duchesse de Berri a fait passer à M. l'abbé Vallet, curé de Gien, une semme pour une famille pauvie qui travailleit dune manufacture de cette ville, et qui aujourd'hui réside à Montereau; M. le curé de Gien s'est empressé de faire annoncer à ses pauvres gens la générosité de S. A. R.

- M. l'abbé Nicolle, conseiller au conseil royal d'instruction pu-

blique, vient de donner sa démission.

- M. Victor de Bonald, fils du député de ce nom, vient d'étre réintégré dans la place de rectour de l'Académie de Montpellier, dont il avoit été privé sous l'ancienne direction de l'ouseignement.

- M. l'abbé Blanchard, proviseur du collège royal de Rennes, est charge, par interim, des fonctions de recteur de cette Académie; M. de Chavanet, inspetteur de l'Asudémie de Bordenux; est nommé recteur de l'Académie de Cahers, M. Faucon, impocteur de l'Académie de Rouen, est nommé recteur de cette Académie : M. Blasquet-Duchayla, recteur de l'Académie de Montpellier, est nominé recteur de l'Académie d'Aix.

- Mi Pelletan fils, medecin ordinaire du Bor, est nomme administrateur du matériel de la ci-devant Paculté de Médesine de Paris.

— M. le duc de Fernand-Nunez, ancien ambagadeur du roi d'Espagne à Londres et à Paris, et ministre plénipotentiaire de la du-

chesse de Lucques, est mort, le 26, à Paris.

— More, la vicomtesse Alban de Villeneuve-Bargemont, épouse du profet de la Meurthe, et petite-nièce de S. Em. le cardinal de Bausset, est morte, le 26, à Paris, à l'âge de 25 ans. Elle avoit passe sa vie dans la pratique des vertus chrétiennes. Msr. l'archeveque de Paris, directeur ordinaire de sa conscience, l'a assistée dans ses derniers momens.

M. l'abbé de Pradt, et l'éditeur responsable du Constitutionnel, ont été renvoyés de la plainte formée contre eux, à l'occasion de l'article intitulé : Mon Congrès. Le passage dénoncé par le ministère public étoit relatif aux sociétés secrètes, que l'auteur représente comme une défense contre la pression des pouvoirs publics égarés dans leur marche.

- Le sieur Barginet, ayant été arrêté après un jugement par défaut du tribunal de police correctionnelle, a été traduit, le 26, devant ce tribunal. Le ministère public a prouvé que la brochure intitulée : Histoire véritable de Tchen-Tcheou-Li, etc., étoit séditiouse et offensante envers les Princes et une Princesse de la famille royale. Le jeune Barginet, déclaré coupable des délits qui lui étoient imputés, a été condamné à quinze mois de prison et 2000 france d'a-

- Le même tribunal s'est ensuite occupé de la cause du sieur Courrier, auteur de la Pétition pour des villageois qu'on empéche de danser. Le curé d'Azais avoit désendu à ses paroissiens de danser devant son église, et voilà le canevas sur lequel M. Courrier a travaillé pour faire des excursions contre l'observation des dimanches et fétes, et coutre les ecclésiastiques; le tout est saupoudré de fa-rine libérale. Le tribunal a renvoyé le prévenu de la plainte, attendu que la brechure renferme des passages très-répréhensibles, mais ne constitue pas les délits prévus par les lois des 17 mai 1819, et 25 mars 1822.

- Le sieur Benjamin Constant, et les éditeurs responsables du -Constitutionnel, du Courrier, du Journal du Commerce et du Pilote, ont comparu, le 28, devant le tribunal de police correctionnelle, pour la lettre écrite par l'ex-honorable à M. de Carrère, sous-préfet de Saumur. M. l'avocat du Roi a démontré que les deux qualités de témoin et de fonctionnaire public étoient outragées dans le libelle du sieur Benjamin Constant. Ce dernier a su la parole pour la jusdification de sa lettre, et a avoué que, s'il avoit trouvé des expressions plus fortes, il les auroit mises. Le tribunal, après avoir entendu les avocats des prévenus, a rendu son jugement. Le sieur Benjamin Constant a été condamné à six semaines de prison et 100 fr. d'amende, et les quatre éditeurs responsables à quinze jours de prison et 500 ft. d'amende. Les exemplaires saisis seront détruits et lacérés.

- Un jeune homme de 19 ans, convaincu d'avoir proféré, le 27 octobre dernier, des cris séditieux, a été condamné à un mois de

prison et 16 fr. d'amende.

La plainte de M. Benjamin Constant contre M. le procureur-général Mangin, est arrivée, le 24, au parquet de la cour royale de Poitiers. Il sera statué prochainement sur cette plainte, et sar celle de M. Lafitte, par une scule et même décision.

- Le duc de l'Infantado est arrivé, le 22, au lazaret de Marseille. L'archevêque de Tarragosse, président de la régence d'Urgel, s'y

trouve aussi depuis quelques jours.

-M. le vicomte de Montmorency est parti, le 22, de Vérone pour revenir en France. Le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie près la cour de France, et ministre plénipotentiaire au congrès de Vérone, est attendu à Paris.

- Le roi de Prusse est arrivé à Rome le 11 de ce mois, et le 12, il a fait une visite au saint Père, qui l'a accueilli avec la plus vive joie, et avec toutes les distinctions dues à ce grand monarque. S. M. étoit accompagnée de son frère, le prince Henri, et de ses deux fils, les princes Louis et Charles.

- Le général Laguna, qui étoit dans les prisons de la Biscaye, depuis long temps, est parvenu, avec quatre-vingt-dix-neuf pretres,

à s'échapper. Il s'est réfugié en France. Mina a fait déporter à Majorque environ quatre-vingts ecclésiastiques; presque tout le chapitre de Mahon, et plusicurs personnages distingués de cette ile, ont été conduits en prison à Barcelonne. Mina est entré à Talaru, et la maison d'habitation du général en chef, baron d'Eroles, a été réduite en cendres. La régence a quitté Puycerda, le 18, et s'est dirigée sur Llivia. Mina s'est emparé de la ville d'Urgel, où il a mis tout à feu et à saug : la garnison, forte de mille hommes environ, s'est retirée dans la citadelle. Le Trapiste vit à Toulouse dans la plus profonde retraite, dans le couvent des religieux de son ordre. La foule se montre très-empressée de le voir, toutes les fois qu'il se rend au chosur pour prier avec ses Frères. Le supérieur a célébré, le 20, une messe de Requiem pour les soldats de la foi morts sur le champ de bataille.

— Les grands du royaume de Portugal, et les magistrats de la haute hierarchie, ont prété serment à la constitution, le 3 de ce mois, dans l'église de Saint-Dominique, à Lisbonne. Le lendemain,

le roi a assisté à la cloture des cortès extraordinaires.

## Elections des collèges de département.

'Gard. M. Jules de Calvières, président du collège, et député sortant, et M. le marquis de Calvières-Vésenobre, candidat royaliste, ont été nommés députés.

Landes. M. de Lacaze, président du collège.

Lorre. M. Dassier, président du coll ge, et député sortant, et M. Dugas de Varenne, député sortant, et candidat royaliste.

Voici le résumé des élections de la seconde série : députés à nommer, 86; députés du côté droit, 78; députés du côté gauche . 8.

Le 28 novembre, l'Académie a tenu une séance publique pour la réception de M. l'évêque d'Hermopolis et de M. Datcier. La salle étoit remplie d'un auditoire nombreux et choisi. M<sup>me</sup>. la duchesse de Berry est arrivée à deux heures, et a été saluée par des cris de Vive le Roi! Peu après, l'Académie est entrée en séance. M. l'évêque d'Hermopolis a parlé le premier, et a fait l'éloge de l'abbé Sicard, son prédécesseur. Cet éloge a amené celui de l'abbé de l'Epée, dont l'abbé Sicard n'a fait que suivre et perfectionner la méthode. C'est l'abbé de l'Epée, a-t-il dit, qui l'avoit créée, ou plutôt, MM., il n'est point donne à l'homme d'être créateur; il polit, il faconne, il modifie ce qui est; mais il ne crée pas plus les arts que Christophe Colomb ne créa l'Amérique. Nos créations ne sont que des découvertes.

M. l'évêque d'Hermopolis a remarqué ici que les deux hommes auxquels on doit l'éducation des sourds-muets, étoient

membres de ce clergé, si mal apprécié par les uns, si durement calonnié par les autres, et rependant si digne d'estime par les services qu'il a rendus aux sciences et aux lettres, comme à la religion et à l'Etat, lei l'orateur a rappelé les noms de quelques prélats et de quelques ecclésiastiques, dont les ans ont snême appartenu à l'Académie, et dont les autres ont brillé hors de son corps. Il s'est borné à citer Bossuet, Fénélon, Mabillon, Malebranche et quelques autres, et chacun a senti combien il eut pu étendre cette liste s'il n'eut craint de passer les bornes dans cette digression d'ailleurs si naturelle et si convenable.

Ce morceau a été suivi d'un autre non moins heureux sur Louis XIV, et sur l'esprit et la gloire de ce règne où la religion obtenoit la place qu'elle doit avoir, soit dans le gouvernement des Etats, soit dans la croyance des particuliers. L'orateur a rappelé les plus heureux souvenirs de ce règne, si fécond en grands hommes et en grandes choses, et il a salué avec un mouvement plein d'expression et de feu, la statue de ce monarque rendue enfin à nos regards, et nous offrant le présage d'un meilleur avenir. Ce morceau a terminé, de la manière la plus heureuse, un discours applaudi à plusieurs reprises, et qui dans son ensemble comme dans ses détails, a paru digne de la sagesse et de la mesure, comme du talent et du caractère d'un prélat si cher à la religion et à la saine littérature.

Nous parcourrons rapidement le reste de la séance, qui, il faut l'avouer, ne pouvoit offrir le même degré d'intérêt. M. Bigat de Préameneu, directeur, a répondu à M. l'évêque d'Hermonolis. La foiblesse de sa voix a fait perdre une grande partie de son discours; il a rappelé les principaux titres du récipiendaire, et a foit aussi l'éloge de M. l'abbé Sicard. M. Dacier, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui remplaçoit dans l'Académie françoise, M. le duc de Richelieu, n'ayant pu à cause de la foiblesse de son organe lire son discours, a été remplacé par M. Roger; il a fait l'éloge de M. le duc de Richelieu. M. Villemain, feisant fonction de chancelier, a répondu à M. Dacier; son discours, plein d'esprit, d'images et de pensées, a paru tendre à l'effet, et a été souvent et vivement applaudi. La séance a fini à quatre heures, et Mar. la duchesse de Berri a encore été saluée à son départ par les acclamations du public.

Panégyrique de saint Vincent de Paul, fondateur des Prétres de la Mission et des Filles de la Charité, par M. de Boulogne, archevêque-évêque de Troyes (1).

Parmi les grands hommes formés par la religion pour le bien des peuples, et pour l'honneur de l'humanité, il faut mettre au premier rang saint Vincent de Paul. Le nom et les services de ce saint prêtre doivent être immortels. Il créa des institutions précieuses; il encouragea tous les genres de bonnes œuvres; il excita l'esprit de zèle et de charité; il donna le mouvement à son siècle. Son heureuse influence opéra un renouvellement de mœurs dans le clergé, et s'étendit sur le monde même. Il rendit la vertu aimable; il conquit à Dieu de grands noms; il intéressa plus fortement les riches et les grands de la terre aux larmes du pauvre et aux cris de l'orphelin; il fit voir tout ce dont étoient capables la religion et la charité. A une époque fertile en beaux exemples, il s'élève comme un admirable modèle de toutes les vertus, et il semble les inspirer à tout ce qui l'entoure, et y ajouter, par son ascendant, un nouveau degré de dévoûment, de chaleur et de courage.

C'est un beau sujet pour l'éloquence que le Panégyrique d'un homme qui a fait tant de choses. Aussi plusieurs orateurs ont essayé de peindre les vertus et les services de Vincent de Paul, et nos chaires, depuis cinquante ans, ont souvent retenti de son nom. M. l'évêque de Troyes, à qui il appartenoit plus qu'à

<sup>(1)</sup> In-80.; prix, 2 fr. et 2 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Rusand, rue de l'Abbaye; et chez Ad. Le Clere, au bureau de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. G

tout autre de célébrer un saint dont la mémoire est si précieuse à la religion et à la France, M. l'evêque de Troyes vient de faire imprimer le discours qu'il avoit composé, il y a déjà plus de trente ans, et qu'il avoit prononcé dans plusieurs de nos grandes églises. Ce discours, toujours plus admiré, ne sera pas de cenx qui n'ont pu résister à l'épreuve de l'impression; a'îl ne sera plus soutenu par l'éclat de la composition, par l'élévation des pensées, par le pathétique des mouvemens, par le charme du style le plus flatteur pour les oreilles. On en jugera par quelques morceaux que nous allons mettre sous les yeux du lecteur.

Le texte qu'a pris M. de Boulogne convient adminablement au sujet; il est tiré d'Isaïe: Spiritus Domini super me, ut mederer contritis corde, us prædicarem captivis indulgentiam, ut consolarer omnes lugentes. L'osait moutre la charité de Vincent de Paul embrascant à la fois le présent, le passé et l'avenir; ce qu'e saint Vincent de Raul a fait pour son siècle, ce qu'il à fait pour la postérité, telle est la division du l'acours. Dans le premier point, l'erateur considère tour à tour Vincent de Paul comme prédicateur, comme missionnaire, comme fondaleur de confréries de charité, comme bienfaiteur de provinces ravagées par la guerre, et, après avoir peint sa bonté, sa patience, sa douceur, il termine la première partie par ce bean morceau:

<sup>&</sup>quot;Ne croyons pas cependant, Chretiens, qu'il n'y ait en dans Vincent de Paul qu'un zele sans taient, et une honté sans élévation. Bien loin d'ici ce misérable préjugé, non moins injurieux au génie qu'à la vertu, qui se plairoit tristement à confondre avec les vulgaires esprits les œurs miséracordieux et simples. Combien connoîtroit peu le saint prêtre que nous louons celui qui pourroit ignorer que ses lumières égalerent

set bienfaite, et que son génie n'est guère moins surprenant que sa vertu! Eh! comment nommerons-nous donc cette admurable facilité à saisir les objets les plus disparates, à se livrer aux occupations les plus opposées, et à passes des unes aux autres sans confusion dans leur multitude, comme sans embarras dans leurs difficultés? Comment nommeronssamen cette motitude merveilleuse à s'élever et à descendre sour à tour suivant les places qu'il écoupe et les personnes qu'il entretient, depuis l'homme du peuple qu'il dirige jusqu'an monarque qu'il assiste dans ses derniers momens ; depuis l'esfant de la campagne, avec lequel il begsie, jusqu'au matte en Israel, avec lequel il parle le langage des parfaits; depuis l'ame céleste qu'il conduit flans les régions les plus élevées de la vertu jusqu'au pécheur invétéré qu'il retire en vainqueur du goufre infect de ses désordres? Quelles lumières me lui falloit-il pas pour se montrer constamment supérieur à lui-même, soit qu'il inspire à ses élèves des sentimens dignes de leur naissance, soit qu'il dirige la vierge chrétieune dans les humbles sentiers de la vie intérieure, soit qu'il gouverne sme paroisse obscure, soit qu'il ait place dans le conseil des Rois, soit qu'il décide dans ses conférences les plus hautes questions du dogme et de la morale, soit que ; chargé, auprès de Renri le Grand; d'une négectation épineuse, il s'en nequitte avec autunt d'habilité que de succès; seit enfin qu'il dévoile avec sagscité les erreurs de son temps, et qu'il en démasque avec courage les perfides auteurs? De quel rare talent n'avoit-il pas besoin pour attirer à ses discours les premiers hommes de son temps, et faire dire au prince des orateurs françois que, quand le saint prêtre parloit, on croyois entendre Dicu s'exprimer par sa bouche? Non, celui qui savoit aussi bien traiter les affaires que les consciences, qui méloit ansei bien la force à la douceur, l'ardeur à la prudence, de consultance de la religion à la connoissance du poser humale, celui qu'admiroit Richelien, qu'estimoit Mazarin, que Conti haperoit, que le grand Condé consultoit; celui emi n'a formule monague une scule de ses entreprises, que sut toujours vamener à sa volonté une de volontés différentes, et se s'est pas plus trumpé sur les conseils qu'il a donnés que sur les moyens qu'il a pris; cet homme, dis je, n'a pas pu être un itenume nettimire. Mais que purlom-neus et de talent et de génie? Mes feères, il est le talent du rele, et le génie de la

ministricarda; il ent le talent de donner sone couse; et de sigvoir rien , de s'épuiser pour donner encore ; il out le don mon de faire descendre du ciel la roséa et la pluie, mais de supégr à la pluie et à la rosse, quand le ciel les refuse. Na lui cherchens plus d'autre gloire, et qu'en ce jour tout éclet dis-mercisse devent celui de sa charité. Ne voyons plus que l'homese anique dans les annales de la varie, dont l'amour pour la neuvreté égala constamment son amour pour les pequies; ani, humble à proportion qu'il est utile, ne se sloute nes même de ses propres bienfaits; quis nourrieier de sa nations se dispute jusqu'à sa propre subsistance, et qui, dens le temps mâme qu'il fait couler, aux quatre coins de l'univers, le fleuve de ses aumônes, demande ancore à ses enfans s'il-est bien veni qu'il ait le droit de vivae et de manger le pain des panyres. lui qui no fait rien pous gagnes le sien. L'entendez-vous . ses très chers frères? Il me fait rien pour gagner son pain! pavoles simples, mais admisables Cest bien ici le lieu de s'écrier, avec le grand évêque de Meaux, qu'elles effacent des discours les plus magnifiques, et qu'il faudroit ne parler plus que ce langage. Non , grand saint, non , grand hamma: neus m'avez rien fait, pour gagner votre pain, si nous semcour à tout ce qui yous reste encore à faire. C'est rates cine suprime, c'est voire trioupphe immortel, que des senwater dui remplisment plusiente vies illustres ne soient engore and femal at to pullade de la vittation de provide personal de consulta

Dans le second point, l'illustre crateur représente mint Vincent de Paul perpétuant l'apostolat de sa chavité, le ministère de sa charité; les monumens de sa charité, l'influence de sa charité. Ici vient l'établissement de deux congrégations célèbres:

a Winsent léguera donc à la postérité une congrégation assurable, immortel ernament de l'église catholique; une atpaciation d'héroines obrétiennes, dopt il ne sera pas moins g'inventeur que le fondateur, laquelle donnera aux pauvæs des servantes, des amies, des mères tendres, qui ne leur assunqueront jamais. On verra donn les Filles de la Charité semplissant à la fois les fonctions de Marie comme celles de Marihe, mélant heureusement l'activité du zale au saint resousillement de la vie soutemplative, mortant au milieu même

de la sanidi de vertus prinibles du cloiere, et nécessant à la plus grande sévérité pour elles-mêmes la plus tendre sensibilité pour tous les malheureux. O rares et touchantes mesveilles de la piété chrétienne! Peurrons-nous essen admires cette patience inaltérable et ce courage magnanime pour anremonter tous les dégoûts qui semblent invincibles, et cette héroique abnégation portin tous les objets qui révoltent les sens, et la mâle énergie qui les fait triompher de la compasnion même qui les animét Quelle force inconnue soutient ce sexe délicat? quelle main les défend et repousse lois d'elles les maux qu'elles soulagent? par quel miracle sauvent-elles leur vie ainsi que leur vertu? Est-ce une colonne protectrice qui marche devant elles? est-ce un rayon de la gloire divina qui brille sur leur from Les écrits publics ne disent rien de leur courage habituel ; ils n'exaltent point ce sacrifice continu du jour et de la nuit ; et que le ciel en toit héni ! il existe donc les ames sublimes pour lesquelles faire de si grande biens n'est qu'un devoir commun et ordinaire, dont personne na parle? Tout your Digut tout pour la vertu, rien pour l'amour-propre, pour l'intérêt, pour la fortune, pent-être même. pour la considération. Filles respectables, o mes scours, nous vénérables sœurs l'ear le sacerdoce vous adopte , vens étas si acoperateurs et nos collègiques, prêtres augustes de la chavité records en co-jour le tribut de reconnéissance que veus dels l'humanité. Il vous est bien peruns d'étes lanables a modestes. autent qu'utiles et généreuses; nous l'est-il à nous d'être ingrats ? nous l'est-il d'oublier l'immolation perpetuelle de votre iberté, de vatre repos, de votre vie même, et de ravir simi à la piété sa plus touchapte instruction, comme à Vincent de Paul sa plus belle couronne »?..

Nous regrettons de ne pouvoir citer le morceau sur les Enfans-Trouvés, et celui sur l'Hôpital-général, et nous nous contenterons de rapporter celui où sont cités plusieurs des plus illustres noms de cette glorieuse époque:

a Il fant ici le reconnoître : Vincent de Paul trouva dans son siècle des ressources qui lui eussent manqué dans le nôtre. Parmi tous les scandales et malgré les suslieurs dont il fut si long-temps témoin, s'offroient à les mills meyens heurens.

plour seconder son able. Cast alors qu'au espait à la cour de grandes foiblesses, mais de grandes convergous, à l'acmée, les plus fameux héres qui s'honomient diètre chrétiens; dans la capitale, des orages et des factions, anni des principes et des mœurs encore fortes : sor le trône . Louis XIII , your qui la justice fut toniours merée: Anne d'Autriche, dont le nous fut pelvi de la miséricorde; à la tête de l'Etat, Richelieu et Mazarin, dont le génie travailloit pour les siècles; dans la magistrature, Molé, l'appui du foible et l'effroi du méchant; Le Tellier et Lambignon, dont les lumières égaloient les vertas; Seguier, simant les lettres et les pauvees; dans le sauctunire, Prançois de Sales, Bérulle, Sourdis, La Rochefoucault, Abelli et Godeau, et Vialart et Solminiae, noms illustres et saints! et dans un ordre moins éminent, Eudes et Bourdoise, et Condren, et ce pauvre prêtre Bernard, si riche en foi et en bonnes œuvres, et ce François Régis, émule de Kavier, et ce vertueux Olier, si digne d'être son ami, et toute cette foule de prêtres renommés, ames grandes et simples, qui n'écrivoient rien pour le bonheur de Chimanité, et qui faisoient tout pour elle. Muis remarquons, à la gloire de Pincent ; comment il sut se servir à propos de tous ces grands et venerables personnages, et comment ceux-ci, à leur tour, Rassocierent à leurs pieux desseins; comment il sut mériter Mur estime et gagner Mir confined, encourager leur aele ou mettre à profit leur crédit; et, fort de tous ces illustres appuis et de tous ces imposans suffrages, commencer, avancer R porter jusqu'au faite l'édifice immortel de sa miséricorde. Mais pourquoi ne series-vous donc pas aussi nommées dans son éloge, ferames incomparables qui entes tant de part à ses bienfaits, comme à sa gloire ? d'Aligre, de Herse, Traversai, Lamoignon, Fouquet, et vous, illustre Gondi, le premier instrument de ses vastes desseins; et vous, vertuense Pollalion, toujours avare pour vous-même, toujours prodigue pour le pauvre; et vous, pieuse Miramion, qui, après avoir tout donné, trouviez encore le moyen de donner davantage; et yous, d'Aiguillon immortelle, qui à des maux immenses apportates toujours des ressources immenses; et vous, duchesse de Mantoue, plus grande encore lorsque vos mains servoient les pauvres que quand ves mains portoient le sceptre; et vous, magnanime Marillac, ame céleste, qui toujours vous montrâtes au niveau de la sienne; et vous toutes

ses injuité et inflatigables condjuntées Paus, chacune selent sur l'inées, ou platé au déssus de ves forces, sans cesse four-nissies à l'inépuiss bluttrésor de ses magnifiques aumônes, redéves en ce jour l'effusion de mon exeur et le tribut de nos frommages, partages tout l'encous que nous brûlons sur son autel, et que désurmais votre mémoire vénérée ne soit plus séparée de la sienne, ainsi que vos grands essurs furent tou-jours unis dans un même concert de sale et de vertu »....

A la auite du Discours, M. l'évêque de Troyes a point des notes qui sont compositre l'esprit de ce siècle si fertile en grands axemples et en beaux établissemens, et qui forment un heureux accompagnement d'un Discours qu'on peut regarder comme un monument de l'éloquence de la chaire. Quelques fautes se sont glissées dans l'impression; ainsi, dans le morceau que nous venons de citer, on lit: M<sup>ms</sup>. de Pollétion, au lieu de M<sup>ms</sup>. de Pollalion. Une note seroit supposer que M. Verbert, vicaire-général de la congrégation de Saint-Lazare, est vivant; cet estimable ecclesinstique est mort le 4 mars 1819, et nous avons donné dans le temps une courte notice sur lui.

# NOUVELLES ECCLESTASTIQUES.

Rines. La santé du saint Père se soutient. S. S. sort trèssouvent en voiture, ou se promène dans les jardins de son palais de Monte-Cavalle.

- Le 5 et le 6 novembre, on a célébré, dans la chapelle du palais Quirinal, les services annuels pour le repos de l'aine

des souverains pontifes et des cardinaux.

Le roi de Prusse, pendant le court séjour qu'il a fait à Rome avec les princes ses fils, a viaité les monuments les plus remarquables de cette capitale. Le 14 novembre, on lui a donné le spectacle de l'illumination de la coupole de Saint-Pierre et de la girandele au château Saint-Ange.

Le 6 novembre; mourut, à l'âge de soixante-un ans, le père Antoine-Marie Grandr, de Viceuce, vicaire-général des Barnabites. Sa science, ses talens et ses vortus lui avoient procuré l'estime deues confrèrés et des pertennes de debors. Il était consultant du saint-Office et des Rits , et secrétaire de la congrégation extraordinaire des affaires exclétiastiques.

PAAIS, La visite pastorale s'est ouverte, le premier dimanche de l'Avent, dans l'église de Seint-Lieu, comme on l'avoit aunoncé, M. l'archevêque de Paris, qui avoit été indisposé la semaine précédente, n'a paint voulu cependant se dispenser de venir en personne installer les missionnaires. Le prélat est arrivé dans l'église yers cinq heures, a été harangué par M. le curé, et est monté peu après en chaire. Son discours, qui a duré environ une demi-heure, a soulé sur les avantages de cette retraile, et sur l'empressement que devoient avoir les fidèles à répondre aux graces qui leur sont préparées. Le prélat a mêlé les raisons les plus solides aux exhortations les plus touchantes, et a été entendu avec le plus profond silence. Après que M. l'archeveque a en donné la mission aux ouvriers évangéliques, M. Hilaire Aubert a prêché sur l'autorité et la fin du ministère ecclésiastique. A six heures et demie, M57, a donné la bénédiction pontificale, et s'est retiré. MM. Jalabert et Desjardins l'accompagnoient. Après le départ du prélat, on a chante des cantiques qui étoient entremélés de la glose. Les exercices auront lieu à cinq heures et demie, le soir et le matin; il y aura, chaque fois, une exhortation familière et une instruction. M. l'abbe Aubert est assiste d'un autre missionnaire . M. Cadierane, L'égliss Moit remplie le premier jour; les femmes agraphient toute'la fiel, et les hommes étolent dans le chosur. Tout s'est plisse dans le plus grand ordre, et il n'y avoit même aucun ramemblement au dehers. La tranquillité a été la même les jours suivans.

— Nous avons annonce, dans notre nº. 867, que M, l'ahbè de La Mennais l'aîné étoit appelé aux fonctions de vicaire-général de la grande-aumônerie. Cette dernière qualification est inexacte; nous nous empressons de la rectifier en insérant ici le texte même de l'ordonnance royale du 9 novembre dermier: « Louis, etc. La nomination faite par notre grand-aumônier de l'abbé de La Mennais (Jean-Marie-Robert), ancien vicaire-général de Saint-Brieux, aux fonctions de vicaire-général de notredit grand-aumônier, en remplacement

de l'abbé Feutrier, est agréce ».

- Parmi les anciens sièges dont on voit avec peine le nonrétablissement, il faut compter Toul, qui remontoit au troi-

sième siècle, qui avoit un territoire a étenda, et qui à été occupe successivement par quatre-vingt-donne eveques, dont quatorze sont au nombre des seints vénérés dans l'Eglise, et dont un a été pape, sous le nom de Léon IX. Ce discesse avoit d'abord été démembré il y a quarante ans, et on forma à ses dépens les diocèses de Nanoi et de Saint-Dier H v a vingt ans, Toul fut entionement étaint, et, comme le dit alors. la fille tua sa mère, et un évêché nouveau fit sacrifier un siège antique. Nous ne prétendons pas blamer ici ce qui a été fait, et nous ne sollicitons pas de nouveaux changemens dans une opération qui doit être stable; mais il est étonnant qu'on n'ait pas conserve du meius le titre de Toul. Pourquoi n'anroit-on pas fait pour ce siège ce qu'on a fait pour Narbonne ; pour Vienne, pour Arles? Pourquoi ne pas unir le titre de Toul à celui de Nanci? C'est le vœu de l'Eglise de conserves les anneaux de la tradition, et de laisser au moins subsister le trace des institutions dont le temps amène la chute. Toute la liturgie du diocesa de Nanci rappelle celle de Toul, et dernièrement encore, en réimprimant le Bréviaire de Toul, pour l'usage du clergé de Nanci, on y a mis le titre suivant : Breviarium Nanceiense, oline Tullense. C'est ainsi qu'on rattache le présent au passé, et que l'en perpétue les traditions autiques. Nous sommes permedé que, si on demandoit à Rome l'union du titre de Toul abelui de Nesoi, le saint Siège accuellleroit favorablement pae propontiqu qui ne biesse aucua droit, et qui paroît remplie toutes les convenences. C'est bien la moindre chose de donner quelques souvenirs à celui aui a tout perdu. Toul avoit des établissemens nombreux que la révolution a engloutis. Sa belle cathédrale, bêtie par saint Gérard au dixième siècle, est un monument vaste et précieux. mais que le temps mine chaque jour, et qui auroit besoin de grandes réparations. L'ancien clergé de Toul disparoît auccessivement; ne seroit-il pas juste de consoler cette antique église de ses ruines, et de laisser subsister au moins un titre qui rappelleroit à nos neveux les plus respectables souvenirs? -On a, cette année, rendu à la vénération des fidèles, dans l'église de Sanblançay (diocèse de Tours), le chief de saint Athanase, patriarche d'Alexandrie et docteur de l'Eglise. Peu de personnes savent que cette relique étoit, depuis long-temps, conservée dans l'église du Serriu, en Touraine. Elle avoit été apportée, à ce que l'on croit, de Constanti-

totale dans le dimitiné nicle, par un arignour cruisé, comte d'Anjou, qui bâtit, sur ses terres, une eglise remarquable mar son elégance et sa solidité. Ce lieu s'appeloit le Servin, ou anciennement Pague Serranus, comme il est nomme dans les Commentaires de César. La rélique du saint docteur fut déposée dans cette église, où elle resta jusqu'à la révolution. En 2703. elle fut tirée de la châsse, et remise à un habitant, nommé Aubry, qui est le courage de la réclamer. On lui remit en même temps quelques lambeaux des anciens authentiques, et le maire attesta même, par un écrit attaché à la relique, qu'elle avoit été extraite du reliquaire. Aubry conserva précieusement le chef jusqu'à sa mort, arrivée en 1819. Ouclane temps avant, le curé de Sanblancay, où on a réuni le fierrin, dont l'église a été détruite, présenta à M. l'archevêque de Tours une supplique, pour qu'il ordonnat des procedures afin de reconnoltre cette relique et de la rendre à la vendsation des fidhles. Ces procédures se firent en effet suivant les formes prescrites. M. l'archevêque de Tours ordonna que, le 6 mai dernier, le chef de saint Athanase fût stransfere dans l'église de Sambiancay, et exposé à la vénération publique. La cérémenie se fit avec un grand concours : douse curres voisins y sensièrent; une messe selennelle fut chantée, et, après l'Evangile, un ecclésianique fit le panégyrique du saint. La relique fut expanse et vénéréa man le clanga et les fideles, est un acte fut dresse de tout en qui s'étôit passe en cette accasion. On verra same doute avec plaisir ces honneurs rendus à un saint dont le nom est si revoire dans l'Eglise. La note que nous avons reçue renvoie à la Vie de saint Athanase per Baillet. Butler, dans les Vies des Pères, ne parle point de la relique conservée au Servin.

L'article sur la Société catholique des Pays-Bas, que nous avons inséré dans notre n° 859, a donné lieu à une rès clamation venue de Hollande. Om nous reproche d'avoir paru approuver la scission qui s'est faite de la première société en deux branches. Cette scission, nous dit-on, a été heutement désapprouvée par la direction supérieure, et par tous ceux qui sentent les avantages d'une lisson plus intime entre les catholiques des deux parties du royaume. Il ne nous apparationt point, sans doute, de prononcer un jugement sur ce qui se passe si loin de nous : nous seroit-il permis, cependant, d'émettre un avis? Cette scission est-elle aussi fâcheuse qu'én

la espit? Les deux soviétis ne peuvent-elles pas, chacune de leur côté, tendre au même but? Qu'elles aient une direction unique, ou qu'elles aient chacune une direction particulière. ne peuvent-elles pas répandre également de bons ouvrages. prêcher la concorde, défendre les bons principes? On ne peut contester qu'il n'y ait une grande différence dans les mœurs et les habitudes des deux parties du royaume; la disserence seule de langues fait que ce qui convient aux uns ne convient nas toujours aux autres : nous avouons donc que la division en deux sociétés ne nous semble pas un si grand malheur. Les deux branches, au lieu d'être rivales, peuvent être annes, et le bien se fora de diverses munières. On ne peut douter de la pureté des intentions de part et d'autre. La société née en Hollande professe les principes les plus purs; le nombre de ses membres s'accroît; elle ne publie ancuh susrege sans l'approbation de l'autorité; elle s'est mise sous la protection des saints apôtres Pierre et Paul; elle fait signer la profession de soi de Pie IV, le formulaire d'Alexandre VII, et la Bulle Unigenitus. Le souverein Pontife régnant à par un rescrit du o décembre 1821, accordé des indulgences aux membres de la société. Les ouvrages qu'elle a publies en françois, pendant le cours de cette année, sont : La religion des philosophes. par Muzzarelli; les Muximes et devoirs des pères et mères, par M. Arvisenet; l'Essemen de l'évidence intrinsèque du christianisme, par Soame Jerryns, etc. Le président de la soniété est M. G. van Nooy, archipoètre d'Utrecht; le wicaprésident, M. Dadelbeck, euré de cette ville; le trésorier, M. Mosch; et le secrétaire, M. J. G. Le Sage ten Broeck. On à nomme, pour le midi du royaume, des administrateurs antres que ceux qui ont été désignés dans notre n°. 850. None perlerons plus tard du programme d'un ouvrage que la société propose, et qui nous paroît fort intéressant. Nous espérons qu'on voudra bien prendre en bonne part nos réflexions. et croire que nous sommes penétrés d'estime pour les personnes respectables qui dirigent la société.

## NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. M. le vicomte de Montmorency, mini-tre des affaires étrangères, est arrivé de Vérone, le 30 novembre, à huit heures et demie du soir. À neuf heures vingt minutes, S. Exc. s'est s'endue éliez le Bos. A son départ, tous les son revelus étoient encore à Vérene, le roi de Prume, qui étoit de retour de seu verage dans l'Italie méridionale; est parti le même jour, 22 novembre, pour Berlin. M. le, Baron de Rayneval, ministre de France pres S. M. prusienne, est stourné dans la capitale de ce royaume. M. le due de Wellington evoit partir, le 24, pour Londres.

- Le Roi vient de créer M. le vicemts de Montmereney duc Ma-April 2 Garage

thieu de Montmorency.

- M. le duc Mathieu de Montmorency a envoyé à M. de Mars. changy une lettre autographe de l'empereur de Russie, qui contient, les expressions les plus flatteuses pour cet éloquent magistrat.

- Une ordonnance du Roi, du 20 novembre, ordonne un appel

de quarante mille hommes sur la classe de 1822.

- Le journal officiel, après avoir annoncé l'arrivée de M. de Montmorency, publie, sur le congrès de Vérone et sur les affaires d'Espagne, un article dans lequel on remarque le passage suivant : « Après l'indécision que tant d'opinions opposées ont pu jeter dans les esprits, on tronveroit peut-être une basé assez solide pour de nou-valles canjectures dans la certitude que la France a occupé au currès de Vérone la place qui lui appartenoit parmi les monarchies de-Europe, et que les puissances du continent s'en servient remises à elle pour la suite et la conclusion des affaires d'Espagne, avec l'intention de concourir de toutes leurs forces aux voies d'esceution qu'elle pourroit être dans le cas d'adopter ». On lit également cis qui suit, dans un article du Coursier angloie, journal ariaistériel : « Quelques diplomates assurent que, s'il y a une guerre contre l'As, pagne, la France y sera engagée toute seule; man ma elle sera sag-tenue par une armée de réserve d'Autrichiens, de Prusiène et de Russes. Si la proclamation publice milité général constitution. Mina étoit mise à exécution; ajoule le même journal, quiconque ausoit le pouvoir d'arrêter ce système de massacre et de spoliation. soit la France seule, soit la France avet ses allies, autoit un motif irrégistible pour y mettre un terme.

- M. le haron de la Bonardière, maître des requêtes, M. le vicomte Lepelletier de Rosambo, pair de France, et M. Berton, Motaire, membre du conscil municipal de Paris, ont été nommés membre brus du conseil-général d'administration des hospices civils de Paris.

- C'est par erreur que tous les journaux ont annoncé que M. l'abbé

Nicolle avoit donné sa démission.

- L'affaire des sieurs Roger, Porel et Jossand, poursuivis comme complices de Caron, est renvoyée aux assiscs flu département de la Movelle, et les accusés seront transférés à Metz. Ils viennent de former opposition à l'arret de la cour de cassation,
- Le tribunal de police correctionnelle a condamné, le 29, à trois mois d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende le libraire Niogret, qui avoit réimprime le Système social du baron d'Holbach. La suicie eté déclarée bonne et valable.
  - Le nommé Louis Forget, instituteur des enfants du duc de Bas-

rano, coupable du détit prèvis par l'asticle 2 de la loi du 26 mars dernier relatif aux attaques dirigées contre la dignité royale, etc., a été condamné, le 30 novembre, à trais mois de prison et 300 fr. d'amende.

- On pourroit juger de l'opinion publique dans les départemens par le seul résumé des votas qu'ont obtenus dans les coléges les députés royalistes, et ceux de l'opposition. Le nombre des votans, dans les collèges d'arrondissement. étoit de 13,956; les voix royalistes ont été de 9,165; les voix libéraires, de 4603. Dans les gollèges de département, le nombre des votans a été de 3,158; les royalistes ont obtenu 2408 voix; les candidats libéraux ont réuni 7,18 voix : total des votes royalistes dans les deux collèges, 11,573; total des votts libéraux, 5321.
- Le général den P. Grimarest, accompagné de sa femme et de deux entans; est arrivé à Marseille, le 19 novembre, avec seine offichers des gardes espagnoles, venant de Géoraldir.
- Le concours des curieux qui se pertoient à l'église de Saint-Sauveur, à Toulouse, pour voir le Trappiste, à déterminé Mar. l'art chevêque de cette ville à interdire aux fidèles l'entrée de cette église aux heures où les religieux de l'ordre de la Trappe font leurs exercices.
- Le aningvembre, on a dù faire à La Haye l'imanguration d'une
- L'archidecheue Marie-Thérèse, princesse de Carignan, est accouchée d'un prince, le 19, novembre. Le 19, l'archidecheus Marhine a mis heureusement an monde une archidecheus.
- Les caux accumulées dans les vallées da Nésavo parmi les mas tières volcaniques, produit des dernières eraptions, out rompu la dif gue qui les retenoit, et inondé les environs de Torre di Greco, etelles ont cause d'imménses dommages.
- Le comte Scipion Duroure, mé à Marseille, en 1763, membre de la commune de Paris, vient de mourir à Londres, où il s'étoit rendu pour recueillir une succession de sa grand'mère, alliée de lord. Bolingbroke, La révolution française; dont il avoit été un des plus chauds partisans, avoit dévoré une fortune considérable qu'il poisédoit en Provence.
- M. Zéa, ministre de la république de Colombio, vient de mounir en Angleterre. Sa santé déclinoit depais un an.
- Trente à quarante missons de commerce de Londres, parmilesquelles cinq ou six considérables, viennent de suspendre leurs paiemens. Les liquidations des fonds espagnols des cortès, ét des fonds de Colombia, ant particulièmement contribué à ces faithtes.
- Mina a fait une proclamation où il invite la troupe françoise a prendre perti en faveur de la liberté. Le gouvernement espagnol à donné des ordres pour ne laisser passer aucun courrier de Vérons adressé à des maisses particulières.

#### Cour d'assises de Paris.

La cour d'assissa s'est occupée, le 29 novembre, de l'affaire rela-tive aux lettres menacantes qui fusent envoyées à M. de Marchangy et aux jures, lors du jugement des compirateurs de La Rochelle. Le accusés présens sont : Meurice , peintre dorcar en bétimens ; Robinet de La Servé, avocat etagiaire, et Antoine Marchand, principal clere de notaire. Les accusés contumaces, qui deviendront l'objet d'une providure particulière, sont : les sieurs Brunet fils, commis nego-Cians; Chaulin et Deschiens, tous deux cleres de notaire. Dans des depositions foites devant le conseiller rapporteur, Meurice déclars qu'il étoit carbonaro, et que la vente dont il faisoit partie se comstosoit de dix-huit membres environ coutre de La Sèrve et Marchand. Les réunions avoient lieu dans l'atelier de Meurice. Il fit firer jusqu'au nombre de dix mille les li tes des jurés. Aujourd'hui l'accuse rétracte les dépositions qu'il a faites, et dans lesquelles il a compromis ses co-accuses, afin qu'en ne di couvrit pas, dit-il, un ami qui est le veritable auteur. M. le président fait remarquer l'absurdité de ce gystème tardif de dénégation. La police a saisi trois cent ceize pièces contenant des menaces écrites à la main. Des experts écrivains déposent que einquante-une mains ont coopéré aux écritures des pièces en question. Quelques timoins rendent un bon temoi-

gnage de la moralité des accusés.

Le 30. M. l'avocat-général de Brod a la parete. Les poévenus. ditails out allié le crime à la bicheté pen se eschant dans l'ombre ; et en voulant jeter l'effroi dans l'ame des éponses des jurés. La secte des carriorieri, ynyant quelques uns de ses adeptes sous le glaive de la justice, à eru les arracher à la mort en poussant d'autres adéptes à un crime pouveau. Des injures à la famille royale se sont mêtées à ces idées sanguinaires. M. de Braé montre ensuite combien est mal choi-i le système de déseuse adopte par Meurice. Il a contribée à l'impression et à la distribution. La Serve n'a pu prouver l'albi qu'il chercheit à établir, et par consequent l'accusation retombe de fout son poids sur la tête de celui qui s'en étoit fait un moyen. Marchand a distribué les listes. M. l'avocat-genéral termine en rappelant aux jurés les de voirs que la justice et la société leur imposent. Il appelle leur sévérité sur ces hommes qui cherchent sans cesse à égarer l'of quinion publique, qui, en se proclamant les amis exclusifs des institutions constitutionnelles, out cherche à territier les membres de la chambre des députés dans une importante discussion, et ent voulu obtenir des lois par des séditions. Nous les avons vue, plus recem-ment encore, ces hommes qui se disent les défenseurs de la liberté des cultes, attaquant, par de menaçans outrages, les ministres de notre sainte religion, poursuivre la parole de Dieu jusqu'aux pieds des autels profanés, et commander ainsi l'impieté par des émentes. Après la plaidoierie des avocats, et la réplique de M. l'avocat-général, les ures sont entrés à dix heures et dennie en délibération. A minuit l'arrêt a été proponcé. De La Serve a été acquitté; Meurice a été

condamné à six mois de prison et 100 fr. d'amonde, et Marchand à six mois de prison et 300 fr. d'amende.

#### AU RÉDACTEUR.

. Monsieur, vous aves, dans un de vos derniers numéros. consacré un article nécrologique à Mme. la marquise de Vilette, et vous y reproduisez l'opinion qu'elle étoit fille adoptive de Voltaire. Quoique ce soit un bruit généralement répandu, il ne repose sur aucun fondement solide. Dévoué à une famille que je connois depuis long-temps, je puis assurer que M. de Varicourt, officier dans les gardes du Roi, quoiqu'avant dix enfans, n'étoit pas disposé à en laisser adopter un seul par qui que ce fût, ni à permettre qu'on les établit sans sa participation. Toutes les alliances faites par cette famille pronvent qu'elle n'avoit besoin d'aucun secours étranger pour en faire d'honorables. Il n'y a eu entre M. de Voltaire et Mile. de Varicourt aucune adoption légale, ni rien qui y ressemble, et les rapports entre les deux familles n'ent été que ceux d'un bon voisinage, tels qu'il s'en établit naturellement à la campagne entre des personnes d'une condition à peu pres semblable. S'il s'y joignoit quelque chose de plus de la part de Voltaire, pour M<sup>II</sup>e. de Varicoust, c'étoit au plus un istérêt particulier pour une jeune personne distinguée par d'heurenses qualités. Il est vra fine la correspondance de Voltaire paraît autoriser l'idee d'une adoption ; mais on sent aisement quel motif pouvoit engager le philosophe à répandre ce bruit. Il n'étoit pas taché de se donner un air de patronage, et il exagéroit quelquefois les sérvices qu'il rendoit. Quant au mariage de Mme. de Vilette, Voltaire put y contribuer, il est vrai, mais ce fut au même titre de simple amitié, et M. de Vilette n'obtint et reçut sa nouvelle épouse que des mains de son père, et en présence de tous ses parens. Mme. de Vilette est toujours restée totalement étrangère à la succession de M. de Voltaire. Je vous prie, M. d'insérer cette lettre dans un de vos prochains numéros, et de me croire....

L'abbé Depért, secrétaire de M. l'évêque d'Oridons.

Orléans, 21 novembre 1822.

Note avions annonce, il y a peu de temps un Réglement de Rie offett aux personnes qui désirent mener qui rie chrottene, in-ta-dé

47 pages; nous avoits teçu, depuis ped, un petit écrit sous un titre assex semblable, c'est un Réglement de Vie, et Examen de conscience pour toutes les personnes qui distrent sincèrement se sauver dans le monde, à l'usage des missions, Contances, 1821, in-12 de 126 pages un tout. On dit que le Réglement et l'Examen sont dus à un ecclé-instique d'une grande piété et d'une grande expérience. Ces deux écrits se vendent ensemble ou séparément. Le premier offre des résolutions générales et particulières, pour tous les jours, les sémaines, les mois, les années, et pour tous les temps, et de plus, quelques actes et prières. On peut s'adresser, à Contances, chez Voisin.

On a publié récemment, sous le titre de Martyre de la Reine de France, ou le 16 octobre 1798 (1), une relation du procès et de la moit de la Reine, avec une défense de cette Princesse contre les accumulistes de ses enneuris. Ce morcesu n'est qu'un extrait du Journal de l'Amurchie, de la Terreur et du Despotame; recueil que nous avons annoncé dans le temps. L'éditeur dit dans son Avis qu'il espère que M. le chevalier de L., qui passe pour l'auteur du Journal; fui pardonnera cette l'ègère infraction aux droits de sa propriété. Le Martyre de la Reine forme une brochure de 67 pages in-80. Ce récit a dans sa simplicité quelque chose de sinistre et de douloureux, et ce spectacle de la grandeur luttant contre la basseuse, et de la vertu aux prises avec le crime, attriste, humilie et confond. C'est la melle leure réfutation à faire des insensés qui exaltent encore les révolutions, qui déclament contre les rois, et qui semblent prendre à tactor d'irriter les passions populaires.

Pludeurs critiques out publié des remarques sur la Hanriade, et ent relevé les défauts de ce poème, soit relativement à l'esprit philosophique qui y domine, soit pour les défauts de l'ordonnance et les mégligences ut style. Clément, de Dijon, entr'autres, a, dans ses Lestres à Voltaire, indiqué tout ce que le goût peut trouver à reprendre dans un poème, plus brillant par quelques détails que sa-tisfaiant dans son ensemble. Mais sa critique est un peu longue: M. Lepan, déjà connu par une Vie de Voltaire, dont nous avent par le, a entrepris d'analyser le travail de l'Aristarque dijounois. Il va publier une édition de la Henriade avec des extraits de Clément; il y joindra des morceaux de comparaison tirés de nos poètes les plus édicères pour montrer les emprunts que leur a fait Voltaire, et il indiquera ausà les beautés propres du gehre épique, qui cependant manquent à ce poème. Nous espérons que l'éditeur aura soin de noter les maximes philosophiques du poète. L'édition paroitra en un yolume, dans les deux formats in-8°. et in-12; elle sera imprimée avec soin. On souscrit chez l'éditeur, île Saint-Louis, quai Bourbon, n°. 19.

<sup>(</sup>t) In-80.; prix, t fr. 25 c. et t fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Boucher et Dentu; et chez Ad. Le Clere, au bureau de ce journal.

# Sur le Musée des Protestans.

- L'inconsequence qui éclete dans plusieurs puvrages de protestans, et que nous remarquions dernièrement en ren compte de quelques brochures et apologies sorties de leur école (nº. 843); cette inconséquence, dis je, est surtout sensible, dans un recueil intitulé: Musée des Protestans, que l'an publicion ce moment à Paris avec béaucoup de luxe et d'appavoile et dont il a déjà para plusieurs livraisons. On y a réuni les portusits et natices biographiques et littéraires des personnages les plus fameux dans l'histoire de la reforme. Ces motices sens toutes, et d'un bout à l'autre, à laudativo; elles supposent constanment, dans ceux qu'elles célèbreut, les vues les plus pupes, la conduite la plus noble, autant de segesse que l'amour propre, des ressentiment personnels mont ismais influé sur leurs, démarches; ils étoient supérieurs à toutes les passions et à toutes les foiblesses, et on chercheroit vainoment l'homme en eux. Voila la système que se sont fait les, sufgurs du, Musée, et ils ne s'en écartent point. Avec cela on ne donne pas una histoire, on n'enfante que des remans, Que sera-ce, si , a cotte admiration affectée se joignent des déclamations usées contre les adversaires de la réforme. contre les papes, contre l'Enliee? Ce sera montrer de plus ed. plissque l'amounde la tolérance ma pas plus présidé que l'amour de la vérité à une entreprise rédigée dans un tel esprit.

Le premier volume du Musée, le seul dont nous nous ocquipons ici, consent un grand nombre de notices. Les premières sont sur les personnèges que plusieurs protestans ont vantés comme les précurseurs de la reforme; Arnauld de Bresca, Pierre Valdo, Wiclef, Jean Huss, Jérôme de Fragge, etc. On pourroit élever des difficultés sur quelques uns de ces novaleurs, et donter s'ils adoptoient réellement les principes que les premiers réformateurs ont proclamés. Bossues, plans le que les premiers réformateurs ont proclamés. Bossues, plans le que les premiers réformateurs et des Variations, a tracé l'histoire des vandois, des wiclenstes et des hussites, et ce qu'il en rapporte mérits d'autant plus de créance qu'il en rapporte mérits d'autant plus de créance qu'il en rapporte mérits d'autant plus de créance qu'il

(414.2) " we ! - Thomas ) s'appuie souvent sur des écrivains protestans. Il n'admet point la filiation des vaudoix et des protestans, et le sentiment d'un évêque si éclaire méritoit au moins d'être examiné. N'est-il pas étrange aussi de voir mettre au nombre des précurseurs de la réforme Le Dante et Petrarque, le tout pour vies épigravorues ou des satites contre le clergé des leur tombs?'et'ne! veit-on pus interifestement ichifintention de gebein à tout prix la liste des protestans ediebres, en yifois guanti des hommes qui ne peuvent à aucum titre être rangés inis cette classe? Comment witon on encire mettre dans cette hor Jehn Bisca, genéral des troupes des hassites, qui muse connu que par ses succes à la guerne, par ses névestitons es se seund tes? Estace un injudele quion nous propose dans la seronne de celli qui souilla ses vicroites par le sang desicai isoliques et des prêtres égorges de sange froid? Le reste du volume est reinplimar des notices sur Lunier? Whic de Butten, Butter. Emingles et les princes protecteurs dolla reforme. Celle sur Logher at parte nu peti friligre; celle sur Multen est d'an ton d'effhousissifie qui s'accorde mal avec l les fails : les emportemens, les désardres et les Abelles de cet homine extraordinaire ont ea un si grand eclat, qu'on ne saud mit assez s'éconner de le voir logé à l'égal des génies qui ont Donore l'liumanité. M. Coquerel est ici dementi par Luther! por Comerkrius, har Bayle, et il n'a inoitte qu'une pattialité qui for tert à sa réputation mus révablir celle de Linther. Dants la motice sur Bucer, Mr. le pastem Boissard n'à pas mis plus de franchise, il a dissimule l'affaire de la consultation sur le meriage du landgrave de Hesse, monument peu honomable, en effet, pour des reformateurs qui se piquoient de tant de zele pour la doctrine et la morale. La notice sur Mélauchton n'est guere plus fidèle ; et ne fait point conhectre cet homme, qu'on est tente de plaindre au millen de ses égaremens, et que Bossuet a peint avec des traits si intéressans. " " " "

"Telle est l'idee abrégée de ce recucil, anquel cooperent phisseurs ertivains, qui paroissent avoir plus d'esprit et de sele que de critique et d'érudition! Les principaux collaborateurs sont MM. Wilm, Coquerel, Boissard, Monud. Un des Fédacteurs les plus distingués du Journal des savans, M. Robul-Rochelte, a rendu compte de ce premier volume dans le eather de joillet derhier. La sagheite et Phubartialisé aufil a prises dans son examen nous ont parte telles; que nous avous

We from the the the the son travall en Patrickenis. On dime " voh! dans an feune professeur, ane itstructionist ande, ane Erifique'si'judicieusa et un si excellent espeit. 1º Nous pouvons rattacher au même but que le Mause une Wallee sur Zuingle on Laingli, que nous trouvous dans l'Af. Minire protestant de is fist. Nous nous proposibles, il via della Quelque teribs, d'examiner céfle Notice, qui est pleine d'exagération, de contradictions et de charlatainsme : nous profitefonside l'occasion pour en dire quelque chose. Ulric Zaingte, ne en Suisse le 14 janvier 1484, commença, dit on, Prouve 42 la refusition en 1516, tant par le moyen de la confession que par ser sermons? Un avantage reel qu'il eut sur Lueffer, du l'adleur de le Notice, c'est d'avoir de ouvert in ac-Mis distis son ensemble, et de navoir famials varie dans son andeignengung Gerigerieb vier de (bieufre: C'est auf la Pronte olle-même est la meillenfe felatation de cetticloge, paisqu'elle raconte les progrès de la doctrine de Zuingle, attaquant tantôt un dogme, tantot una fait que leveloppant que successivement ses vues. Cet homme, qui n'a jamais varié, conrtinua, depuis por je sign la masse un depuis chesquer les autres pratiques de la religion; ce ne fut qu'en 1522 qu'il prêcha · soften a se la companie de la liter de la companie de la compani Sont invitografiopeur in librates part Chiven we drain sedie ater ple datel (du, ant quen ettelicisq bittables universales les ideisproblem striam. Sistary complete plant clothet done in buttemeritano net a il gi amaiti enctara maniferantica di più a voit al que ovaria. De plasto comment quali quoistilila confessione la qui -la regardoi scommie un abussucrilege de tediois il d'in diomete idibonintad de locationer à exequer atrialinistées qu'il monte ene die molbein ber mitteten ein interieren die men wie den beutienen our and ambiecong translation and translation of the constitute of tigne elle lup applail rambare elle remendo statelle al . imitar e init de Muingle pulle fait plus ; ellegantement de justifica les omenations des protestens dans la doutring pet, à liencation de sarconférence de Masboargy en Lagasante duther, Zallagle, sit iquioloptes que ide letais pianzipana indicireit , sins fesoncie dis romino put e hocorder sur l'Eupha ristiont du testr apaute, velimetracional cus meind, illustration no mode perceptation as a comment -wie content with the description of the content of -eur welles de teomensparionique idoes los les sempre alles ulo no tanin saitaumanus atlanda ika, dintani ntado sassing to pay income Ηà

rables de L'impersenton de la naure humaine. Après avoir mie leurs éternelles variations , voils donc que les protestans les avouent, et qu'ils veulent se faire presque un mérite de ce cerectere d'inconstance et de mobilité : tant ils se sentent messes par un argument irrésistible, et tant ils déseguemest cl'y échapper. Nous ne suivrons point la Notice dans ses antres recite et dans ses raisonnemens; il none suffirm de dire qu'elle loug sans cesse Zuingle, Il a toujoure faison, soit an'il combatte les catholiques, spit qu'il refuse de ceder à Luther, soit qu'il mette la discorde dans le Suisse et meure sue la champ de bataille; et l'on pops vante son génie : son hetonme et même sa pietel Qu en fait un martyr h mais en martyr, qui paroissoit au combat, la lance à la main, exhartent ses partisans à se bien battre contre leurs frame, ne ressembloit guere aux martyrs, du christianisme, qui se lais-reactor to les gradidition be la franciación byle, attaining than de cosser ment sea vers. Oct hommer and n'a jumais vai il, con source sel . Were realers ECCE ENGSTIOUS. ....... , courts manigues of the contraction and the golden of the end the problem . Pante. On mitte mine, duranti detriior, dans l'égline Stiete Co-Beileve, l'octate pour la fête de sainte Genenieve du Mineole ale Medats. Gu mit que cette bie fut intitute dens le demsiène stiele, spie une épidemie s'poblée mal des andene, ise qui s'appaien apens; quien ent reconvil à l'intercession de in sainte. Ou construisit dans la Caté, et sous le même mule Miracle abs Andres ame deline dedice à chinten Gemeritere, up que mississé juaquien a 7460, quion l'abettit, ainsi The For has Saint Christophe, pour eleven im mount hospice pour les enfane tsouvés, et une chapelle dont la première piere fat porta ini nam de la reiner La fête la été calchrée de control de pompe, le 26 montembre de cette annoit. dans le mouvelle eglise de Sainte-Genevière. M. l'archevenne elcallely celebrar la messe, et invoquer la sainte patronne de la capitale. M. l'escheneque d'Arles, qui appartenoit à la congregation des chanoines réguliers de Shinte Geneviève que collège ce même jour la messe solennelle. A l'affice du seen, il y a en une plus grande affluence encore, et M. l'abbé Duchozet a préché le Panégyrique de la seinte. Dans son dissoure, partagé en trois peints, il a montré que les vertus de c li

taithe Genevieve ethical pour neud un sixuadicht un outeur ragement. Notil cheloui de la troisième partiede morosad du M. l'abbé Duthozet fait allusion au Mirapleules Addens ; n'i

« Ce qui doit être le sujet d'une sainte tristesse pour toules les ames attachées à la dévotion pour sainte Geneviève, è est, mes frère la stupide indifférence de tant de chrétiens fleshos jours, et le professe oubli de son colte au milieu des maux de tions les gences qui mon accablent. La France, il cat veni, n'est point frappée de celte stat ladie accable, qui consumpit et détruisset les carps : mais n'est-alle pas en troje à une peste morale et politique anille foi, plus funeste, puisqu'elle correspot et fait parir les ames? Quoi de plus funeste que cet csprit d'irréligion répandii dans toutes les étasses de M'sé-ciété, let épi en mine condessent les plus solides fossilumens l'Quoi de plus destructeur de l'ordre ret de la vie du corps social que es essent d'indépendance et de févolte qui, sous les noms spécieux de liberte, d'egalité, de libéralité, ne tend qu'à la licence, au boule-versement, et au plus affreuk despotisme! Quoi de plus dangereux et de plus ennemi de la paix et du bonheur des peuples que ces sociétés sécrètes qui, avec leurs poignaids et leurs sermens herribles; conspirent lachement dans l'ombre, je ne dis pas seulement contre tes autels et les trènes, mais encore contre la vrain bravoure, cont tre le vrai honneur et la vertu? Non, nous ne sommes point attejuts de ce feu dévorant qui consunoit tant tle victimes; mais le seu de nos passions n'est-il donc pas plus redoutable et plus difficile à ételndre? Mais, pour les calmer cus passions britantes, n'aireites mons donc pas bissoin de la médiation de cette vierge puissants que it cesser tout a coup les ravages de ce feu sacre, qui desproit no surfices, sais enfin, pour les guerr les ardens politiques de no jours, ne faudroit il donc pas encore des miracles? Ah ! grande sainte nous vous en conjurous na nom de ces moes pienses qui vous investigations qui vous en conjurous na nom de ces moes pienses qui vous investigations qui vous en conjurous na nom de ces moes pienses qui vous en conjurous na nom de ces moes pienses qui vous en conjurous na nom de ces moes pienses qui vous en conjurous en ces en conjurous quient en ce moment par ma bouche, deignez namese ifmed elitate soiourdibui choise pouvoir, en mous objanabi chie pouvorsia di passe seteur de tout don cet esprit de piete qui animoit nos aicux, pet es-prit de subordination et de soumission aux lois, cot esprit de res-pect et d'amour pour le meilleur des rois et son auguste famille, cet'esprit de paix et d'imion pariti tous les Praticols; accordez-mous entin la victoire sur mons-memes, et de triomphe de nompaniment

Ce discours est en ce moment imprime (1) nous y renvoxons le lecteur. Après que M. l'abbé Duthozet a en terminé, son panégyrique, ou a chanté des cantiques, puis fait la procession, et donné le salut. La multitude des fidéles non

<sup>(1)</sup> lu 8a : prix, 75 cent. et 85 cent. franc de port. A Paris, chez Egron, sue de Noyers, no. 37; et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

hasmanie avec la grandeun de l'édifice. Chaque jous de l'octane, il y a su grandeun de l'édifice. Chaque jous de l'octane, il y a su grandeun de l'édifice. Chaque jous de l'octane, il y a su grandeun de l'édifice. Chaque jous l'és glise a offert un nombreux concours. Le dernier jour, M. l'abbé Desjardins, archidiacre de Sainte-Geneviève, a célépre la messa. On ne peut que se féliciter de ce renouvellement de piété qui se manifeste pour la sainte patronne de la capatate. Nous touchens à l'époque de sa fête principale de de monte qu'elle sera célébrée avec encore plus il empressed ment et d'éclat. M. l'évêque de Troyes doit prêcher ce jour la dans l'église Sainte-Geneviève.

pon, a donné le sacroment de confirmation dans l'hospice Sainte-Anne, à Dijon. Quatre-vingts jeunes filles, élevées dans cette maison, y avoient été préparées par l'aumonièr. Soixante cuirassiers de Condé, qui sont en garnison dans la même ville, avoient aussi été instruits et disposés par M. l'abbe Sainement; leur aumônier, dont nous avons déjà eu ecusion de remarquer le zèle. Ils ont communié et reça la confirmation.

tion des mains du prélat.

Par une ogdounance du Roi, en date du 30 octobre, le wille de Béthune a été autorisée à accepter la donation faite par M. Wourer, vicaire de la paroisse de cette ville, d'une maison acquise à l'effet d'y'établir que école d'instruction eratiale pour les jeunes filles pauvres, dirigée par des Sœurs de la Providence, de la Charité ou de la Foi, Cette acquisition s'est faite au meyen des sommes que LL. AA. RR. Monsieura, Mer. le duc d'Angonième et Maro, la duchesse de Bestri ont daigné accorder. Un grand nombre d'autres personnes charit-tables ont aussi concouru à cette honne œuvre.

La 10 novembre dernier, jour de la fête de la Dédicace desaiglises, M. l'abbé Mélissent, vicaire général d'Évreux, a béni le nouveau chœur de l'église de Bezu-le-Long, près Gisors. Avant la cérémonie, M. Douin, curé de la paroisse, est allé au présbytère chercher M. le grand-vicaire, il l'étôlt accompagné des maire et adjoints én écharpe, et deux cuits bonnnes de la garde nationale. Après la bénédiction de la partie neuve de l'église, M. Mélissent est monté en chaire, et a improvisé un discours relatif à la circonstance. Il a enquite célébré la messe avec beaucoup de pompe. Il y avoit précisément un an que le curé étoit arrivé sur la paroisse, oi,

disabilitation in the contract of the delabres of the total entered in the contract of the con mony recevoir in population do quarre commones resulted. Line souscription: fut ouverte; le curé mit son nous du tête; et alla solliciter la générosité de tous les trabitum : le maire, de son côte, obtint une assez forte somme de divers propriétaires. Les travaux furent cominences, et ont été conduits à was heureuse fin. Le nouveau chour avec ses nresdes et ses -autels office un impect tres-salisfaisatti. Des habitans ont de -plus contribué avec beaucoup de bonne volonté à lu rompe -du culte divin; l'un a donné trois clunes et une une subsulse. L'autre une belle lampe, un autre une hannière, etc. De si favembles dispositions de la part des fidifiel sont sans doute d'an depende augure pour le sudces des soms du pasteur, et illa wans donte à se l'élécter d'avoir contributé à ce monvement favorable des esprits. C'est pour la seconde fois que Mc Mélissent vient faire la même ceremonie dans sa pardisse. Il y ietoit venu ; l'année dermière ; au mois de juillet ; béttir wife ochapelle à Baint-Paine c'est l'alicienne églisé du fieu que Mêle ளாக நிர்நூர் இது . vicenute d'Arlincourt a acquise et réparée. en sussiUne boucdietion de cloches l'est faite derniteunent, avec benucoup de pompe, dans l'église de Talence; près Bordenus. ha mome dont nous aunoncames, it y a quelque temps la - construction opérée par le zole et les soms d'un digne pastelle et de bans paroissiens. La cérémonie ent lieu le sa movembre. M. l'archevêque de Bordeaux'y présidoit, amisté de ses grandericaires et de plusieurs clumoires. M. le conte de firetout. prefet du département, M. le sous-préfet de le mine de Talence, le conseil manicipal, usus toicat le la cértius nien le aprélate après avoir félicilé le curé ; les magistrats et les fideles de leus seles a beni les cloches, qui étaient richement bruéel. et qui ont regu les noms de Marie-Thérèse, Marie-Basile et Marie Caroline. Le parraimétoite M. Manuel Ripolles, curé de Talence, et la marraine étoit lu fublique de la pareiste. i Les cris de Vive le Roul ont rétenti à la fin de la cérémotile. sloraque M. l'archevêque a été réconduit ampresbytére , et Téfiqu'il a donne au peuple sa bénédiction. Nous avens del à su occasion de remarquer que c'est au zele de Me le cure de Ta-vable de son calise, de son prestruière et du cimetière. Us siepanses ont eie couvertes par i o oon fre de donk volantaires. parjune: pareille somme, fournie par la fabrique le et 1961

Abopp fr. d'impositions extraordidaires votes par les limbitatis. Linasi-génégeux-goncours d'efforts fail à la fois l'éloge du pagcheshr chidu troupenu, ich annonne qu'il nègue cutre cuxonile lieureuse émplation pour le hien de la religion. Le iman thême de la cénémonie, M. le curé a fait don à son églisse du doix beanx calices d'argent, avec des coupes en vermeil, et de plus, d'une somme de 1000 fr., destinée à la décoration de la non-- sella église. Les paroissions, les administrateurs de la fabrique, les magistrats, tous ont témoigné à l'envi leur véuération pour M. l'archaveque, qui avoit bien voulu relever l'6chat del cette nérémente par sa présence, quiva ditradus les choses les plus fighteuses, et qui, en impognit les noms any différentes cloches, a saist les allusiens que ces noms putsantaient, et en a pris ogcasion de rappeler des souvenirs toujours chess à des cœurs françois. 10:51

+ L'aglise de Villemer, dans le diocese de Meaux, aveit été profance et dégradée pendant la révolution. Ceste paroisse étoit depuis ce temps privée de tout exercice de religion, et exposée à toutes les suites d'un tel état de choses; mais l'église vient de se relever par les soins de plusieurs personnes sélées, Le flimanche as novembre, elle p été bénite par M. Lestandem, cusé de . Villagerf, assisté de deux de ses confrères, et en présence de M. l'abbé Philippeau, délégué de M. l'évêque de Meaux. Qua-. Tanto-trois habitens de la commune et leurs femmes out recu, dans ce mons jour, la benediction nuptiale, et quetorne d'entrions out fait lour premiere communion. Ce jour a para un retous déclagé de toute une paroisse à la religion, et a été véritaablement un jout de fête. Nous me devons pas taire que Mai lle aduatel Angoulême et Manage ont hien vouls contribuer aux frais de la reconstruction de l'église, sur l'exposé que haun a fait M. le vicomte de Spussay, chef de bataillon dans la maste rayale et maire de Villemer. Los chofs de samille se sont dodisés volonteirement pour faire face à la dépense, et lei travaux ne sout même pas encone entièrement terminés. M. et Mag. de Soussay ont reunis les quatre-vingt-six dioux dans un papas, qui a été terminé par les cris de Vive le Ross un

Parmi les prôtres du diocèse de Reima qui ont rétracté despicement le serment à la constitution civile de clergé, nous avons, dans le n°. 866, nomme M. Delvincourt, sans indiques son titre et sa qualité. Cotte désignation générale pourroit induire en erreur quelques lecteurs, qui suppose-

reine qu'il est sei que men de M. l'abbe Detvincourt, grandroiture de Reims et de Metz, pro-vieure pour le departsroiture des Ardennes, et curé-doyen de Offarlevisse. Mais est reclésissique n'a juntais fait de serment; il fut même obligé de se sountroire, par la fuite, aux persécutions enscitées affirs courre ce qu'oh appetoit les prêtres réfractaires; et il paya de dix ans d'exil sa fidélité à ses principes. Nous nous plaisoits donc à publier qu'il ne s'agit point ici de M. le curé de Chaileville. Cesti qui afait la démarche konorable mentionitée dans le me ciré, est M. Delvincourt, qui est, depuis assez long-temps, caré de La Neuville-en-Lourne-à-Puy, entre-Rhesel et Beins.

4 On a jugé que nous avions parlé trop brièvement de la guerison d'une religieuse de Toulouse, la Steur Sainte-Clodilde, qui avoit cu recours, cet été, aux prières du prince de Hohenlohe. La relation de cette guérison a été publice à 'Pohiouse, et elle se trouve même revêtue des témoignages 'les plus imposans. Elle mérite par cela seul d'être distinguée des recies du même genre qui ont circulé, imprimes ou ma-. muscrits, et nous en extrairons ce qu'elle offre de plus intéressant et de plus authentique. Le 2 septembre 1821, Adé--luide Vaysse, religieuse de l'ordre de saint Benoît; à Toûdouve, sous le nom de Sour Sainte-Clotilde, Agée de 23 bns, se donne un coup si violent à la fambe qu'elle en perdit Pasage. Le pied se tourns, la jambe se roidit, et n'eut plus ni chaleur ni mouvement. Les chirurgiens et médecins de la ville, appolés tour à tour, essayèrent différens remèdes; et finifent par déclarer que tous leurs soins étoient inutiles. .M. l'archevêrne de Toulouse alloit de temps en temps voir · la Sœur et la consoler ; elle lui témoigna le désirodécrire au "prince de Hehenlohe, et le prélat finit par y consentir, et woulut bien se charger même de rédiger la lettre. Il écrivit le 22 mai demier. Le prince, dans sa réponse, fixa le 25 juillet spoor faire des prières en faveur de la Sœur. Ce jour étoit précisément le jour de la fête de saint Jacques, patron de la religieuse. M. l'archevêque vint célébrer la messe dans la chanthre mont de la religieuse. A l'Evangile, cette fille commença is se shouver mieux; à l'élévation, son pied se redressa 'de fai-même, et elle s'avança vers la commanion, et se mit 'à genoux suns éprouver de douleur. Depuis elle est parfaite-'ment ben, selleve, marche et s'agenouelle toute seule. Le se

saplembre, suivent, Mi. l'amberéque ordonne, entendes, entendes, . pour constater les faits, et nomma/commissaires MM. Liertoque et Campardon, ses vicairos-généraux. Ces deux esclesisstiques so, transportenent, le 25 septembre, au congent des Bénédictings, assistés do La Lannelho, secrétaire de l'archeverbe. Ils interrogerent la Sœur Sainte - Clotilde agres sur'elle eut fait le serment ordinaire, et elle réconte les principales circonstances de sa maladie et de sa querion. Mmc, Sainte-Sophie, supérieure du couvent; Mme, Saint-Besoit, superieure, et Mme. Saint Martin, maîtresse des pensionnaines. certifierent agalement les faits. Deux Sœurs de la Charité et deux autres religieuses joignirent leurs temoignages aux pracedens. M. l'abbe Cornac, chanoine, official et aumonier du imprastore, fit une déposition entièrement conforme. Cinq medecins ou chirurgiene, MM Soulage, Lafont-Gouni, Autiol. Viguerie et Teillies, attestement l'inutilité de leurs soins antérieurs, et liétat satisfaisant de la anglade à l'épaque de lerre déclarations, en août et septembre. Sur le via de touter ests pieces, M. l'archeveque de Toulouse, considérant que l'ensemble des faits autorise à regarder la guérisan pomme mic raculeuse, considérant en outre, que la publication de soite Relation ne peut qu'édifier et fortifier, la foi des sidèles, a ondonné . le 15 autobre, que la relation, l'anquête et les certif Assas fuscent publics. Toutes cas pièces, se trouvent en effet raunies dans la Relation dout nous donnons un extrait ; et que morte, ainsi, un garactère remargnable d'authanticité.

memont capagnol devicus de plus en, plus facheuse. Un décuse, qui, a été rendu par les contès le 25 nouembre dernier, emenera pout-faire une rupture déularée. Nous sommes forcés de rempoyer au prochain n°. les détails sur ce détroit et sur que du l'a provoqué! Aujourd'hui, nous nous bornerous à parler d'un ature incident amoncé dans un journal. Le gouverne-ment espagnol avoit notumé; dit-on, pour son ministre à Bosso, M. le docteur Villanueva à député aux contès. M. Jourdine-Laurent Villanueva à député aux contès. M. Jourdine-Laurent Villanueva à député aux contès M. Jourdine-Laurent Villanueva est un coclésiatique qui passe pour étre attaché au parti janséniste, et qui en est même regarde comme le coryphée. Il avoit étrit autrafois en faveur de l'insensitique; mandit à dépuis apris ce péché par des ouvrages en ann conquaire, et il s'est mentre est toute occasion opposé au saint, Siège, et les ottable au pasti qui veus suit changer dens saint, conquaire, et il s'est mentre est toute occasion opposé au saint, Siège, et les ottable au pasti qui veus suit changer dens

l'Eglisé et dans l'Etat. Nommer un tel homme ministre à Rome, c'est à peu près comme si, parmi nous, on dennoit le même titre à M. G. Aussi on dit que le souverain Pontife à déclaré qu'il ne récevroit point M. Villanueva. Celui-ci en à été prévenu à Turin, et a écrit à Madrid pour savoir ce qu'il devoit faire. Tel est du moins le récit d'un journal ordifairement assez bien informé. Nous ferons remarquer, cependant, que ce voyage de M. Villanueva semble bien prompt. Ce député étoit encore à Madrid le 14 novembre; il auroit use d'une grande diligence, si, depuis cette époque, il étoit venu à l'aris, et avoit eu le temps d'aller à Turin et même à Gènes, et de faire connoître à Paris le décret du souverain

Pontife à son égard.

- Nous avons annonce la mort de M. Guillaume Gibson, évêque et vicaire apostolique en Angleterre; mais nous avons dit peu de chose du prélat, qui méritoit cependant une notice. Nous trouvons quelques renseignemens sur lui dans un journal anglois. M. Guillaume Gibson étoit né à Stonecroft le 2 sévrier 1738; il étoit frère pulne de M. Matthieu Gibson, eveque de Comane, et vicaire apostolique du Nord, Il fut nomme, en 1780, président du collège anglois à Douai, qui étoit comme le séminaire principal du clerge catholique d'Angleterre. M. Guillaume Gibson occupa cette place pendant dix ans, et succeda, comme vicaire apostolique à son frère aine, moft, le 19 mai 1790, à 57 ans. Il fut sacre deus la chapelle de Lullworth, le 5 décembre 1790, par le pieux et savant M. Walmesley, vicaire apostolique de l'Ouest; M. Milner prêcha dans cette occasion. Le nouveau prélat, qui eut le titre d'évêque d'Acanthos, fit cause commune avec ses collègues dans les disputes sur le serment et sur le livre de Trockmorton. Son district lui fut redevable de la formation du collège d'Ushaw, près Durham, qui sert de seminaire pour le clerge. Il mit ses soins à faire prospérer cette maison, et à maintenir parmi ses missionnaires l'union et la bonne discipline. Pendant trente ans il fut un exemple pour son troupeau, et ne cessa de remplir ses fonctions que quand les infirmités lui en ôterent les moyens. On lui donna pour coadjufeur, en 1810, M. Thomas Smith, qui fut sacré le 11 mars de cette année, sous le titre d'évêque de Bolina en Achaie, ce fut M. Poynter, evêque d'Halie, et vicaire apostolique de Londres, qui fit la ceremonie. M. Gibson mourut, le 2 juin

1821, étant dans sa 84º, année, Il étoit le dixieme vicaire apostolique du district du Nord depuis que ces prélate furent établis, sous Jacques II. Ceux qui ont été nommés successivement à cette place sont : MM. Jacques Smith, évêque de Callipolis, mort le 13 mai 1711; Sylvestre Jenks, nomme, en 1713, évêque de Casiopolis, mais qui ne put se résoudre à accepter l'épiscopat, et mournt à Londres, en 1715, après avoir publié de bons écrits; Jean Talbot Stonor, évêque de Thespie, d'abord destiné pour ce district, mais qui le ceda au suivant, et gouverna le district du Milieu; Georges Witham, évêque de Marcopolis, d'abord vicaire apostolique du district du Milieu, qui changea de résidence avec M. Talbot en 1716. et mourut le 16 avril 1725; Thomas Williams, Dominicain, évêque de Tiberiopolis, mort le 3 avril 1740; Edouard Dicconson, évêque de Malla, mort le 24 avril 1752; François Petre, évêque d'Amorie, mort le 24 décembre 1775; Guillaume Walton, né à Manchester, le q décembre 1716, coadjuteur du précédent, en 1770, sous le titre d'évêque de Traconite, mort le 26 sevrier 1780, et auteur d'un excellent ouvrage, publié, en 1756, sur le Pouvoir des Miracles dans L'Eglise, contre Middleton et Douglass; enfin Matthieu Gibson, frère et prédécesseur de M. Guillaume Gibson. Nous n'avons point nommé M. Guillaume Maire, évêque de Cinna, et condinteur de M. Petre, en 1767, mais qui mourut le 25 juillet 1769, et avant le vicaire apostolique. Un journal anglois, qui a donné dernièrement une liste de ces vicaires apostoliques, a omis MM. Jenks et Talbot.

TI paroît, à Turin, un journal fort estimable par ses principes et par le but où il tend; il porte le titre d'Amico d'Italia. Nous avons déjà parlé de ce recueil, et nous nous ferions un pla sir d'en donner quelques extraits, si nous n'étions pas aussi resserrés par l'abondance des matières, et si les éditeurs de ce journal ne nous donnoient pas des éloges excessifs, et dont nous sommes confus. A part ce reproché, on voit que ces écrivains suivent avec intérêt l'histoire de ce qui se passe en France relativement à la religion. Ils appliaudis sent au zèle de nos missionnaires, aux efforts de la charité, à la formation des établissemens de piété, à l'ardeur généreuse qui se manifeste parmi nous pour les bonnes œuvres, et ils proposent cet exemple à leurs compatrioles. Ils les excitent, surtout, à former une union de prières pour demander à Dieu

qu'il protége et soutienne son Eglise, et qu'il dissipe les sunestes desseins des ennemis de l'ordre et de l'autorité. Nous nous joindrons bien volontiers à ce concest de vœux et d'efforts. Puissent la France et l'Italie rivuliser d'ardeur sour tont ce qui peut honorer et servir la religion! Nous savons qu'il existe, à Turin, des personnes fort zélées pour les bonnes œuvres. Il y a, dans cette ville, une société qui s'occupe de la distribution des bons livres elle étend asses loin sos bienfaits et son influence, et elle a obtenti du souverain Pontife des indulgences pour tous ceux qui concourent à cette bonne œuvre. Cette société compte aussi des membres & Rome, et elle est de la même nature que celle qui s'est formée récemment dans le royaume des Pays-Bas.; Ce concours d'efforts est une des choses les plus consolantes pour le chrétien dans l'étattactuel de l'Eglise. 

#### end of a con nouvelles Politiques.

PARE. Il a paru une ordonnance royale, du 4 décembre, qui simplific l'administration des contributions indirectes, et donne lieu à une économie de plus de 400,000 fr. Les treize inspections générales sont réduites à cinq. Une autre ordonnance, du même jour, est re-

lative aux contrôleurs crées près des percepteurs des villes de Marseille, Rouen, Bordeaux et Lyon.

M. Chapellier, trésorier du comité des sonscripteurs pour le monument de Mss. le duc de Berri, s'est rendu adjudicataire des masses de la contract de masses de la contract de la contract de masses de la contract de la co tériaux de la salle où ce malheureux Prince trouva la mort. L'adjudication lui a été passée moyennant la somme de 126,500 france. Cette circonstance fait naître l'espoir de voir bientot s'élever sur cette place le monument que la France réclame. On assure que les plans et les propositions du comité ont été agréés par le gouvernement.

- Le sieur Guy avoit perdu à la cour royale de Toulouse son procès contre la ville d'Agde, à laquelle il demandoit 500,000 fr. d'indemnités pour des pertes essuyées après les cent jours. Il n'a pas été plus heureux à la cour de cassation, qui vient de rejeter son pourvoi.

- M. le procureur du Roi a intérjeté appel à minima du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle contre le sieur Benjamin Constant, à l'occasion de son libelte à M. le procureurgénéral de la cour royale de Poitiers.

- Le tribunal de police correctionnelle a condamne à un mois d'emprisonnement et 15 fr. d'amonde, le nomme Hyacinthe Robin,

convaincu d'avoir proféré des cris sédiffeux.

M. Pozzo di Borgo, amississadeur de Russie, est arrivé à Paris le 4 de ce mois.

- Le tribunal de la Réole a télébre, le 21 novembre, l'inaugu-

sation du busie du Nor, qui tui a été accordé par S. M. L'impriére de M. le comte de Manceltus! Cette cérémoille, que le digne départé e homaire de sa présence, a su lieu avec toute de pampe et l'enhanqu'en payvoir lui dépara.

Un sergent-major du ras, régiment d'infantesie légère, nommé Lemaire, vient de contracter un nouvel engagement, et a fait abandon de la gralification de 284 fr., accordée pour les réengagemens,

à l'acquisition du domaine de Chambord.

ot de la diante Sanne ont feurei à un acidésistique et à de seines apprincipals (accasion de montrer deux consgenses, charité, Dans le premier, que a détruit trois maisons à licaufort, le desegyant de cette parquise a ést précipité au milieu des llammes, et én a arraché ma enfant qui alloit pirir. Il est ensure monté sur un foit convert de altaune que le flor avoit déja gigné, el ca par éthan le l'étrindret Configne préspectation main des les la condition de l'étride de l'étre de centres dix habitatique de Nogardes 1 years (de clèves de l'école coclésiastique de L'uxenit, qui se trouvoient alors en vacance dans leurs fauilles, n'ont pas montré moins d'intélligence que d'intréguillés, pe des pérsonnes pour arrêter les progress que feur

Le procur ur de Ros à Toulon stent de sécouvrir, chez un prefeur sur gages de cette ville, des papiers très volumineux relains à la conspiration de Vailée, des notes sur la procédure instruite contre lui, sur les jurés et les juges qui l'ont condamné; ènfin, upa souscription ouverte en faveur de la notre de ce martyr. Par suite de ges déconvertes, un a arrêté les nommés Jean, ex-prêtre de la fardèle, et Demosthène de Marseille, correspondant du Courrer françois, Cette affaire doit être jugée aux prochaues assess du departement. Lun des accusées nomms Spinola, est contumace

Les sieurs Mangin, Chevalereau, Le Ray. Fouquet, Guesdan, Lolorrain et Guillemet, réductions de l'Ami de la Charle, ayologic interjeté appel du jugement rendu contre eux. le 10 août dernige, par le tribunal correctionnel de Nantes, au sujet d'articles injurique envers M. le lieutenant général Despinois, juscrés dans ce journal le 30 novembre, la cour royale de Rennes a condamné Mangiu deux mois de prison et 1000 fr. d'amende, Chevalereau a un mois de prison et 150 fr. d'amende, Le Ray à six jours de prison, et les guatre autres chacun à un mois de prison et 100 fr. d'amende.

Le tribunal de police correctionnelle de Bordeaux a condamné. le sieur Pierre Pages, étadiant en droit, a quinze jours de prison et 30 fr. d'amende, pour avoir fait entendre au théatre un siffiét injurieux au moment où on chantoit un couplet à la louange du Bor.

Le sieur Laurent Mejean, banquier, est nomme consul general

tle Suede et de Norwège, à Paris.

M. Zea, que la mort vient d'enlever, et que tous les journaux libéraux avoient pris sous leur protection, laisse dans un grand enquerras tous caux qui avoient cu la bonhammie de souscrire, à sain carprint pour la république de Colombie. Il est bien prouvé aujour-

diniri que ce ministre president presidente e es no nos pentres e es que la republique de Colémbie reisse nublement unguera carées des prétentes.

pretent.

Le chancelier, prince de Hardenberg, est mort pendant un votinge fait à Gênes. Ne dans le pays d'Hanovre, en 1750, il chitra del bohie heure dans l'administration, et jous un grand role sous manaparte, dont à flat au des plus arders adversaires. Il régnalité prise, en 18141, poppese planspotentiaire de Presse à l'affection du profit aux ennagés de Vienne, Il posibile l'estime et l'affection du rol de Presse.

Le prince Léopold de Naples est arrivé, le 22, à Vienne, se estante de Verdie! Officiandocé que le res son augusté père se ren-

disposition.

Thesaurus spiritualis Soliloquiorum sanctorum (1).

Ce petit livre à deux parties, l'une de preparation pour la messe, et pour l'Eucharistie. l'autre de prieses en l'houneur de la sainte Vierge. L'auteur s'est proposé d'offrir aux occlèses siassiques un remiede contre l'éditionnité des mêmes prières et il leur expose sa méthode dans une Eplire qu'il adresse éditifio lectori. Il considére, pour chaque jour de la semaine, le sacrement de l'Eucharistie sous un aspect différent, et s'encitaque sentiment de l'Eucharistie sous un aspect différent, et s'encitaque sentiment de l'Eucharistie sous un aspect différent, et s'encitaque sentiment de l'adoration, de joie, de reconnoissance, de desin du paradis. La dennième partie n'est presque qu'un commentaire du Solve, Regina, mais commentaire tourné en affections et en prières.

Beaucoup d'ecclésiastiques affectionnent, et ayeoraison, ice; semble, les livires de pieté écule en latin soutre que cette langue a plus de précision, elle est devenue comme la langue natmelle de l'Éghse: Ceux à qui leurs occupations no permet-

i-(h) Imagus prizes t, franctore fra 25, cente flance de porte A Paris, chazebround-kahhe acquai das Augustins; et chét Adol Le Cière praint bureau de ce journal.

tent pas de veveir les auteurs classiques profanes auroient à s'en dédommager, en se sessant de livres de piété dens la même langue, tels que De Imitatione, Thesaurus Sacerdo-lim, Memoriale Sacerdo-lum, etc. Le Thesaurus spirilualis, pourra être joint à ces bons ouvrages : le style en est clair, il est nourri de passages de l'Ecriture, il est dans un genra affectueux et en forme de prières; enfin, ce petit livre parolt devoir plaire aux ecclésiastiques, et à ceux des fidèles à qui la lecture du latin est familière.

L'anteur de cet ouvrage n'y a pas mis son nom, Nous avons lieu de croire que c'est un ecclésiantique du dincesa de Stras-

bourg.

Nous inscrames, il y a trois ans, dans ce journal, un disent historique sur la controverse touchant le prét à intérét, et mous y citàmes tous les ouvrages venus à notes connoissance sur ectte matière jeun nous bornant à ceux qui avoient été publiés depuis 150: aus 4 partient lièrement en Françe, Nous n'avions aucune intention, ceum ou peut se le rappuler, d'entrer dans le fond de la controverse; notre seul put étoit de présculer une espèce de bibliographie da paét à intéret, et de donner une idée sommaire du but et de l'esprit des principaux livres. Nous avons aujourd'hui à joindre à notre liste un ouvrage qui vient de paroistre sous ce titre: Le prétendu myseure de l'usure dévoile, par M. l'abbé Baronnat, a vol. in-8°. Nous n'avons pu prandre encore connoissance de ce livre; nous ne savons qu'en général que l'autieur soutient, et nous ne nous permettrons en continéqueuxe m élagie ni biame.

L'ouvrage est dédis au clergé de France, et au commencement due premier volume se trouve une épitre dédicatoire aux achaveques et évêques qui paroit même assez étenduc. On dit que M. l'abbé becom at y sollicite les évêques de donner une décision sur la question du prêt à interêt; c'est en effet h eux qu'il appartient de portér ou ju² gement sur actionnatière. Peut être ent micux valu ne pas ajouter qu'on prandroit leur silence pour une approbation, de quira parupant respectueux. Telle n'a pas été sans doute l'intention de M. Baromanto Quel que soit son système, nous aimons à penser qu'il ne l'a soutent qu'avec les égards dus à des hommes recommandables par leur piété et lêurs futifiéres, ét qu'il ne se en jamais écarté de cette modération de tes tes mesure dont les convenances, la charité et l'intérêt même de sa causeil y l'aisoignt une loi.

Nous pourrons revenir sur ce livre, quand nous autons en le temps, de le parcourir; mais nous suivrons rigoureusement notre premier plan, et nous nous bornerons, comme sur les autres productions de ce genre, à en examiner la forme, les accessoires, et si on peut ainsi parler, l'extérieur. Déja un dit que l'ouvrage est susceptime de ne-

marques sur divers points.

OEuvres choisies de M. de Belsunce, évêque de Marseille, recueillies par M. l'abbé Jauffret, chanoine de Metz (1).

Nous avons, il y a quelque temps, donné une Notice sur M. de Belsunce; nous ne reviendrons point aujourd'hui sur ce vertueux prélat, et nous nous contenterons de faire, connoître la présente édition, M. l'abbé Jauffret s'est proposé d'élever un monument à la mémoire d'un évêque dont le nom nous doit être aussi cher qu'il est illustre, Il a pensé avec raison qu'un choix des OEuvres de M. de Belsunce seroit en même temps honorable pour le clergé françois. Ce prélat a beaucoup écrit; il s'est trouvé mêlé à toutes les controverses de son temps, et, s'il étoit, peu utile de reproduire absolument tous ses ouvrages. c'étoit du moins une heureuse pensée que de sauver de l'oubli ceux qui pouvoient offrir plus d'attrait pour nous. Nous ne reprocherons donc point à M. l'abhé Jauffret de n'avoir pas fait entrer dans son édition les Mandemens, Instructions et Lettres de l'évêque sur les matières du jansénisme. Ces questions et ces disputes, qui ont occupé le prélat presque toute se vie, ont anjourd'hui perdu de leur intérêt. Il nous semble seulement qu'il eût été à propos de donner une liste des écrits publiés par le prélat, et de faire connoître au moins rapidement la part qu'il avoit prise aux controverses dont l'Eglise sut agitée de son temps. Peutêtre en cela consultons-nous plus notre goût que celui

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Rot. 1

<sup>(1) 2</sup> vol. in-8°. prix, 10 fr. et 13 fr. franc de port. A Melz; chez Collignon, et à Paris, chez Adr. Le Clere, au burcau de ce journal.

de nos lecteurs, et nous ne doutons point que M. l'abbé Jausfret n'ait eu de sort bonnes raisons pour supprimer

des détails qu'il ne peut avoir ignorés.

- La présente édition se compose de plusieurs pièces qui sont au fond ce que le recueil des Ofuvres de M. de Belsunce offroit de plus intéressant. D'abord l'éditeur donne une Notice sur la vie du prélat. Cette Notice, écrite dans un excellent esprit, ne laisseroit peut-être à désirer qu'un peu plus de faits; mais l'éditeur y a supplée en partie par un Précis historique sur la peste de Marseille, en 1720. Il y insiste principalement sur le zèle que montra M. de Belsunce pendant cette effrovable contagion. Ces deux pièces préliminaires sont suivies des Mandemens que M. de Belsunce publia dans le temps de la peste. Il y en a neuf ou dix, soit pour ordonner des prières, soit pour rassurer les esprits. On y a joint deux brefs honorables du pape Clément XI, et le Discours que M. de Belsunce prononça dans l'assemblée du clergé de 1725. Deux autres écrits complètent ce volume; l'un est la traduction du truité de l'Art de bien mourir, du cardinal Bellarmin, que M. de Belsunce publia en 1761; et l'autre est l'Abrégé de la Vie de Susanne - Henriette de Foix de Candate, sa tante; celui-ci fut, à ce qu'il paroît, le premier de ses ouvrages.

Le second volume offre d'abord une Instruction pastorale sur l'incrédulité; elle est datée du 14 septembre 1753, et forme 102 pages. Le prélat y examine la doctrine de l'incrédulité, telle qu'elle étoit énoncée dans les livres publiés avant cette époque. Il la jugeoit déjà aussi dangereuse que fausse. Qu'eût-il dit, s'il eût été témoin de l'effroyable débordement de livres corrupteurs et de maximes perverses qui depuis a renversé toutes les digues, et inondé toutes les classes? M. de Belsunce réfute les principales objections du déisme, trace les grandes preuves de la religion chrétienne, et finit par des exhortations salutaires à ses ouailles. On saura sans doute gré à l'éditeur d'avoir reproduit cette *Instruction* vraiment pastorale, et qui montre la sollicitude du pieux évêque dans un temps où l'insti-

dulité ne faisoit encore que naître.

Cette Instruction est suivie de la traduction du Combat du Chrétien, de saint Augustin; l'évêque de Marseille l'adressa, en 1738, à son troupeau, et y joignit un grand nombre de notes pour expliquer le texte du saint docteur. L'éditeur s'est sagement borné à citer quelques fragmens du grand ouvrage de M. de Belsunce sur l'Antiquité de l'église de Marseille, et la succession de ses évêques; cet ouvrage, trop volumineux,

ne pouvoit se trouver ici que par extrait.

Le second volume est terminé par une Oraison funébre du prélat, dont l'anteur est le Père Lanfant, célèbre prédicateur, Jésuite; par des fragmens d'autres discours en l'honneur du prélat, et par les détails de la sete célébrée le 20 juin de l'année dernière, à l'occasion de la révolution d'un siècle depuis la peste. Cette fête, à la fois religieuse et nationale, eut un grand éclat. Un antel avoit été dressé sur le lieu même du Cours où M. de Belsunce avoit, cent ans suparavant, consacré la ville au Sacré-Cœur de Jésus. M. de Bausset, archevéque d'Aix, y célébra la messe au milieu d'une foule immense de spectateurs. A midi, le prélat, le clergé et les autorités de la ville se rendirent sur la place Saint-Ferréol, où devoit être posée la première pierre d'une église qui va s'élever sur les débris de celle que la révolution a renversée. M. le comte de Villeneuve, préset du département, et M. le marquis de Montgrand, maire de la ville, prononcèrent chacun un discours. M. l'abbé Rauzan, qui se trouvoit à Marseille, prêcha. A trois heures, une procession solennelle du saint Sacrement eut lieu; elle parcourut plusieurs raes de la ville, et s'arrêta sur le Cours, où M. l'archeveque prononça l'amende honorable. La journée fut ter-

minée par la bénédiction du saint Sacrement.

Le second volume des Œuvres choisies de M. de Belsance est terminé par les discours prononcés dans l'occasion ci-dessus par MM. de Villeneuve et de Montgrand, et par l'inscription qui a été posée sur la première pierre de l'église du Sacré-Cœur que la ville de Marseille fait élever en mémoire de la délivrance de la peste. Le mérite de cette édition est relevé par un beau portrait de Belsunce, par un fac simile de son écriture, et par la gravure de la médaille que la ville a fait frapper, l'année dernière, en l'honneur du prélat. Cette médaille porte, d'un côté, la tête de M. de Belsunce, et de l'autre : A Belsunce Marseille touiours reconnoissante. La médaille, la fête, les discours. l'ouvrage de M. l'abbé Jauffret, tout atteste la reconmoissance d'une grande ville pour un prélat digne en effet d'un éternel honneur.

Nous joindrons ici la liste des écrits publiés par M. de Bélsunce; cette liste nous paroit être le complément nécessaire de notre précédente Notice sur ce

prélat.

Abrégé de la Vie de Susanne-Henriette de Feix de Candale, Agen, 1707, in-12.

Ordonnance du 30 mars 1714 pour publier la constitution Unigenitus, et l'Instruction pastorale de l'assemblée du clergé, et pour condamner les Réflexions morales.

Lettre pastorale du 10 août 1714 pour condamner le Nouveau Testament, de Huré; les Épitres et Evangiles, imprimés chez Pralart; les Instructions chrétiennes tirées des Réflexions morales, et le Jour évangélique, ou trois cent soixante-six vérités...., 10 pages in-4°.

Mandement du 11 mars 1716 pour publier la censure des Exaples par l'assemblée du clergé.

Mandement du 9 octobre 1718 contre les appels. Ordonnance du 8 décembre centre un professeur de l'Oratoire qui avoit enseigné le sentiment de Durand sur la transsubstantiation.

Circulaire du 27 décembre 1718 pour défendre aux rella gieuses toute communication avec les appelans.

Mandement du 3 janvier 1719 contre une Lettre du Père-

Gautier, et contre la Réponse aux calomnies.

Requête en cassation contre les arrêts du parlement d'Aix (non datée), 17 pages in-4°.

Ordonnance du 15 juillet 1720, lors des premiers bruits de la peste.

Mandement du 30 juillet suivant pour ordonner des prières. Ordonnance du 2 septembre suivant pour prescrire aux prêtres de rentrer dans la ville.

Mandement du 22 octobre suivant pour la sête du Sacré-

Cœur, 10 pages in-86. Circulaire du o octobre.

Lettre du 18 octobre, à l'abbé Plomet.

Réponse à une Lettre de M<sup>me</sup>. de..... 20 décembre 1720. avec des certificats, 15 pages in-4°.

Mandement du 16 juin 1721 pour la fête du Sacré-Cœur. Mandement du 22 juillet sur le bruit du renouvellement de la peste.

Mandement du 22 août pour l'ouverture des églises, 10 p.

in-8°.

Mandement du 26 septembre suivant en actions de graces.

. Mandement du 15 octobre pour le même objet.

. Discours à l'assemblée du clergé, le 6 août 1725, sur la peste.

Mandement du 14 janvier 1726 pour condamner l'écrit in

titule: Explications de Benoft XIII.

. Réponse à une critique de ce Mandement. Lettre au Pape sur ce même écrit.

Avertissement du 7 mars 1725 contre l'Exposition de la

Doctrine de saint Augustin et de saint Thomas, par l'abbé. de Barcos.

Mandement du jeudi-saint 1727 contre les livres de Le Cou-

Rapport contre le même au concile d'Embrun.

Mandement du 12 janvier 1728 pour la publication de ceconcile.

Mandement du 28 avril suivant pour condamner la Consultation des avocats, et différens autres écrits.

Instruction pastorale du 23 février pour condamner l'ouvrage de Floriot, connu sous le nom de *Morale sur le Pater*, 50 pages in-4°.

Lettre pastorale du 1er. mai suivant pour répondre à une critique qui avoit circulé à Marseille contre cette Instruction

pastorale.

. Lettre du 15 janvier 1730 en réponse à la Lettre pastorale de M. Colbert, évêque de Montpellier, contre la censure de

la Morale sur le Pater, 30 pages.

Seconde Lettre, au même, du 1°. février 1730, 35 p. in 4°. Eroisième Lettre du 7 mars, 50 p. M. de Belsunce donna successivement dix Lettres adressées à l'évêque de Montpellier; la neuvième est du 29 juin 1731, 24 p. in-4°., et la dixième du 4 septembre suivant. M. Colbert donna quatre Lettres, des 24 mars, 26 mai, 3 juillet et 11 décembre 1730.

Lettre pastorale du 23 mars 1731 sur une Lettre du Roi,

et un arrêt du conseil, du 10 du même mois.

Avertissement du 19 soût 1731 sur une Circulaire du Roi. Lettre pastorale du 23 septembre 1731 sur un Arrêt du conseil.

Lettre du 16 octobre 1731, au cardinal Fleury, sur l'affaire

du Père Girard.

Lettre pastorale du 18 octobre suivant, à l'occasion du

mallium. 3

Deux Mandemens de la même année, l'un pour annoncer que le Pape avoit condamné la Vie du diacre Paris, l'autre au sujet de l'Arrêt du parlement qui supprimoit un bref contre M. Colbert, et un décret de l'inquisition.

Avertissement du 9 février 1732 sur les miracles.

Lettre du 10 mai 1732 sur la Sœur Remusat, et contre les factums de Chaudon dans l'affaire du Père Girard.

Avertissement du 6 juin 1732 contre les Nouvelles ecclé-

ziastiques au sujet de la mission du Père Brydayne.

Avertissement du 1er. décembre 1732 sur une Lettre relative à l'auteur des Nouvelles.

Mandement du 1er. mai 1733 pour annoncer des indul-

Lettre au mois d'août sur l'Instruction pastorale de M. Col-

bert pour les miracles de Saint-Médard. Instruction pasterale sur les libertés de l'église gallicane.

Cette Instruction ayant été supprimée le 26 janvier 1734,

l'évêque s'en plaignit par une Lettre qui fut signée en outre de huit de ses collègues.

Pratiques pour se préparer à la mort, 1733, in-12. Il pa-

rost qu'il y en avoit une première édition en 1726.

Avertissement du 25 avril 1736 sur le Mandement de l'é-

vêque de Saint-Papoul.

Mandement du 5 août 1736 pour annoncer des indulgences.

Mandement et Instruction pastorale du 15 juin 1737 condamnant les Traités de piété de L'mon, 53 pag. in-4°.

Recueil de prières, 1738, in-12.

Le Combat du Chrétien, de soint Augustin, traduit avec des notes, 1738, iu-12. En tête est un Mandement du 2 ocbre 1738.

De l'Unité de l'Eglise, par saint Cyprien, traduit en françois. Le livre de saint Augustin, de la Grâce et du libre Arbitro, et deux Lettres de ce Père, traduits avec des notes; Marseille, 1740, 359 pages in-4°. En tête est une Lettre pastorale du 8 décembre.

Mandement du 11 novembre 1740 pour condamner les cahiers de théologie du Père Crozet, et Mandement du 26 mars 1741 contre l'apologie de ces cahiers par le Père Robert.

Avertissement du 12 août 1740 pour des associations de

prières.

Réponse à une Lettre du supérieur de son séminaire.

Avertissement du 20 avril 1743 sur les refus de secrement. Lettres des 22 et 29 janvier 1745 sur les Mêmoires du Pere Norbert.

Méditations et considérations affectueuses pour tous les jours,

traduites de l'espagnol du Jésuite Roxas, 1745, in-8°.

L'Antiquité de l'église de Marseille, et succession de ses évêques, 1747-1751, 3 vol. in-4°. En tête est un Mandement du 15 octobre 1746; l'évêque dit qu'il doit la découverte et l'arrangement des pièces au Père Maire.

Le 6 novembre 1746, l'évêque avoit approuvé le livre du Père Pichon; il écrivit à M. Languet au sujet de ses Remarques sur ce livre, et, le 28 février 1748, il donna un Avertissement pour interdire la lecture de ce livre, comme contenant des choses répréhensibles.

L'Art de bien mourir, de Bellarmin, traduit en françois, 1752, in-8°. de 258 p. En tête est une Lettre de l'évêque, du

24 octobre 1751.

Abrégé du livre de la Manière de bien vivre, traduit de

saint Bernard, 1752, in-4°.

Lettre à M. le chancelier, du 25...... 1752, sur les arrêts du parlement.

Avertissement sur l'incrédulité, du 17 septembre 1752.

Instruction pastorale sur l'incrédulilé, du 14 septembre 1753, 100 p. in-8°.

Lettre du 2 février 1755 sur un article des Nouvelles, et

Déclaration sur cette Lettre (1).

Nous profitons de cette occasion pour insérer des observations qu'un membre respectable d'une congrégation célebre nous envoie sur ce qui est dit des prêtres de l'Orstoire de Marseille dans le nº. 858, à l'occasion de M. de Belsunce. Il n'est point élonnant, dit-il, qu'on n'ait pas vu ces Pères dans les rues de la ville pendant la peste, puisqu'on leur refusa constamment les pouvoirs dont ils avoient besoin pour administrer les malades; il est évident, par le témoignage mêine du prélat, qu'ils ne se seroient pas tenus ren-fermés, et qu'ils ne se seroient pas retirés à leur campagne, s'ils eussent pu être utiles. On trouva, en 1772, dans les registres de la ville de Marseille, une lettre du corps de la ville M. l'évêque, pour l'engager, vu les circonstances, à donner des pouvoirs aux Pères de l'Oratoire; les mêmes registres contenoient le refus du prélat. Quant à ce qui est dit dans la note, que les Oratoriens ne demandèrent point des pouvoirs à genoux, il est possible en effet qu'ils ne se soient pas mis dans cette posture; mais c'est une manière de parler dont on se sert figurément pour dire qu'on a demandé une chose avec les plus vives instances. Je sais, ajoute la personne qui nous écrit, qu'un des trois Frères de l'Oratoire qui périrent, mourut en portant des secours aux pestiférés. Enfin, continue-t-elle, M. de Belsunce se réconcilia, quelques années avant sa mort,

<sup>(1)</sup> Il est trois Instructions pastorales dont nous n'avons pu savoir la date; 1º. une Instruction pastorale sur la grace, qui doit être antéfieure à 1725; 2º. une Instruction pastorale sur la prédestination, qui
doit être antérieure à 1730, et 3º. une Instruction pastorale, en deux
parties, sur deux sermons prononcés par des ministres génevois, pour
célébrer la réformation, l'un par le ministre Turretin, l'autre par le
professeur Maurice; cette Instruction doit être de 1737 environ, et
est citée dans Chaussepié et dans Morcri.

avec les Pères de l'Oratoire. On avoit envoyé dans cette ville pour supérieur le Père Dardenne, bomme de mérite, et opposé au jansénisme, qui eut quelques entretiens avec le prélat, lui fit sa profession de foi, et l'assura des sentimens de tous ses confrères. Un seul ne voulut pas se sonmettre, et resta interdit. Les autres eurent des pouvoirs. M. de Belsunce alla même dans l'église de l'Oratoire, et voulut que les Jésuites et les Oratoriens vécussent en bonne intelligence, et se rendissent, par députation, aux exercices et aux thèses se uns des autres. Comme nous ne cherchons que la vérité, nous nous faisons un devoir d'insérer la réclamation de notre abonné, M. M., qui nous paroît impartial et bien instruit des faits,

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. On a célébré avec beaucoup de pompe, dimanche dernier, dans l'église de Sainte-Genevieve, la fête de la Conception de la sainte Vierge, patronne de la société des missionnaires comme des associations qu'ils ont établies dans cette église. Le matin, M. l'abbé Rauzan, supérieur des missions, a célébré la messe, à laquelle un grand nombre de fidèles ont communié : environ sept à huit cents fidèles ent approché de la sainte table. L'ordre et le recueillement ont présidé à la cérémonie. Le soir, l'affluence a été plus grande encore, M. l'abbé Rauzan, a fait la glose, dans laquelle il a parlé sur la sête du jour, et a exposé la doctrine et l'esprit de l'Eglise sur la conception de la sainte Vierge. Le discours a été suivi d'une procession générale. Les membres des diverses associations portoient chacun un cierge; les demoiselles, les dames, les hommes étoient chacun à leur rang, et étoient suivis du clergé. La procession s'est rendue dans l'église basse, qui étoit très-bien illuminée. La statue de la sainte Vierge étoit décorée avec beaucoup de goût. La procession étant remontée dans l'église haute, M. l'archevêque de Paris, qui étoit arrivé sur ces entrefaites, a donné le salut. On dit que le prélat a été frappé du coup-d'œil que présentoit l'église : et en effet, cette affluence, cette procession, cette illumination brillante et co concert de voix qui chantoient avec tant d'ardeur, de piété et d'ensemble, formoient un spectacle à la fois imposant et touchant.

- Les exercices de la visite pastorale continuent à Saint-Nicolas des Champs, et sont constamment suivis. La semaine dernière, les missionnaires ont donné une retraite; les hommes seuls étoient admis à l'exercice du soir, et il y avoit un exercice particulier pour les dames à midi. M. l'archevêque est venu un soir encourager les fidèles par sa présence. Le prélat est même encore revenu depuis, et a dû être satisfait de l'ordre et du recueillement qui regnent dans l'église. Il n'y a pas au dehors l'ombre du moindre rassemblement, et tout se passe de la manière la plus calme. Samedi dernier, les missionnaires ont commence à former l'association d'hommes pour perpétuer les fruits de la mission; il s'est présenté, dès le premier jour, environ 200 hommes, et ce nombre s'est accru encore depuis. M. le curé a présidé la première réunion; cet excellent pasteur continue à l'avoriser le succès de la visite par ses discours et ses exemples. On le voit assidu à tous les exercices, tant a ceux du matin qu'à ceux du soir. Il témoigne en -toute rencontre aux missionnaires des prévenances et des égards dont ils ne peuvent être que fort touchés, et, loin de les asservir à ses vues particulières, il se fait un plaisir de déférer à leurs avis, et de s'en rapporter à leur expérience pour tout ce qui a rapport à la mission. Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la nouvelle association, il a paru voutoir laisser à M. le supérieur des missions les honneurs comme la direction de co projet, et n'a révendiqué pour lui que le soin de le seconder. Le clerge, les habitans les plus notables de la paroisse, les simples fidèles, tous suivent l'exemple du pasteur, et cette visite aura surtout offert l'exemple du zèle le plus pur, de l'harmonie la plus parfaite, et du concours le plus franc, le plus entier et le plus constant.

—On se rappelle que, le 5 mai dernier, l'église, le presbytère, les deux maisons d'école, et trente-deux autres habitations de la paroisse de Walscheid, arrondissement de Sarrebourg, diocèse de Nanci, furent la proie d'un violent incendie. S. M. a bien voulte envoyer aux habitans des secours pour réparer leurs maisons. Le 25 novembre, on a célèbré, à Walscheid, une messe d'actions de grâces pour ca bienfait, et en même temps pour demander la bénédiction du ciel sur le Roi et sur son auguste famille. Le maire, le corps municipal et tous les habitans y ont assisté aveç un religieux empressement, et tous ont uni leurs vœux pour leurs bien-

faiteurs.

- Les journaux annoncerent, il y a quelque temps. la conversion du rabbin en chef à Maestricht. Les circonstances de cet évenement font admirer le pouvoir de la grace. Nous puiserons notre récit abrégé dans un écrit qui a paru cette année à Dusseldorf. M. Emmanuel-Paul-Nicolas-Servais Weil, c'est le nom qu'il porte actuellement, exerçoit les fonctions d'instituteur pour la communauté juive à Ratingen, petite ville à deux lieues de Dusseldorf. Ses talens et ses connoissances lui avoient concilié l'estime du rabbin de Dusseldorf, Scheur, homme très-instruit et considéré lui-même. Ce fut celui-ci qui l'engagea à se présenter au concours qui alloit s'ouvrir à La Haye pour la nouvelle place de rabbin en chef à Maestricht. Weil, qui n'avoit pas encore alors 30 ans, hésitoit à s'offrir pour une place dont sa jeunesse sembloit l'exclure. Cependant, cedant aux instances de son ami, il se rendit à La Haye, ou il trouva 120 rabbins qui venoient aussi concourir. A leur grand étonnement, après deux jours d'un examen soutenu de la manière la plus satisfaisante, M. Weil fut jugé le plus digne, et nommé à la place. Il s'en retourna aussitôt à Ratingen pour régler ses affaires. En se rendant ensuite à Maestricht par Aix-la-Chapelle, où le congrès se tenoit alors, il se trouva dans une voiture publique avec un prêtre catholique, dont les entretiens et les prévenances le touchérent. Cet ecclésiastique lui parla de religion, et eut occasion de lui rendre quelque service. Ils se séparèrent. M. Weil fut bien reçu à Maestricht, et y remplit ses fonctions de rabbin pendant les années 1818 et 1819, forsque Dieu l'appela d'une manière inattendue. Le jour où l'on faisoit à Maestricht la procession solennelle pour la fête de saint Servais, évêque de Tongres (1), M. Weil se trouva dans une des rues de la ville, et vit la procession venir à lui. Son premier dessein fut d'éviter cette rencontre; mais un mouvement involontaire le forca d'avancer. Il vit la procession passer sous ses yeux, et, lorsque le saint Sacrement fut près de lui, il essaya vainement de se retirer, et se trouva comme contraint de tomber à genoux. Il se sentit, en ce moment, éclairé d'une lumière soudaine, et disposé à reconnoître Jésus-Christ pour le Messie; et il l'adora en cette qualité. S'étant rendu à la syna-

<sup>(1)</sup> Saint Servais (en latin Servatius) mourut en 384; la plus grande partie de ses reliques se gardoit dans la collégiale de Maestricht.

gogue, et avant fait assembler la communauté, il raconta franchement ce qui lui étoit arrivé. J'étois appelé, dit-il, à vous montrer le chemin du salut, mais moi-même je ne le connoissois pas. Dieu vient de me le montrer. Jésus, que nos pères ont rejeté, est le vrai Messie, en lui seul est le salut: je m'attaché à lui; si vous voulez me suivre, vous trouverez aussi le salut. Aussitôt après, il alla chez un curé catholique, lui raconta ce qui venoit de se passer, et le pria de l'instruire. Le nouveau Saul a été fidèle à la grâce, a reçu le baptême, et s'est vu avec joie agrégé à la grande société des fidèles. Nous avons vu une lettre datée de Maestricht, le 16 janvier dernier. où il témoigne toute sa reconnoissance à Dieu. Il se félicite d'être dans une situation où il pourra faire son salut, et remplir les vues de la Providence. On a l'espérance que cet homme si manisestement touché par la grâce, honorera et servira, l'Eglise d'une manière éclatante. Il s'est appliqué à l'étude du latin, et y a fait de grands progrès. Au mois de janvier dernier, il étoit en rhétorique, et se disposoit à entrer, vers le printemps, au séminaire de Liége, où il doit être par conséquent en ce moment. Le 4 novembre dernier, une autre conversion a eu lieu à Chemery, près Sedan. Un juif nommé Lazare, âgé de 27 ans, a fait abjuration entre les mains de M. Fay, doyen de Mouzon et caré de Raucourt; il a reçu le baptême des mains de M. le curé de Chemery. On lui a donné les noms de Charles-Louis-Théodore : le maire de Chemery et sa femme ont été parrain et marraine.

--- La condamnation faite à Rome de quelques ouvrages espagnols favorables au nouveau système, vient de donner lieu à une sortie très-vive qui a eu lieu dans les cortes. Le 22 août dernier, un décret de la congrégation de l'Index a condamné, entr'autres, l'Histoire critique de l'Inquisition espagnole, par D. Jean-Antoine Llorente; Discours sur une constitution religieuse, Défense de ce Discours, et Apologie catholique du projet de constitution religieuse, tous ouvrages du même Llorente; l'Histoire politique du pontificat romain, par Don T. I. Dev.; le Système de la morale, ou Théorie des devoirs, par Prudence-Marie Pascual; l'Histoire des revenus ecclésiastiques d'Espagne, par D. Jean Sempere; la Collection diplomatique sur les dispenses matrimoniales, et autres points de discipline ecclésiastique; le Traité historique et canonique des curés, par D. Antoine Mendizabeh;

l'Abrège de l'Histoire de l'Inquisition; Cornelie, ou la Victime de l'inquisition; les Dialogues sarrasins (angelinos), ou Conversation entre un ecclésiastique et un Arabe sur la loi et le vœu du célibat: la Dissertation légale, historique et politique sur le célibat ecclésiastique; la Société des francs-maçons défendue contre les faux préjugés, par F. R.; et enfin la Question importante: les dépaiés de nos cortes sont-ils inviolables par rapport à la cour de Rome? L'esprit de tous ces ouvrages paroft tendre d'une manière plus ou moins directe à renverser la religion; on peut en juger par ce que nous avons dit, nº. 623. du projet de constitution religieuse de D. Llorente, ouvrage qu'il a publié à Paris en 1820, et que la Chronique elle-même ne put s'empecher de critiquer, comme hardi, dangereux, et renversant entièrement l'autorité de l'Eglise : mais c'est par la même que de semblables écrits plaisent aux révolutionnaires. Dans la séance des cortès du 14 novembre, M. Canga, député patriote, dont nous avons déjà remarqué l'énergie, dénonca le décret ci-dessus, qui paroît avoir été envoyé en Espagne avec un Bref du 26 septembre. L'ardent député parla de cette condamnation comme d'un attentat à la souveraineté nationale : ce qui l'indigne surtout, c'est qu'on ait condamné la Question sur l'inviolabilité des députés des cordes. Se pourroit-il, s'est-il écrié, qu'on osat contester l'inviolabilité des députés des cortes? M. Canga demanda donc que des mesures fussent prises pour empêcher la circulation du Bref, et pour que l'on fit les sommations les plus énergiques à la cour de Rome, afin qu'elle comprit bien, une fois pour soutes, qu'elle ne doit point sortir de ses attributions avec une nation qui connoît ses droits et qui saura les soutenir. Plusieurs membres ont appuyé cette proposition, entr'autres. le docteur Villanueva, et on l'a renvoyée aux commissions de diplomatie et des affaires ecclésiastiques. Le 25 novembre, ces commissions ont fait leur rapport, et on a voté, à une grande majorité, pour les deux propositions de M. Canga. Ainsi, le gouvernement est invité à prendre des mesures pour empêcher la circulation du Bref, et on notifiera au nonce, à Madrid, et même au souverain Pontife, que ce seroit en vain que Rome tenteroit quelque entreprise contre l'honneur de la nation espagnole. Il est permis de craindre les suites de ces dispositions hostiles. Il y a aussi, en Espagne,

des gens qui ne seroient pas fâchés de se ménager les donceurs d'un schisme, qui ajouteroit pourtant aux malheurs de ce pays:

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Panis. Le village de Rosny n'est jamais honoré de la présence de la duchesse de Berri, sans être re 'evable d'un nouveau bienfait à cette auguste Princèsse. Cent enfans des Ecoles chrétiennes, dont elle est la fondatrice, viennent d'être habillés à neuf. Mossixua, qui avoit étépasser deux jours, avec son auguste fille, a visité les écoles, et a témoigné aux respectables Frères toute sa satisfaction pour la bonne tenue, et l'instruction chrétienne et monarchique qu'on donne aux élèves. Mme. la duchesse de Berri occupe environ deux cents ouvriers dans son pare, et prodigue teutes sortes de secours dans cet heureux village qui lui porte un dévoiment sans bornes.

- M. le duc de Wellington est arrivé à Paris, le 9 au soir. S. G. est descendue à l'ambassade angloise. Lord Clan-William, son aide-de-

camp, étoit arrivé la veille.

— M. Fauchet, che' de la division des arts, des manufactures, du rommerce et des subsistances, a été mis à la retraite, et sa division a été rénnie à celle de M. de Castelbajac.

- M. de Bois-Bertrand vient d'être nomme chef de division du se-

crétariat général au ministère de l'intérieur.

— Par ordonnance du 27 novembre dernier, le Roi vient de récompenser le dévoument et les services du sieur Arvengas, sergent-major au quarante-troi ième régiment d'infanterie de ligne, en l'admettant dans les gardes de S. A.R. Mossigua, avec le titre de sous-licutenant. — M. Sylvestre de Sacy, conseiller au conseil royal d'instruction

publique, vient de donner sa démission.

— La baisso des fonds n'a pas eu à Paris les suites fâcheuses qu'elle

a entrainées à Londres. Notre place n'a éprouvé aucune faillite. La compagnie des agens de change est venue au secours d'un de ses confrères malheureux, et a versé pour lui une somme de 250,000 fr.

Par ce moyen les créanciers n'éprouveront aucune perte.

La cour de cassation s'est occupée, le 6, de l'opposition formée par les sieurs Reger, Jaussan et Forel, à son arrêt qui renvoie les prévenus devant la cour d'assises de Metz, pour cause de suspicion légitime et de sureté publique. La cour a accordé le sursis demandé par le défenseur, et continué la cause au 13 de ce mois. La cour a ensuite entendu un long rapport fait par M. le conseiller Aumont dans le pourvoi interjeté par le Constitutionnel, le Courrier, le Journal du Commerce et le Pilote, contre le jugement rendo par la cour d'assises de l'aris, qui avoit prononcé que ces journaux avoir et rapporté, avec infidélité et mauvaise foi, les débats de l'affaire de La Rochelle. Après la plaidoierie de Ms. Isambert, la cause est continuée au lendemain.

- Le v, MM. Roger et Nicod, avocats des journali tes. avant che entendu, M. l'avocat-general, Freteau de Peny, a la parole; il se livre d'abord à des considérations générales sur les motife qui ont engagé le législateur à établir des formes particulières de répression, pour remédier aux maux que peut entraîner la rapide circulation des journaux. Il discute ensuite, l'un après l'autre, tous les griefs de cassation. Il termine en rappelant l'esprit qui a dicté au législateur la loi du 25 mars. La cour, entrée à une heure et demie dans la chambre du conseil, n'en est sortie qu'à quatre heures un quart. Les arrêts rendus par la cour d'assises de Paris, les [2., 13 et 26 septembre dernier, out été cassés, attendu que le ministère public n'avoit pas dans sa citation, articulé les faits sur lesquels il. basoit son accusation, et que la loi du 25 mars n'avoit pas privé les prèvenus du droit de faire défaut et de former opposition. En conséquence de cet arret, les éditeurs responsables du Constitutionnel, du Courrier et du Pilote, ont été remis en liberté, et la cause a été renvoyée devant la cour d'assises d'Amiens. On n'a pas statué sur le pourvoi de l'éditeur du Journal du Commerce, parce qu'il ne s'étoit pas con titue prisonnier.

Le sieur Dardouville, auteur d'une brochure intitulée: quelques Réflexions sur la truhison, avoit été acquitté par le tribunal de police correctionnelle. Sur l'appel du ministère public, la cour royale, en audience solennelle, a condamné Dardouville à un mois d'em-

prisonnement et à 500 st. d'amende.

La cour royale a prononcé, le 7, sur l'appel du ministère public, contre le jugement de la police correctionnelle qui avoit renvoyé le Miroir des poursuites dirigées contre lei à raison des deux articles intitulés : Paris en 5839 (songe); Spétéacles ambulans: La cour, reconnoissant que ces articles contenoient des offenses envers la personne du Roi, et des outrages covers la dignité royale et la religion, a condamné le sieur Michelot, éditeur, à trois mois de prison et 1000 fr. d'amende.

- Le tribunal de police correctionnelle a appelé, le 6, la cause de M. Kæcklin, député du Haut-Rhin, et auteur de la brochure sur les évènemens de Colmar. L'honorable membre a fait connoitre que des affaires l'avoient appelé à Mulhausen. L'avocat, de son côté, a annoncé qu'il avoit des engagemens qui l'empêchoient de plaider, quoiqu'il eût donné sa parole d'honneur qu'il plaideroit en ce jour. En conséquence, le tribunal, sans donner défaut, a remis la cause au premier jour. Ce jugement entrainera de longs délais, nécessités par l'envoi d'une assignation nouvelle à Mulhausen.
- Le tribunal de police correctionnelle a condamné, le 7, à cinq jours de prison et 1000 fr. d'amenda le sieur Michelat, éditeur du Miroir, au sujet d'un article renfermant des expressions injurieuses contre les censeurs dramatiques.

— On a arrêté, le 6, dans le jardin des Tuileries, un individu irre qui proféroit des cris séditieux. Il a été conduit à la Préfecture.

M. Benjamin Constant a reçu le certificat de M. l'avocat-général de la cour royale de Poitiers, que sa plainte en diffamation contre M. Mangin est parvenue au parquet de cette cour le 17 novembre.

M. Delahaye-Jousselin, député de l'arrondissement de Redon. (Îlle et Vilaine), est mort dans sa terre de Foi-des-Bois, le ag no-

vembre, d'une attaque d'apoplexie.

— Le colonel Allix, condamné à cinq années d'emprisonnément per la cour d'assises de Politiers, est arrivé le 3 à Bordeaux, où il doit subir sa détention à l'hospice des alienés.

La régence d'Espagne a quitté Llivia, et s'est retirée sur le territoire françois. Les troupes de Mina, que le succès a rendus plus féroce encore, exercent surtout leur rage sur le clergé. Les prêtres et les religieux de la Gatalogne sont tous les jours victimes des révolutionnaires espagnols.

Le consul d'Amérique à Alger a été gravement insulté, et sur le refus qu'on a fait de lui donner satisfaction, il s'est embarqué pour Mahon, après avoir fait signer par plusieurs consuls d'Europe le pro-

cès: verbal de cette affaire.

— Il y a eu une insurrection à la Martinique, dans le quartier du Mont-Carbet. Plusieurs familles en ont été victimes. Cinquante noirs, pris les armes à la main, ont été fusillés. Tout étoit renre dans l'ordre le 19 octobre. Un autre complot, ourdi à Porto-Rico, a été découvert. Une trentaime d'individus, étrangers à la colonie, ont été pris et pendus.

Précis de la vie de Jésus-Christ, extrait de l'Evangile et des meilleurs auteurs, par M. Peigné. 1 vol. in-12; prix, 3 fr. et 4 fr. franc de port.

C'est la seconde édition d'un ouvrage que nous avons annoncé, nu mèro 690. Elle a été augmentée de l'Abrégé de la doctrine chrétienne, par M. l'abbé de la Hogue. M. l'archevêque de Paris ayaht fait examiner l'ouvrage, l'a autorisé le 9 juillet dernier. Nous renvoyons à ca que nous en avons dit dans le numéro ci-dessus. On dit que l'auteur, M. Peigné, vient de mourir.

Explication historique, dogmatique et morale de toute la doctrine chrétienne et catholique, contenue dans l'ancien Catéchisme du diocèse de Genève, par M. l'abbé Duclot. (1).

Nous rendrons compte prochainement de cette nouvelle édition d'un ouvrage qui, par son étendue, offre un développement précieux de tout ce qui a rapport à la doctrine de l'Eglise.

<sup>(1) 7</sup> volumes in-8°. prix. 35 fr. A Paris, chez Rusand, et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

## Dictionnaire historique de Feller. Nouvelle édition (1).

Le volume que nous annonçous est le VI°. de l'édition qui se fait à Lyon, et qui doit être en dix volumes in-8°. Nous avons parlé successivement des cind premiers volumes; le VIº. contient les lettres I. J. K et L; l'éditeur ayant soin de ne point couper les lettres. soin qui rendra son ouvrage plus commode et plus agréable pour les recherches. Il y a dans ce volume un assez grand numbre d'articles nouveaux; nous avons remarqué, entr'autres, les articles Jabineau, Jarry, Camille Jordan, La Harpe, Lalande, Lambert, Lamoignon de Malesherbes, Latasse, Le Coz, Loménie de Brienne, Louis XVI, etc. Ce dernier a l'air soigné, et est fort étendu. Quelquesois l'éditeur veut bien profiter des articles que nous avons donnés nous-mêmes sur plusieurs de ces personnages, et alors il les abrège pour les adapter à son plan. Cette nécessité d'abréger lui à fait omettre des particularités qu'il regrettera probablement. Ainsi, à l'article Larcher, il n'a point assez fait sentir peut-être le retour si édifiant et si constant de ce savant à la religion; on eut aimé à trouver dans le Dictionnaire la déclaration franche et précise que M. Larcher avoit rédigée en 1795. dix-sept ans avant sa mort, et que nous avons eu occasion d'insérer ailleurs; c'est une profession de foi aussi honorable pour lui que glorieuse pour la religion.

Dans l'article Luce de Lancival, il y a une omission

<sup>(1)</sup> t vol. in-80; prix, pour les souscripteurs, 5 fr. et 7 fr. franc de port. A Lyon, chez Rolland et Rusand; et à Paris, chez Adrien Le Clere, au bure u de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. K.

en sens contraire, omission que l'on trouve de même dans d'autres recueils. Il semble que l'on craigne de nous dire que Luce de Lancival étoit prêtre; il est vrai qu'il l'avoit un peu oublié lui-même, Mais la sévérité de l'histoire exige, ce semble, qu'on ne dissimule pas dans une notice une circonstance aussi importante dans la vie. Luce de Lancival avoit été fait prêtre au moment de la révolution; c'est en cette qualité qu'il fut attaché à M. de Noë, évêque de Lescar, qui l'emmena dans son diocèse, dans l'intention de se servir de ses talens. Mais la révolution sépara le prélat et le jeune coclésiastique. Luce ne suivit point M. de Noë en Espagne; il se trouva lancé dans des situations périlleuses à une époque terrible; il perdit les goats et les habitudes de son état, contracta des liaisons sacheuses, et se mit à travailler pour le théâtre. On dit dans un ouvrage récent qu'un penchant extrême pour les plaisirs a bâté la fin de Lancival; il n'avoit que 44 ans lorsqu'il mourut, en 1810. Nous souhaiterions pouvoir assurer que les infirmités l'ont ramené aux principes de religion dont le malheur des temps l'avoit si fort éloigné; mais nous n'avons pu nous procurer aucun renseignement à cet égard.

Le nouvel éditeur du Dictionnaire donne un article sur un ecclésiastique estimable du diocèse de Nanci, que nous n'avions point vu mentionné ailleurs. C'est Claude Latasse, né à Nanci en 1745, decteur en théologie à Pont-à Mousson, membre d'une société de missionnaires, curé, et ensuite prébendier dans la cathédrale de Nanci. Dans cette dernière place, Latasse remplissoit encore les fonctions du ministère; il donnoit des retraites et des missions dans les campagnes; il publia de petits écrits, la Bonne Journée, la Famille sainte ou Tobie, pour inculquer les sentimens de religion et de vertu. Le refus du serment sorça l'abbé Latasse de se résugier en Allemagne, où il se mit

en état d'enseigner la théologie; c'est de lui qu'est un petit ouvrage intitulé: le Catholique instruit. De retour dans son diocèse, il fut nommé supérieur du séminaire; mais il occupa peu de temps cette place, et continua cependant à donner aux jeunes élèves des conférences sur le ministère pastoral. C'est au milieu de ces soins que ce vertueux prêtre mourut, le 6 janvier 1806. Nous savons gré à l'éditeur d'avoir tiré de

l'oubli la mémoire de cet homme respectable.

Nous avons cherché vainement dans ce volume un article sur l'abbé Bertrand de Latour, doyen de Montauban, omis dans tous les dictionnaires, et qui cependant avoit assez écrit pour ne pas mériter ce silence. Nous avions déjà donné une très-courte notice sur cet ecclésiastique; mais de nouveaux renseignemens que nous devons à l'obligeance de M. l'abbé Capmas, curé de Montauban, nous mettent en état de présenter sur l'abbé de Latour un article plus complet, et nous saisissons l'occasion de payer un tribut d'éloges à un prêtre distingué par son zèle et ses travaux.

Bertrand de Latour, né à Toulouse vers 1700, étoit fils d'un avocat de cette ville. Il fut élevé au séminaire Saint-Sulpice à Paris, et y montra autant de talens que de piété. Il fit sa licence avec distinction, et fut recu docteur de Sorbonne. Peut-être eut-il le dessein de s'attacher à la congrégation de Saint-Sulpice; du moins on le voit désigné comme supérieur de la communauté dite des Philosophes. Il paroît ensuite s'être attaché au séminaire des Missions-Etrangères, qui dirigeoit le séminaire de Québec. Etant passé dans le Canada, il devint, jeune encore, doyen du chapitre de Québec. et conseiller-clerc au conseil supérieur de cette ville, comme on l'apprend par ses Mémoires sur la vie de M. de Laval. Il occupoit ces deux places en 1730; mais, quelques années après, l'amour de la patrie le ramena en France. M. de Rastignac, archevêque de Tours, l'attira dans son diocèse, le fit chanoine et official, lui confia la direction de plusieurs com-· munautés religieuses, et le chargea en outre de donner des conférences et des retraites ecclésiastiques, L'abbé de Latour a'acquittoit de ces fonctions avec zèle; doué d'une très grande facilité pour la parole, il remplit les stations à Toulouse, et dans plusieurs villes du Midi. On le voit prêcher ou donner des retraites à Amboise, à Loches, à Angers, à Bayonne, à Dax, à Oléron, à Couserans, etc. Comme dans ses discours il combattoit les opinions alors propagées par un parti puissant, il se trouva exposé aux traits de ce parti, et n'y répon-

dit qu'en continuant à se reudre utile.

En 17/10. M. de Verthamon de Chavagnac, évêque de Montaubau, nomma l'abbé de Latour à la cure de Saint-Jagques de cette ville. Cette place donnoit à l'abbé de Latour le moyen de satisfaire son goût pour l'exercice du ministère, Il l'occupa pendant plusieurs années, et devint ensuite chanoine, puis doyen du chapitre. On le nomma un des grandsvicaires pendant la vacance du siège. L'Académie des Belles-Lettres, fondée à Montauban par les soins du marquis Le Franc de Pompignan, le choisit pour un de ses membres, et il en devint secrétaire perpétuel. Il y prononçoit volontiers des discours, et il y fonda des prix qu'il distribuoit annuellement; l'un étoit pour le meilleur ouvrage en prose ou en vers: l'autre étoit un prix d'agriculture, et l'auteur y avoit joint la dot de deux filles de la campagne qui se seroient distinguées par leur conduite et leur religion. Ce fut aussi à lui qu'on dut l'établissement des Frères des Ecoles chrétiennes à Montauban. Simple dans ses mœurs, frugal, austère même. il trouvoit dans ce genre de vie le moyen de faire plus de largesses. Aux qualités privées les plus attachantes, il joignoit des connoissances très-étendues, et parloit très-pertinemment sur des matières très-variées. Sa bibliothèque étoit nombreuse et choisie, et sa mémoire étoit si sûre qu'il auroit pu. ce semble, se passer de livres. Elle lui fournissoit, au besoig, des traits et des anecdotes en abondance. Sa facilité à composer étoit extrême, et il faut avouer qu'il en abusoit, et que son style est généralement assez négligé. Il fut reçu associé de l'Académie de Pau en 1758; il avoit, la même annég, prêché le Carême dans cette ville.

L'abbé de Latour mourut à Montauban, le 19 janvier 1780; par son testament il laissa sa bibliothèque aux Frères des Écoles chrétiennes, avec l'intention qu'elle fût rendue publique. La Table générale de ses ouvrages, qui est imprimée, agane une idée effrayante de sa fécondité. Elle renferme trois sent anatre-vingts afficles différens. Dans le nombre il v a vingt-cinq volumes de discours pour la clinire; ces volumes. qui sont in-12 et peu considérables, renferment cependant chaenn sept à huit discours. Il y a en tout cent soixante-dixhuit sermons on panégyriques, discours pour des retraites, des missions, etc. A ces vingt-cinq volumes, if faut en jonidre quatre de réflexions et entretiens sur les devoirs de l'état rehgicux; on trouve dans ces quatre volumes quatre-vingtdouze écrits différens, relatifs à la direction des religieuses. des prières, des fragmens de discours, des avis sur les serupules, etc. Le dernier des volumes renferme un Abrègé de la Vie de César de Bus, et un Postrait de M. Gèze, curé de Saint-Romain. Les cinq volumes qui ent pour titre : Discours académiques, offrent un mélange de discours littéraires, moraux, philosophiques et religioux; quelques panégyriques, entr'autres ade saint Louis; un discours prononce à l'Académie de Pau, dont l'auteur paroît avoir été membre ; un Eloge de l'abbé Bellet, plusieurs discours prononcés pour des distributions de prix à l'Académie de Montauban; un Discours sur l'alliance de la religion avec la politique, prêché à l'ouverture des Etats de Languedoc, le 3 février 1754, et de nentes pieces composées pendant le temps des vacances au séminaire. Mais rien ne montre unionx la fécondité de l'abbé de Latour que sa collection de Reflexions morales, politiques, historiques et littéraires, sur le théâtre; collection qui étoit d'abord de sept volumes, et que l'auteur étendit ensuite jusqu'à vingt; il y ramone tout ce qui, de près on de loin, se papilorle à cette matière ; il s'élève contre les théatires dit desomété, et contre ce goût de spectacles qui commençoit de son temps à se répandre, et dont il prévoyoit les funestes offets.

Cet auteur a laissé encore beancoup d'ouvrages détachés qui forment autant de petits volumes in-ra; une Vie de l'abbé Caulet, 1744, réimprimée en 1762; des Mémoires sur la Vie de M. de Lavid, évêque de Quéliec (il n'en a paru que le let. vol.), 1762; des Mémoires du Père L'imothée, Capueingévêque de Béryte (mort chez les Capueins de Nantes, en juin 1744), 1774; une Vie du Frère brênée, qui est suivie d'un Eloge historique de M. de Champflour, évêque de Mirepoix, et d'un Abrégé de la Vie de Bourdoise, Avignon, 1774; Vie de Lettres de Mire, d'Etcheverry; Apologié de Clément XIV,

(c'est nne réfutation des Lettres fabriquées pour Caraccioh); Lettres d'un évêque à un évêque; Commentaire sur la Déclaration du mois d'août 1 750, etc. Enfin, on a encore de l'abbé de Latour des Mémoires, in-4°. La plupart ont été faits à l'occasion du nouveau Brévigire de Montauban, sous M. de Breteuil. Le doyen blame ce Bréviaire, et critique les changemens qu'on y a faits; il parle à cette occasion des nouveaux Bréviaires, et des différentes parties de la liturgie. Il faut avouer que sa critique est severe et minutieuse. Il y a dixhuit Mémoires en tout sur le Bréviaire; ils paroissent avoirété composés vers 1772; car ils ne portent point de date. De plus, l'abbé de Latour sit seize Mémoires sur la réduction du chapitre de Montauban, combattit les Mémoires de l'évêque dans cette affaire, et plaida avec beaucoup de vivacité la cause des bénéficiers. La liste cite aussi dix Mémoires sur divers sujets, relatifs la plupart aux matières canoniques; un, entr'autres, sur une ordonnance de M. l'évêque, du 10 avril 1748, et un sur les Frères des Ecoles chrétiennes.

Tels sont les renseignemens que nous avons pu réunir sur l'abbé de Latour. Son zèle, son attachement inaltérable pour le saint siège, sa vie active, et la fécondité de sa plume motivent-saffisamment, à notré gré, les détails où nous sommes

entrés sur cet homme estimable.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. On a appris, par une voie extraordinaire, que M. l'archevêque de Toulouse avoit été promu, dans un consistoire du 2 décembre dernier, à une des places vacantes dans le sacré Collége. Il paroît que des raisons, qu'il est aisé de soupçonner, ayant porté le souverain Pontife à différer la promotion générale des chapeaux demandés par les couronnes, le saint Père a voulu du moins faire une promotion extraordinaire pour M. de Clermont-Tonnerre, dont la famille tient par des nœuds étroits à celle de S. S. Les noms de Chiaramonte et de Clermont-Tonnerre indiquent assez une origine commune; et, pendant l'émigration, M. l'archevêque actuel de Toulouse fut reconnu comme parent par la famille du Pape régnant. Ainsi, la nomination à un chapeau est une faveur extraordinaire, qui u'empêchera pas les autres promotions que la

France sollicite, quand le souverain Pontife jugera conve-

nable de faire la promotion dite des couronnes.

— Msr. l'archevêque de Paris s'est rendu, le mercredi 11, à l'Ecole Polytechnique, et a été reçu par M. le gouverneur et les principaux fonctionnaires de l'Ecole. Le prélat a célébré la messe, avant laquelle M. l'abbé de Scorbiac a prononcé un discours, dont l'objet étoit de montrer que l'étude de la religion peut très-bien se concilier avec celles des sciences humaines. L'orateur avoit pris pour texte ces paroles du livre de la Sagesse: Vani sunt omnes homines in quibus non subest scientia Dei. L'orateur a été entendu avec autant de recueil lement que d'intérêt.

— Mardi dernier, l'examen pour les ordinands s'est fait à l'Archevêché. L'ordination des Quatre-Temps de Neël se fera également à l'Archevêché; il doit y avoir 180 ordinands; mais dans ce nombre il n'y en aura que 10 pour la prêtrise.

Les missionnaires donnent en ce moment à Saint-Lett; une retraite qui clora la visite dans cette paroisse. Il y a trois exercices par jour, le matin, à midi et le soir. M. l'archevéque doit se rendre dimanche dans l'église, et y terminer les exercices. Le prélat célébrera la messe, et il y aura une communion générale. Les missionnaires appelés ailleurs n'ont pu prolonger leurs travaux sur cette paroisse, où ils ont eu néanmoins également à se louer de l'accueil du pasteur et des fidèles. Ils doivent aller ensuite dans l'église de Sainte-Elisa-

beth, près le Temple.

— Le 13, on a rouvert, en Sorbonne, les cours de la Faculté de théologie. M. l'abbé Guillon, professeur d'éloquence, a prononcé un discours sur les études académiques. MM. Burnier-Fontanel et de Lanzac, professeurs de dogme et d'hébreu, donneront leurs leçons les lands et jeudi. MM. Mercier et Cottret, professeurs d'Écriture sainte et d'histoire ecclésiastique, tiendront leurs cours les mardi et samedi, et MM. Groult-d'Arcy et Guillon, professeurs de morale et d'éloquence sacrée, feront leurs leçons les mercredi et vendredi. On dit que deux jeunes ecclésiastiques, MM. Dumarsais et Gerbet, ont été nommés récemment suppléans de deux chaires de la Faculté. On travaille toujours à réparer l'église de Serbonne, et on espère qu'elle pourra être ouverte le printemps prochain.

-M. l'évêque d'Orléans, dont nous avions annoncé la ma-

ladie, y a succombé le q décembre, trois ans moins trois joursaprès qu'il avoit été sacré pour ce siège. M. Pierre-Marin Ronph de Varicourt étoit ne à Gex le 9 mai 1755, d'une famille honorable, et qui s'étoit convertie à la religion catholique sous Louis XIV. M. de Varicourt, le père, étoit officier dans les gardes du corps, et plusieurs de ses fils entrèrent ! aussi dans la maison du Roi. L'un d'eux fut tué . comme on sait, le 5 octobre 1-80, en voulant défendre l'entrée de l'anpartement de la Reine contre une troupe de factieux. Celui uni fait le sujet de cet article embrassa l'état ecclésiastique. et fit ses études au séminaire Saint-Sulpice. Etant retourné dans sa province, qui faisoit partie du diocèse de Genève, il fut nommé chanoine d'Anneci et curé de Gex. Le clergé de son bailliage le députa aux Etats-généraux, où il tint constamment la conduite la plus honorable, et sigua tontes les déclarations et protestations pour la défense de la religion et de la monarchie. Le refus du serment le força de sortir de France; anais il rentra de bonne heure dans un canton qui nar sa proximité de la frontière, offroit plus de moyens d'échapper à la persécution. D'ailleurs, le caractère aimable et les qualités attachantes de M. de Varicourt contribuèrent à le protéger contre les lois rigoureuses de cette époque, et contre les. mauvaises dispositions de quelques administrateurs. Après le Congordat, on le rétablit dans sa cure, et il y faisoit le bien, sans aspirer à des places plus élevées, lorsqu'il fut nommé par le Rot, en 1817, à l'éveché d'Orléans. Son premier mouvement fut de refuser cet honneur; mais il ne put résister aux instances de ses amis : toutefois il ne viut en quelque sonte que le plus tard possible à Paris, et fut sacré le 12 décembre 1810. Nons avons parlé plusieurs fois de ses courses et de son zele. Son esprit conciliant, sa modération, sa bonté pour tous ses coopérateurs, sa piété vraie, lui avoient procuré le respect et l'estime générale dans un diocèse qui a bien peu joui de ses touchans exemples. M. de Varicourt fut attaqué, cet automne, d'une maladie qui, des l'origine, laissa peu d'espoir. Nous avons, vu, il y a quelques jours, que le prélat avoit reen les sas cremens avec les marques de la plus touchante piété. Ce fut le 24 novembre que le malade sut administre. Le jour même, le vénérable évêque dicta, de son lit, la lettre suivante, qui fut envoyée à tous les curés, et qui respire les sentimens les plus religioux, «M. le curé, ayant plu à Dieu de pue visiter par

l'attachement de vos boirs paroissiens pour espérer qu'ils m'accorderont avec empressement quelque part dans leurs prières. Vous voudrez donc bien, dimanche prochain, dans votre prône, les engager à solliciter pour moi de la miséricorde d'vine la patience, la résignation, et les autres grâces dont j'ai besoin pour que cette maladie soit utile au salut de mon ame; et dites-leur qu'en priant pour moi ils prient pour un père qui les ponte bien tous dans son cœur ». Cette lettre étoit signée de M. l'évêque lui-même. MM. les grands-vicaires y avoient seulement ajouté l'indication des oraisons à réciter à la messe pour le prélat malade. Les fidèles étoient invités à réciter le Pater et l'Ave à la même intention. L'état de M. l'évêque aveit excité le plus vif intérêt dans tout le diocèse.

- On publie, en ce moment, le Bref de Paris pour l'an 1823 (1), où Pâque sera, comme on sait, le 30 mars. Au comrmoncement est un extrait des rubriques, et à la fin la liste des prêtres morts dans le diocèse depuis le 2 octobre 1821 jusqu'au q novembre dernier. Cette liste contient trois évêques et trente-trois prêtres. Les trois évêques sont MM. de Bombelles, évêque d'Amiens; de Vintimille, ancien évêque de Garcassonne, et de Lubersac, ancien évêque de Chartres. Nous avons payé notre tribut à la mémoire de ces prélats. Nous avons aussi parle plus ou moins brievement de la mort de MM. Michel-Nicolas Blanche, Pierre Seguier, Ponce-Patrice. Champsour, Roch-Ambroise Sicard de Cheuron, Jean-Baptiste Charlot . Réné-Just Hauy, Charles-François-Louis de Baudre, François Léveau, Jean-François Séguret, An-. toine-Jérôme Bourgeois, Martin Dessanbaz. Eloi Lelegard et Guillaume Davaux. Les autres sont MM. Pierre-Augustin Desroches, Edme Ferlet, ancien chanoine de Saint-Louis-du-Louvre et secrétaire de l'archeveché de Paris, mort le 24 novembre 1821 (il étoit auteur d'une Oraison funebre de M. de Beaumont, archevêque de Paris); Charles-Marie Vincent; Jean-Jacques Maury, frère aîné du cardinal, ancien curé de Saint-Brice, mort le 8 décembre 1821, à l'âge de quatrevingt-trois ans; Jean-Louis Bordo, premier vicaire de Saint-Severin; Joseph-Marie Labanti; Jean-Baptiste Pisson, des-

<sup>(1)</sup> Prix, 75 cent. et. 1 fr. franc de port. & Paris, cliez Adien.

servant de Vitry: François Bigot, Théodore Marguerite: François Laisney, curé de Choisy-le-Roi; Claude-Joseph Piquard, Bon-Réné-Siméon Fleury, Jean-Baptiste Thiebault, ancien chanoine de Sarlat; Saturnin Landrieux, Gui-Charles Anneix. Claude-François Trouillet, ancien caré dans le diocèse de Chamberi; Jean-Joseph Coquelle, Antoine Pucl, directeur au séminaire de Saint-Sulpice, décédé le 25 octobre dernier, à l'âge de vingt-quatre ans et demi; Alexandre-Benoît-Joseph Lejeune, desservant d'Asnieres, et Philippe Godelar, ancien religieux Feuillant, âgé de quatre-vingt-six ans. Ces ecclésiastiques exerçoient le ministère dans les paroisses. ou bien étoient chapelains dans des hospices et des communautés. Plusieurs n'ont pas été remplacés, car la disette de prêtres se fait sentir à Paris plus qu'on ne le croit communément dans les provinces. La plupart des paroisses de la capitale n'ont pas le nombre de prêtres qui leur seroit nécessaire pour les besoins des fidèles. Plus de vingt paroisses, hors des murs, sont sans pasteurs. Les hospices, les communautés et les autres établissemens de cette nature, ont beaucoup de peine à trouver des ecclesiastiques, et il est affligeant de penser que ce déficit sera plus sensible encore dans quelques anpées, quand le temps aura enlevé la plupart des anciens du sanctuaire, qui travaillent encore avec tant de sele à soutenir un édifice en butte à tant d'attaques.

- La métropole d'Auch vient de faire une perte sensible dans la personne de M. l'abbé Dujardin, né à Nogaro, et fixé. depuis quelque temps à Auch, par l'ordre de ses supérieurs. Il a terminé une carrière pleine de travaux et de mérites. Il a voulu finir ses jours dans le petit séminaire d'Aire, où it avoit passé sa jeunesse, et où il avoit recu les premiers élémens de l'esprit sacerdotal. Depuis long-temps cet homme respectable étoit l'anne des missions comme des retraites qui se faisoient dans le Midi. Partout on vouloit l'entendre, et partout il produisoit des essets étonnans. On a su, dans le temps, avec quel succès il avoit prêché à Salies: s'il eût pu rester plus long-temps dans cette ville, il n'y seroit peut-être pas resté un seul protestant. M. Dujardin avoit une élocution simple et facile; il parloit avec onction, et s'attachoit aux jeunes gens, qu'il savoit toucher et gagner à Dieu. Son talent pour la parole étoit relevé par tontes les vertus sacerdotales, et surtout par une charité sans bornes. Il plaçoit des

jeunes gens dans les séminaires, et consumoit tout son revenuen bonnes œuvres. Plusieurs prêtres employés dans le ministère reconnoissent qu'ils lui doivent leur vocation, et il entretenoit encore de jeunes ecclésiastiques dans le séminaire. Cet homme de bien laisse de profonés regrets dans le cœur de ses amis, et dans une contrée où ses travaux et ses services avoient

eu un grand éclat (1).

— Parmi les personnages béatifiés ou canonisés à une époque assez récente, dont nous avons donné une liste, nºs. 718 et 751, nous aurions pu citer Simon de Roxas, béatifié par-Clement XIII, le 16 mai 1768. Ce bienheureux, dont la vie est peu connue en France, étoit né à Valladolid, en 1552. Sonpère s'appeloit Grégoire Ruiz, et sa mère Constance de Roxas. Elevé dans la piété, Simon entra de bonne heure dans l'ordre de la Trinité pour la rédemption des captifs. Bientôt sa réputation de piété fut telle, qu'Elisabeth de France, fille de Henri IV. et femme de Philippe IV, le choisit pour son confesseur. Il se livroit au ministère, et spécialement à la prédication. Ce fut lui qui fonda la congrégation du Nom de Marie, pour augmenter la dévotion envers la Mère de Dieu. Cette congrégation n'étoit, à ce qu'il paroît, qu'une confrérie de personnes engagées dans le monde, et qui faisoient profession d'un culte, spécial pour Marie, Philippe III, partant pour le Portugal, chargea le Père Simon de veiller sur ses fils, les infans Carlos et Ferdinand. Il vivoit à la cour comme le dernier des religieux, avec une humilité, un désintéressement, une pauvreté. et une austérité rares, ne se mêlant d'aucune affaire, et fuyant les regards des hommes autant qu'il le pouvoit. Dans une épidémie, il se dévoua avec tant de zele à la visite et au service des pauvres malades, que le roi, craignant qu'il n'apportât. la contagion dans le palais, lui ordonna de cesser d'aller dans les hôpitaux et les prisons; mais il répondit qu'il aimergit mieux abandonner le service de la reine que celui des pauvres, et il continua ses œuvres de miséricarde. Il établit un,

<sup>(1)</sup> Nous remercions beaucoup coux qui nous ont fait passer cette petite Notice sur un homme dont nous avons entendu raconter les choses les plus honorables; nous regrettons seulement qu'on ait omis de nous marquer le nom de baptème de M. Dujardin, son âge et la date précise de sa mort.

convent de sen codre à Madrid. On rapporte qu'il prévit et annonça l'époque de sa mort, qui arriva le 28 septembre 2624. La voix publique proclama sa sainteté. Tous les ordres seligieux de Madrid assistèrent à ses obsèques, et lui firent en eutre célébrer des services. On se disputoit tout ce qui lui avoit servi, et on recouroit à son intercession. L'auteur de sa Vie rapporte plusieurs guérisons et miracles attribués à ses prières. Son corps fut trouvé sain et entier en 1629, et omfit des informations qui furent suivies avec la maturité en esage à Rome dans ces occasions. Le résultat fut le décret de béalification rendu par Clément XIII, le 16 mai 1766. Vores sur ces saint religieux la Courte Notice de ses vertus et de ses miracles, en italien, Rome, 1720, in-8°. de 214 pages; cet ouvrage est rédigé sur les Mémoires saits pour la congrégation des Rits.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Un journal très-accrédité vient de publier, au sujet de la guerre entre la France et l'Espagne, un article qu'on a lieu de regarder comme officiel. Il annonce que la paix sera conservée entre cet deux royaumes, et que des proposi ins amicales seront faites aux cortés pour les engager à denner à la constitution des modifications que réclame l'état déplorable de ce pays, et pour rendre au clergé les honneurs et les hiens dont ils a été cruellement déposible. Dans le cas où ces conseils ne reprient pas écontés, en lais end la révolution espagnele se déchirer de ses propres mains, et l'Europe, interrompra avec ce royaume toute relation politique.

- Au commencement du mois dernier, une compagnie de veltigeurs du 34°. de ligne manifesta son mécontentement au sujet de la
zopartition des logemens dans la ville de Beaune, et refusa d'obéir.
Le chef de batailon, instruit de cette insubordination, se reud au
milieu des soldats, les forme en carré, ef, au nom du Ros, dasse,
cette compagnie, et en organise de suite une nouvelle. Le sang-froid
et la fermeté de cet officier firent sur les soldats une impression vive
et profonde, qui amena un repentir trop tardif. Le ministre de la
guerre, qui fut aussitét instruit de cette mesure, envoya, pour répouse à ce brave officier, un brevet de licutenant-colonel.

— On dit que la section des requêtes de la cour de cassation a délibéré, le ro, à huis clos, dans la chambre du conseil, sur la demande en prise à partie formée par que lques députés contre M. Mar-gin. On ignore si la conr a pris une décision dans cette séance, qui a été fort longue.

- Le gieur Lelièvre, qui avoit été renvoyé par la gour de chustion devant la cour royale d'Orléans, vient d'étre condimné à 500 fy. d'amende, pour avoir exercé sans brevet la profession de libraire.
- MM. Pascalis, cousin-germain de l'honorable M. Manuel, et André, avocats près la cour royale d'Aix, ont été suspendus de leurs fonctions par un arrêté de M. le garde des scraux, le premier pour six mois, le second pour un mois.
- Le conseil-général de la Mayenne a voté l'allocation des fonds incressaires pour faire enclore de murs le terrain où repose le prince de Talmont, et ses compagnons d'infortune, morts dans la guerre de la Vendée. On a ouvert une souscription pour élever un moqument dans ce lieu de sépulture. Msr. l'évêque du Mans, M. le préfet de la Mayenne, et tous les membres du conseil-général, se sont fait inverire sur la lite des souscripteurs.
  - MM. Olivier, négociant à Marsei le; Pourrias fils, ami de M. Olivier, et Mathias, ancien magistrat, qui avoit été précepteur de M. Pourrias, out été arpétés, et leur correspondance saisie. On instruit une procédure contre ces trois détenus, et on croit que cette affaire se rattache à la conspiration de Vallé, condamné à Toulon au mois de mai dernier. Un médecin des Etats romains, qui venoit de Mahon, a été également arrêté à Marseille, par ordro, dit-on, de M. 10 préfet.

L'empereur Alexandre, voulant reconnoître les services important que la maison Rotschild a rendus à l'empire russe dans plusieurs affaires de finances et de crédit, a conféré l'ordre de Saint-Whadimir aux frères Salomon et James, barons de Rotschild.

- Le congrès de Vérone a reçu des renseignemens favorables sur l'état actuel du Piémont et de Naples. Grâces aux monarques de cés deux contrées, la révolution paroit enchainée pour toujours. En conséquence les troupes autrichismes évacuerent le Piémont par tiers. Le premier liers se mettra en marche le 1st. janvier procham; le second tiers, le 1st. avril, et le troisième tiers, le 1st. jaillet. Ainsi dans six mois l'évacuation du Piémont sera complète. Dans le royaume de Naples, où la révolte avoit duré plus long-temps, le nombre des troupes autrichiennes sera considérablement diminué, et les prestations en argent et les subsilles de tout genre seront immédiatement et considérablement diminués.
- -Le vice-rei d'Irlande vient de prendre une mesure très-énergique, et qui appaisera peut-être les troubles de ce pays. Près de deux cents magistrats, presque tous hommes de rang ou de distinction, ont été destitués dans les neuf comtés les plus agités. La négligence fies uns, l'esprit de parti des autres, ont forcé à frapper ce coup, réclamé par tous les amis de l'ordre. On a l'espoir de voir un nombre convenable de catholiques appelés à la fonction de magistrats.
- Deux colonnes de l'armée de la foi, fortes, l'une de quatorfe cents hommes, et l'autre de huit cents, se sont réfugiées dans le dé-

partement des Pyrénées-Orientales, et le gouvernement leur a fait distribuer des secours en vivrès et en argent. Les membres de la régence sont arrivés à Perpignan, le 4, et ont fait une vivite au préfet du département. La société patriotique de définit, commus sous le nom de rémon landaburienne, se compose des révolutionnaires les plus exaltés, et ses membres prononcent des discours dont l'énergique fureur surpasse ceux que l'on entendoit dans nos clubs en 1753. Les cortès ont donné au gouvernement toute la latitude qui pour-toit ne pas lui être accordée par la constitution ou par les lois, pour punir les auteurs des troubles du 7 juillet. L'Aragon a été mis en état de guerre, et on a publié à Sarragosse la loi martiale. Le Trappiste est parti de Toulouse pour se rendre à l'armée de Navarre, commandée par le général O'Donnel.

— Le comité nommé pour l'affranchissement des serfs de Livonie (Russie) a donné la liberté, le 10 octobre dernier, au quart des serfs de ce gouvernement. Les trois autres quarts seront mis en possession des mêmes droits dans le cours des deux années prochaines; de sorte qu'en 1825 la servitude personnelle sera entièrement abolie dans cette province.

— Le 12 octobre dernier, le prince royal du Brésil a été proclamé aolennellement empereur constitutionnel, sous le nom de don Pierre Ier.

On ne s'étoit pas atlendu que le Constitutionnel pût louer le discours de M. l'évêque d'Hermopolis pour sa réception à · l'Académie françoise; mais le sentiment seul des convenances 'interdisoit au journaliste la critique amère qu'il s'est permise deux fois. Déjà, en rendant compte de la séance de l'Académie, il avoit donné une analyse du discours, mais de la maniere la plus fausse et la plus maligne. Toutefois, cette première attaque n'a point sussi encore à l'esprit de parti, et mercredi dernier l'Aristarque libéral a essayé encore une nouvelle critique. Tout lui paroît à reprendre dans le discours ; le début, l'éloge de l'abbé Sicard, l'éloge du Roi, ce que l'orateur dit de lui, ce qu'il dit des autres, tout déplaît au censeur. Il chicane sur les moindres expressions, il blame les pensées les plus justes, il dénature les plus nobles sentimens. Si le début est simple, on l'accuse d'être trivial; si l'orateur s'eleve, on prétend qu'il est arrogant : c'est ainsi que l'esprit de parti souille tout ce qu'il touche. On n'espéroit pas que les libéraux donnassent des éloges à un homme qui n'est point assis dans leurs rangs, à un prélat, à un défenseur de la religion, à celui dont le dévonment à la monarchie n'est pas équivoque, et qui travaille dans un poste élevé comme il a autrefois travaillé par ses discours à former des chrétiens et des sujets fidèles. Nous reconnoissons que M. l'évêque d'Hermopolis, à tous ces titres, ne sauroit plaire aux ennemis de la légitimité; mais c'étoit pour cela même qu'ils devoient s'abstenir d'une censure où on voit trop la malignité et la partialité.

Le meilleur moyen de montrer l'injustice de la critique du Constitutionnel, c'est sans doute de citer le discours qu'il a cherché à dénaturer. Ne pouvant rapporter en entier cette pièce, non moins remarquable par la sagesse et la mesure, que par le style et le talent, nous nous bornerons à en présenter le début et la fin, qui nous ont paru devoir intéresser davantage nos lecteurs. Le reste est rempli par l'éloge de l'abbé Sicard, et par quelques considérations sur sa méthode.

- « Messicurs, le jour le plus embarrassant pour un membre de cette illustre compagnie, c'est bien incontestablement le jour même qu'il vient prendre place au milieu d'elle pour la première fois. Dans l'honneur qu'il reçoit, rien n'est de rigoureuse justice; mais aussi tout n'est pas cense pure faveur, et le bienfait doit être la mesure de la reconnoissance. Si je parlois de mes titres au fauteuil académique, cette témérité pourroit ne pas tourner à mon avantage; si je parlois uniquement de votre indulgence, je semblerois peut-être me couvrir du voile transparent d'une fausse modestie; je ne feroi donc ni l'un ni l'autre, mais je me féliciterai de me voir, par votre choix et l'auguste approbation du Monarque, associé à une compagnie qui. depuis son origine jusqu'à nous, a compté dans son sein l'élite des écrivaine de notre nation; je m'applaudirai d'avoir fixé sur moi les regards d'un Prince d'autant plus cher aux lettres, qu'il les chérit lui-même davantage, et qui, par la variété de ses connoissances, la noblesse, la pureté, les graces de son langage, auroit pu être en-core le Roi des beaux esprits de France, quand il ne seroit pas, par sa naissance, comme par notre amour, le Roi du premier peuple de
- » Je me hate, Messieurs, de vous entretenir de celui que j'ai l'honneur de remplacer aujourd'hui. La religion a perdu dans M. l'ablé Sioard un défenseur celairé, l'humanité un ami tendre et généreux, l'Académie un membre d'autant plus digne de ses regrets, qu'il s'étoit montré plus digne de son estime; le Roi et la patrie un François adèle et dévoué.....
- » Si tout ce qui honore le sacerdoce doit m'être particulièrement cher, je ne puis que me plaire, Messiones, à remarquer ici que cos

établisemens, ai précieux pour l'humanité, ont été formés, perfectionnés, et sont encore dirigés par des membres de ce clorgé de France, à qui notre patrie a du tant de personnages illustres; des savans comme Mabillon, des philosophes comme Mallebranche; des hommes de lettres comme Fénélon, des otateurs comme Bossuet; de ce clergé que l'équitable hi-toire vengera toujours des vaines attaques, en racontant les services immenses qu'il a rendus aux eciences, aux lettres, aux arts, à l'agriculture, au commerce, à l'éducation publique, à la civilisation.

» Il fut un temps, Messieurs, où l'on comprenoit mieux qu'aujour-d'hui tout ce qu'il y a de force et de vie dans les sentimens religieux, tout ce qu'ils peuvent donner à l'ame d'énergie et d'étèration, et répandre d'intérêt et de charmes dans les productions de l'esprit. On l'a dit avec raison, les grandes pensées viennent du cœur; or, comment germeroient-elles dans un cœur desséché par l'athéisme? Avec de l'esprit et des efforts, l'homme peut bien tailler, polir, façonnèr la statue sur la terre; mais c'est du ciel que doit descendre le feu divin qui seul peut lui donner la (ie. On sait bien que cette alliance du génie et de la religion fut le caractère du plus bel âge de la littérature françoise, des écrivains classiques qui ont illustré le règne de Louis XIV, ce Prince dont la gloire brille davantage par les efforts même que l'on a faits pour l'obscurcir.

» Grand Roi, qui as mérité de donner ton nom à ton siècle, je me sens pressé de l'offrir un hommage solennel dans ce sanctuaire des lettres dont tu fus le protecteur non moins éclairé que géné. reux. Pourquoi faut-il que ton nom ait encore des ennemis? Quelques erreurs de politique, quelques écarts d'ambition, des fautes que un as eu le moble courage de te reprocher toi-même, tout cela ne doit-il pas s'effacer devant cinquante ans de gloire et de prospérité? N'est-ce pas toi qui as su perfectionner nos lois par des ordennances dont on admire encore la sagesse; ajouter pour toujours six pro-vinces à ton royaume; préparer à la valeur indigente ou mu'ilée dans les combats un asile qui n'avoit pas eu de modèle dans l'antiquité, monument le plus national dont il soit parlé dans l'histoire d'aucun peuple; honorer ta vieillesse par la magnanimité dans la disgrace; donner à tous les talens le plus brillant essor; élever ensin la France à une espèce de suprématie morale et littéraire qui se fait sentir encore? Voilà tes titres à l'admiration des siècles. Ah! dans nos jours de délire, on a bien pu les méconnostre, profaner ta cendre, insulter à ta mémoire; mais tu es resté vainqueur de cce outrages impies. Par les soins d'un monarque, issu de ton sang. (t digne de toi, ton image auguste reparoit dans les mêmes lieux où elle avoit été si indignement abattue. Salut, o grand Rei! J'aime à te voir maltrisant d'une main un coursier fougueux et rebelle, ter nant dans l'autre ce sceptre qu'elle est si digue de porter, et te présentant au peuple françois avec ce front majestueux qui semble commander encore le respect, l'amour et la fidélité ».

Sainte Bible, en latin et en françois, avec des notes littérales, critiques et historiques, des Préfaces et des Dissertations. Tomes XX et XXI (1).

Cette 11º. livraison commence le nouveau Testament, dont le tome XIX n'offroit encore que les prolècomènes. Le tome XX se compose des Evangiles de saint Matthieu et de saint Marc, avec leurs Préfaces. et de plus d'une concordance latine des évangélistes. Cette concordance est sur un autre plan que l'harmonie françoise des Evangiles, composée par dom Calmet, et insérée dans le tome XIX. Celle-ci est une histoire abrégée de Notre-Seigneur, disposée suivant l'ordre des temps, et où les récits des évangélistes sont fondus ensemble, mais sans les citer. Rondet, dans la concordance latine, a pris une autre méthode; il a suivi dans son travail l'idée de la concorde grecque du savant Thoynard, plutôt que la marche d'Arnauld, qui. dans sa concorde latine, combine les textes parallèles en les fondant ensemble pour en composer un discouls mivi.

La concordance de Rondet est distribuée aussi suivant l'ordre des temps; mais elle se compose des propres paroles des écrivains sacrés, et elle est accompagnée de notes où Rondet examine quelquès difficultés, et rend raison du sentiment qu'il a suivi. Quelquesois les quatre évangélistes se trouvent en regard; quand il

Toma XXXIV. E'Amî de ta Relig. et da Ros. L

<sup>(1)</sup> On souscrit à Paris, chez Méquignon fils ainé, ches Méquignon junior, et chez Adr. Le Clere, au hureau de le journal; prix, pour les souscripteurs, 6 fr. chaque volume, et 8 fr. franc de port.

rest question de faits qu'ils ont tous rapportes; le plus souvent il y a deux on trois colonnes, suivant qu'il se trouve deux ou trois récits parallèles. A la fin de cette concordance se trouvent six Tables, destinées à rendre l'usage de cette concordance plus commode pour les réchérches, et à bien classer et les faits et les récits.

Le tome XXI contient les Evangiles de saint Luc et de saint Jean, et les Actes des Apôtres, avec les Préfaces sur chacun de ces livres, et de plus six Dissertations relatives aux Actes des Apôtres. Elles traitent des élections par le sort, du haptême au nom de Jésus-Christ, de Simon le magicien, du Dieu inconnu auquel les Athéniens avoient dressé un autel, de la mort de la sainte Vierge, et du Juif errant. Il y a dans ces Dissertations des recherches assez curieuses, et tout-à-fait dans le genre d'érudition de Rondet, qui rassemble plus de témoignages qu'il ne porte de jugemens. La Dissertation sur la mort de la sainte Vierge laisse, par exemple, quelque chose à décurer.

Nous profitons de cette occasion pour répondre à une observation qu'on nous a faite sur le n° 846, où nous rendions compte de la livraison précédente de la même Bible de Vence. Nous y parlions du sentiment de dom Calmet sur la dernière Pâque, sentiment réfuté par l'abbé Plumyoen, flamand. Nous disions que Rondet avoit inséré cette réfutation de Plumyoen, qui est, ajoutions nous forte at pressante. Un de nos lecteurs a cru que nous voulions dire que Rondet avoit réfuté Plumyoen d'une manière forte es pressante. Mais Rondet n'a point réfuté Plumyoen; il paroit, au contraire, adopter là réfutation que celui-sei a faita de dom Calmet. Ainsi, nous ne prétendous point seontredire l'homme estimable qui nous écrit, et qu'il panse que c'est une opinions très hardie de soutenir que Notre-Seigneur n'a point célébré la der-

nidat Pique; nous n'avous point prétendu adapter cette opinion, puisque bien lois de là, nous avous voulu dire que l'abbé Plumyoen avoit combattu avec besacoup de force le sentiment de dom Calmet. Nous croyons qu'en relisant notre article, M. M. jugera notre intention. Nous louons d'ailleurs son zèle, et nous le remercions de ce qu'il veut bien penser de favorable de notre trayail.

Il ne reste plus que quatre volumes de cette Bible à publier; on annonce que cette entreprise doit s'achever dans l'année. Il étoit difficile de la terminer en moins de temps, surtout si on considère le nombre et la grosseur des volumes.

#### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Roses. S. S. a nommé Ms. Pierre Caprano, archevêque d'Iconium, à la place de secrétaire de la congrégation des affaires ecclésiastiques, vacante par la mort du Père Grandi.

Le 25 novembre, M. della Parta, archevêque de Damas, a béni la nouvelle église de Notre-Dame-du-Secours et Saint-Julien, église occupée par la confrérie qui a pour objet les missions à Rome et dans le district. La reconstruction de cette église est particulierement due au sele et par soins de M. Giardoni, camérier sacret de S. S. et directeur de ces missions. La solidité, l'élégance et la décoration de cette nouvelle église ont excité l'admiration des amateurs des arts comme des pieux adèles.

On a tenu, le mardi 26, en présence de S. S., masse séance de la congrégation des Rits, sur les initacles opérés par l'intercession du vénérable Julien de Saint-Augustin, appagnol, frère mineur de l'Observance. On y a ensoite disquéé les vertes du vénérable Pierre-Deminique d'Orviète, frère mineur réformé.

79 Palars: M. l'arcisevéque de Paris a ; le raide les mois, indifinalé La lerire suivante à MML les eurés à l'occasion de la squése agés se fair le quatrituse dimandis, de l'Amelé, damesontes des églès Monsteur le Curé, le stide que nos malheurs out linisé, et que le la linisé, ne peut être comblé qu'avec le temps, et qu'au moyen de la constance dans les sertifices. Quelque réelles que soient actuellement les aspérances que nous ont données la charité courageuse des fiéèles, nous ne pourriont, non plus qu'eux-mêmes, en recueillir un jour les fruits, si leur zèle se ralentissoit, et si en s'attiédissant il nous mettoit dans l'impossibilité de continuer les secours que nous proma jusqu'aci offerts aux prétres agés et infirmes, et de ramplir les engagemens que nous avons contractés pour l'éducation des jeunes eleres du diocèse.

» Vous avez toujours si bien soutenn et secondé cette charité et ce zèle, Monsieur le Curé, que je crois n'avoir besoin que de vous rappeler l'époque de la quête ordonnée par mes prédécesseurs en faveur de la caisse diocèsaine, persuadé comme je le suis que vous continuerez de la recommander à la piété de vos paroissiens, de soldiciter et de recueillir leurs offrandes, afin de les transmettre, selon l'usage, au secrétariat de l'Archevêché, où sont également reçus tous les dons particuliers que l'on voudroit y adresser directement.

» Recevez, Monsieurs le Curé, l'assurance du sincère attachement avet lequèt je suis votre irès liumble et irès-affectionné sarvitour,

4 HYNCINTER, archevêque de Paris ».

Le vendredi 13, les missionnaires ont célébre, à Saint-Nicolas-des-Champs, une lete particulière pour le renouvellement des vœux du baptême. Les sidéles se sont empresses d'y prendre part, et l'affluence n'a point nui à la pieté. M. l'archevêque est venu le soir, et a assisté aux exercices, qui ent été terminés par le saint. Le même prélat s'est rendu, le dimanche matin, à Saint-Leu, comme nous l'avions annousé, et a célébré la messe, à laquelle il y a eu la communion générale. Le même jour, Mer. s'est rendu, le soir, à l'église Sainte-Elisabeth, où les missionnaires vont également denner une retraite. M. l'archevêque, a exhorté les suilles à venir éconter les instructions, et a installé les deux missionnaires, qui sont les mêmes que ceux de Saint-Leu. Le prélat a ensuite officié au salut et donné la bésédiction.

-Vendredi prochain, 20 décembre, M. l'abbé Roy prêchera, à deux heures précises, dans l'église de Saint-Vincentde Paul, rue Montholon, fanhourg Poissonnière, en faveur des écoles chrétiennes établies sur gette pareinse, et qui sout sous la postection de Massaux, duchesse d'Anganlème,

L'Association de Saint-Joseph preud de plus en plus de le consistence. Elle choisit en ce moment les présidens des diverses sections établies pour chaque quartier. Ces présidens sont élus parmi les maîtres les plus connus pour leurs principes; leur conduite chrétienne et leun désis du bien. Un encellent esprit continue à régner dans l'Association: la puroté des vues qui animent les membres maintient entreux un parfait accord. Ils ne se proposent que la gloire de Dieu et le salut du prochain, et ils y tendent franchement et constamment: Un tel but, et la profession ouverte de pieté que Pon fait dans l'Association, ne permettent pas de la confondre avec des sociétés philantropiques et libérales, quels que soient leur nom et leur couleur. Il existe par exemple un établissement pour le placement des ouvriers, qui paroît avoir quelques napports avec l'association de Saint-Joseph; mais cet établissement formé, dit-on, sous le patronage de quelques capitalistes. ne s'annonce pas sous un aspect religieux, et al se pourroit même qu'il est été formé dans des vues toutes contraires. Il est pent-être d'autant plus utile d'en prévenir, qu'on fait de temps en temps dans quelques quartiers de la capitale des quêtes pous cet établissement, en laissant croire que ces quêtersont destinées pour l'Association de Saint-Joseph. Comme cette Association n'a jamais fait encore des quêtes, celles pour lesquelles on auroit emprunté son nom n'ont pas été pour elle, et ceux dui se servient servis d'un moyen si peu délicat pour soutenin lours propres spéculations, montreroient par la même qu'ile ont des principes peu sévères et une morale fort relâchée; cer qui n'offriroit pas une garantie fort rassurante pour la probité des ouvriers que cet établissement protège.

M. Joan-Pierre Gallien de Chabons, évêque d'Amiens; premier aumônier de Man. la duchesse de Berre, a pris, le 1 a de ce mois, possession de son siége avec les formalités accountumées. M. l'abbé Clausel de Coussergues, grand-vicaire d'Ammiens, archidiacre de Beauvais, a dans cette circoustance adressé au prélat un discours, où il a rappelé sommairement ses vortus, et où il lui a fait le tableau rappelé sommairement établissemens de ce diocèse, il a peint cette école florissante du ne nombreuse jeunesse vient se formes par les soins de maîtres éprouvés, ce seminaire dirigé par les pieux dissiplement de Paul, ces institutions pour facilitée les vooausions au sacerdore, ces modesses freuse, ces charitables.

Scens, qui tous concourent a servir la voligion parentretenir le pièté et les bonnes mours. M. l'évêque dans sen Mandeiment, daté du même jour, se félicite aussi d'arriver dans un diocèse et dans une ville m'renommés pour leur hon esprit. A près avoir donné de justes éloges à la mémoire de son prédéces-seur, le prélat prie modestement les fidèles de suppléer par leurs prières aux dispositions qui lui manquent. Si les bons leur tour font les bons diacèses, dit-il, les bons diocèses à leur tour font les bons évêques. Le prélat parcourt avec plaisir les institutions que lui offre sa ville épiscopale; et forme des vœux pour le rétablissement proclain de l'église de Beautais. Ce Mandement, conçu dans les termes les plus affectueux et les plus paternels, annonce au diocèse d'Amiens un digne-

héritier de la charité de ses anciens pontifes.

-- Les obseques de M. l'évêque d'Orléans ont été célébrées, le samedi 14, avec une grande pompe. Aux justes honneurs rendus à son caractère se joignoient les regrets unanimes de toutes les classes pour un prélat qui s'étoit rendu aussi cher qu'il étoit respecté. Le corpa a été exposé, pendant plusieurs jours, dans une des calles de l'évêché, tout revêtu de ses habits pontificaux; des ecclémantiques se relevoient pour réciter l'office des morts, et les fidèles ont été admis à venir joindre leurs prières. à celles du clergé. Toutes les autorités de la ville et les corps militaires ont assisté à ses obsèques. Le cortége a traverse une partie de la ville, et on a suivi le même cérémonial que lors de la mort de M. de Jarente, évêque d'Orléans, et ancien ministre de la feuille en 1788. Le service n'a fini qu'à deux heures. Le corps de M. de Varicourt à été déposé dans la chapelle de Saint-François-de-Sales, qu'il avoit fait orner et réparer luimême dans l'église cathédrale pour témoigner sa dévotion pour un saint si cher à son pays, et qui doit l'être à toute la France. Les legs du prélat sont dignes de sa piété et de sa charité : il partage ce qu'il laisse entre l'Hôtel-Dieu et son séminaire. Sa perte est universellement sentie dans le diocèse, mais plus encore dans la ville épiscopale, où l'on avoit été à portée d'admirer de plus pres les qualités attachantes, la bonté et la sensibilité du prélat. Il est remarquable que, depuis vingt ans, ce diocèse a perdu trois évêques, qui, en tout, ne l'ont pas gouverné plus de dix ans, de sorte que les vacances du siège ont été d'environ dix années. Le chapitre a nommé grands-vicaires ceux qui l'étoient du prélat.

(167)

Les Trappistes du Port du Salut, près de Laval, dans le diocèse du Mans, chi commence une quête pour la reconstruction de leur église. Le Père Marie-Joseph en a été churgé dans l'arrondissement de Mayenne; ce religieux est le baroin de Géramb, qui naguere brilloit dans le monde et dans une cour sous le titre de général et de chambellan. Il va aujour-d'hui solliciter humblement la charité pour son monestère. Il a recueilli 1500 fr. dans la ville de Mayenne, et a témoigné sa reconnoissance aux habitans par une lettre où il promet de ne point les oublier dans ses prières. Cette lettre courte et expressive, nous a paru digne d'être mise sous les yeux du lecteur:

a Habitans de Mayenne, jictois, venu au milieurde vons pour es appeler à votre générosité, dans la quête générale que nous sommes, autorisés à faire dans toute, l'étendue du diocèse, pour l'agrandisse, ment et les réparations du temple du Dieu trois fois saint, où de pauvres solitaires chantent jour et nuit les loumges du Scigneur.

Biches et pauvres, tous vous m'avez comblé de bienfaits. Dissimples domestiques, des enfans même, venoient me présenter lors affrance; et, en l'acceptant, mes veux se sont remotis de largues.

affrande; et, en l'acceptant, mes yeux se sont remplis de larmes, » Habitans de Mayenne, mes Frères et moi nous ne vous oublierons jamais. Il ne se passera pas de jour que le front dans la pous-lière, je ne prie pour vous; et dans le moment meme où, étendes san la paille et sur la cendre, j'attendrai, entouré de mes Frères. Finemant de ma dissalution, mes levres pales et livides promoneerons ancore ces paroles si chères à mon cœur; Seizneur, bénissez les habitans de Mayenne ».

Le Père Marie-Joseph ayant été obligé de retourner dans son monastère, n'a pu quêter lui-même à Ernée. Une dumé d'une haute piété; la sœur de M. Cheverus, évêque de Boston, a bien voulu se charger de recueillir les dons. Les vertus des Trappistes du Port du Salut, les services qu'ils rendent; et l'exemple si frappant du dévoûment du baron de Géramb, excitent l'admiration et la reconnoissance dans le diocèsé de Mans; et disposant les fidèles à congourir aux réparations d'enveléglise d'ou partent vers le ciel des prières si ferventes et st assidues.

— M. le docteur Llorente, canoniste et publiciste espagnol, dont nous avons parlé plusieurs fois, et qui, depuis sept ans, résidoit à Paris, a reçu, le 11 de ce mois, l'ordre de quitter cette capitale dans les vingt-quetre heures, et de se retirer en Espagne. Cette mesure fait jeter les hauts ern mix journale

histes libéraux; on ne voit point cependant ce qu'elle a de si dur : M. L'orente approuve la révolution d'Espagne; il ne doît pas trouver si fâcheux de la voir de plus près. Il appleudit aux opérations des cortès; pourquoi n'iroit-il pas les éclairer de ses lumières? On ne sauroit l'assimiler à un proscrit qui a besoiu d'asile, et M. Llorente, avec les sentimens qu'on lui connoît et la conduite qu'il a tenue, ne peut que recevoir un sccueil favorable de ceux qui dominent aujourd'hui en Espagne, dans le moment surtout où plusieurs de ses ouvrages viennent d'être condamnés à Rome. Il a été autrefois secrétaire de l'inquisition; mais il a, depuis, écrit contre elle. Conseiller d'Etat sous Joseph Buonaparte, il n'est pas un partisan outré de la légitimité. Il avoit cru prudent de se refirer en France il y a quelques années; mais il n'avoit plus aucune raison aujourd'hui pour rester en exil. On annonce qu'il s'est mis, le 14, en route pour Madrid. Cet ecclésiastique publia en France, il y a quelques années, une Histoire critique de l'Inquisition, puis un Projet de constitution religieuse, dont nous avons rendu compte numéros 563 et 623. Dans ce dernier ouvrage, il s'élève contre le célibat des prêtres et contre la primauté du Pape. Il publicit de temps en temps, à Paris, des écrits dans le même goût. Un tel homme sera mieux chez lui que chez nous : nous n'avous pas besoin de ses leçons, et nous sommes un peu dégoûtés de ses principes, Le Constitutionnel rafflige du départ de ce vénérable vieillard. M. Liorente, qui n'a que soixante-six ans, n'aspire point, sans doute, au litre de vántrabla, si ce n'est qu'il soit franc-maçon, comme on le croit. Le même journal, dans le même numéro, où il déplore la perte que nous faisons de M. Llorente, s'amuse à nous représenter de pauvres royalistes espagnols dénués de tout, et hués en se réfugiant sur notre territoire. C'est assurément une sensibilité bien bizarra que celle qui se moque de la misère et des souffrances de pauvres gens dépouillés de tout et chassés de leur pays, tandis qu'elle s'apitoie sur le sort d'un homme qui mentre commodément dans sa patrie, et qui est sur d'y trouver une existence douce et un accueil favorable.

## NOUVELLES POLITIQUES.

Pann. S. M. ot les Princes de la famille royale ont envoyé dernigrament des accours sun pauvres du 124 ascendissement,

- . 3. A. R. Manage, duchosse d'Angouleme, a fait pervenie à M. le curé de Cassel une somme de 300 fr. pour être distribuée à quelques-uns de ses paroissiens qui avoient perdu maisons et récoltes dans un incendie qui eut lieu le 10 novembre.
- 🕆 🛶 Une ordonnance du Roi, du 27 novembre dernier, appelle 🛦 Pactivité tous les jeunes soldats de la classe de 1821, qui sont en ce moment disponibles. Leurs départs doivent être terminés le 20 de ce mois. Une seconde ordonnance, du 4 de ce mois, prescrit la réorganisation des huit escadrons du train d'artiflerie de la ligne.
  - Le Roi vient d'autoriser la transmission de la pairie de M. le duc de Brancas à M. le marquis de Brancas, neveu du noble duc. . - On aware que les chambres doivent être convoquées pour la
- 38 janvier prochain.
- Il a paru une ordonnance royale, du 11 de ce mois, qui fixé les droits à percevoir sur les bateaux à vapeur.
- La cour de carsation a statué, le 13, sur l'opposition formée par les sieurs Roger, Jaussand et Forel, accusés de complicité dans la conspiration du colonel Caron, et renvoyés, par défaut, devant la cour d'assises de Metz, pour cause de suspicion légitime et de sureté publique. M. le procureur-général de la cour reyale de Colo mar a appuyé sa demande sur la différence de religion et d'opinions qui partage l'Alsace, les duels qui ont eu lieu, quatre-vingts incen-dies qui se sont manifestés à l'époque du procès ériminel de Caron, l'explosion de la poudrière de Colmar arrivée pendant les débats de la même affaire, la strangulation du jeune Strotz, qui ent lieu la veille du jour où il devoit sare sa déposition, des écrits anonymes et menagans adressés aux juges et aux jurés, les applaudissemens donnés aux défenseurs des coupables, deux misérables libelles sur les évenement de Colmar, et dans lesquels on a cherché à flétrir l'autorité militaire et le gouvernement du Roi; de nouveaux affiliés à l'affiliation des carbonari, la position même géographique de l'Alsace, et enfin la terreur qu'on a inspirée à tous les citoyens, tous ces motifs ont engagé M. le procureur-général à demander le renvoi des prévenus devant une autre cour d'assises. La cour, après avoir entendu l'avecat et le ministère public, et après une délibération de vingt minutes, a rejeté l'opposition, et renvoyé les prévenus devant la courd'assises de Metz, pour cause de suspicion légitime et de sûreté publique.

- Le tribunal de police correctionnelle s'est occupé, le 14, de plusieurs délits politiques. Un traducteur assermenté a été chargé de vérifier si les passages incriminés des *Mémoires de la princesse pala*tine Charlotte, duchesse d'Orléans, étoient en effet traduits textuellement de l'édition allemande, ainsi que M. Schoubart le prétend. Le sieur Roch, étudiant en droit, auteur des Stances sur la mort du jeune Lallemant, a été condamné à un mois de prison et 150 fr. d'amende, attendu que ses Stances ont pour objet d'exciter à la

haine et au mépris du gonvernement du Roi.

- Le sieur Barrault Boulton, aorien professeur de l'Université, et dis cir des Maximes de gouvernement et de Pensees textuell ment extraites de l'Histoire philosophique de Raynut, et le sieur Polland tru, libraire, chez qui a été saisi un exemplaire du même onvrage, ont ensuite comparu. M. l'avocat du Roi s'est horné à citer. plusieurs passages de ce dangereux écrit contre lequel les parlement ont prononcé autrefois des condamnations justement sevères, et a facilement prouvé que ces passages tendent à ébranler l'édifice social, en sapant les principes religieux et monarchiques. L'extrait fait par le sieur Barrault, et dans lequel il a rassemble avec un soin tout particulier tout ce qu'il y a de séditieux et d'immoral dans l'histoire des deux Indes, doit surtont provoquer la sévérité des magistrats, puisque la modicité du prix le mettroit à la portre des classes de lecteurs les plus faciles d'égarer. Le ministère public a conclu cu consequence à ce que la sairie de cet abrègé fut maintenne, et à ce que les sieurs Barrault-Rou'lon et Pollantru fussent condamnés, la premier en six meis d'emprisonnement et 500 fr. d'amende; le sccond en un emprisonnement d'un mois et une amende de 300 fr. Le tribunal a remis la cause à huitaine pour le prononcé du juge-

— Les libraires ont reçu l'ordre de ne plus exposer en vente l'ous vrage intitulé : Requeil de pièces authentiques sur le captif de Saints-

Hëlène.

— M. le l'eutenant-général Tirlet viént d'être nommé commandant de l'artillerie du corps d'armée des Pyrénées-Occidentales, et M. le maréchal de camp Berge, commandant de l'artillerie du corps d'armée des Pyrénées-Orientales.

- MM. Durand d'Elécourt, avocat à Douai, et Guerin de Valleton, vice-président du tribunal de première instance de Bourbon-Vendée, ont été nommés conseillers à la cour royale de Douai.

- Plusieurs révocations ont en lieu à la cour royale de Poitiers, et dans son ressort. M. Bourgnon de Layre, premier substitut du parquet de la cour royale; M. Martinet, substitut à Châtellerault; M. Bodin, substitut à Niort, fils d'un des présidens de la cour royale de Poitiers; et M. Sourouille-Gailletière, procureur du Roi aux Sables-d'Olonne, ont été révoqués.
- On construit à Bordeaux un hopital militaire. Une grande quantité d'ouvriers sont employés à ce travail, et on espère que dans un court d'lai une partie de cet hopital pourra recevoir des militaires malades.
  - Le parlement anglois est convoqué pour le 4 février prechain.
- La cour de cassation a adopté comme jurisprudence que le Code nénal n'a pas prononcé de peine contre les duels. Les cours d'assises des Pays-Bas interprétent différemment le même Code qui les régit, et celle de Maostricht vient de corroborer encore tout récemment cette suge jurisprudence, en écartant même les exceptions delégitime défense et de provocation.

- Le haron de Fagel, chargé d'affairés du roi des Pays-Bos, est mort en arrivent à Lisbonne. Le corps diplomatique lui a rendu tes dernières devoirs.
- Les royaumes de Croatie et de Slavonie, qui ont été réunis à la couronne de Hongrie, ont envoyé à Vérone une députation qui a mis, le 18 novembre, au pied du trone de l'empereur d'Autriche, l'acte de préstation de foi et hommage des deux pays.
- Le congrès de Vérone touche à sa fin. L'empereur Alexandre a du partir le 13 pour Venise, d'où il se rendra directement à Varsovie. M. le vicomte de Châteaubriand est attendu incessamment à Paris.
- Le roi de Prusse, sous le nom de comte de Ruppin, est arrivé à Naples le 21 novembre. Les deux princes set sils sont arrivésle lendemain.
- Dix-sept mille Autrichiens doivent évacuer le royaume de Naples. Il ne restera dans la Sicile qu'une garnison pour occuper le château de Palerme.
- Le Zurriago (le Fouet), journal le plus exalté de Madrid, wient d'étre condamné comme contenant des principes subversifs. Plusieurs ordres religieux ont réclamé aux cortès, le 2 de ce meis, contre la lei qui supprime les couvens qui se trouvent hors l'enceinte des villes ou dans des villages de moins de quatre cents cinquante habitans. Le 3, les cortès ont adopté la loi qui confirme la capitulation faite par les généraux Palarea et Plasencia, avec les bataillons rebelles de l'exgarde. On dit qu'un ou deux des ministres font quelques efforts pour comprimer l'esprit républicain.

— Depuis qu'une lutte sanglante s'est engagée entre les Grecs et les Tures, le pavillon françois a toujours paru dans les mers du Levant pour protéger la foiblesse et le malhéur. Au commencement d'octobre, M. de Reverseau, commandant la gabarre l'Aoèive, a arraché à la mort, par son courage et sa fermeté. trente-cinq individus Tures de tout age et de teut sexe qui étoient retenus prisoniers par les Grees, quoiqu'une partie cut été rachetée par l'agent consulaire françois à Athènes, et que les autres se fussent réfugiés au consulat sous la protection du pavillon de S. M.

- A la suite d'une sédition de Jannissaires qui a eu lieu à Constantinople, Halet-Effeudi, favori du grand-seigneur; le grand-visir, le mufti et plusieurs autres créatures d'Halet, ont été déposés et envoyés en exil.
- Le nouveau pacha de Smyrne déploie beaucoup d'énergie contre ceux qui voudroient troubler la tranquillité de cette ville. A la fin d'octobre, quelques uns des principaux séditieux ont été étranglés, et un grand nombre a été banni de la ville.
- La ville d'Alep a été ébranlée dans le mois d'août par d'affreux tremblemens de terre, et environ douze mille de ses habitens que

44 écrasés sous les ruines de leurs maisons. Le 30 septembre, ou a encore éprouvé de fortes secouses, dont plusieurs personnes que étoient rentrées dans la ville ont été victimes.

Il a paru, dans un recueil italien, une Notice sur un pieux et savant théologien, Alphonse Muzzarelli; Notice beaucoup plus étendue que celle que nous avons donnée dans notre n°. 7602 Nous nous étions plus attachés à faire connoître l'auteur : la Notice italienne, au contraire, semble s'être proposée spécialement de montrer le zèle et la mété du respectable chanoine. Nous n'extrairons de cette Notice, qui est fort bien faite, que quelques détails qui nous paroissent de nature à intéresser davantage nos lecteurs. Muzzarelli prit l'habit de Jésuite à Bologne, à l'âge de dix-neuf ans, et professa dans cette ville et à Imola. Il fit sa théologie à Reggio et à Monza, célébra sa première messe à Modène, et établit à Ferrare une congrégation de jeunes gens, auxquels il inspiroit une tendre dévotion pour le sacré Cœur de Jésus et pour la sainte Vierge. Pendant qu'il fut chanoine à Ferrare, il employoit tout son: temps en prieres et en bonnes œuvres, donnant beaucoup aux pauvres, et rendant la religion aimable par sa douceur et sa charité. Ses ouvrages l'avoient exposé se ressentiment des revolutionnaires : il céda donc, en 1801, oux instances de son" confrère et son ami, le marquis Onuphre Bevilacqua, rectour du collège de Parme, et il partit secrètement pour aller exercer les fonctions de directent spirituel de cet établisses ment, où l'infant Ferdinand avoit réuni les membres dispersés d'un ordre célèbre. Muzzarelli y passa deux ans, jusqu'à ce qu'il fut appelé à Rome par le cardinal Antonelli pour être théologien de la pénitencerie, sur le refus du chanoine Médici, Jesuite ferrarois, auquel on avoit d'abord offert cette place. Les fonctions de Muzzarelli ne l'empêcherent pas de se' livrer à son goût pour l'exercice du ministère. Il dirigea quelque temps l'oratoire de Caravita, institua, avec un de ses confrères, dans l'église de Saint-Stanislas des Polohois, une congrégation pour l'instruction de la jeunesse, et donnoit les exercices spirituels tantôt à la jeune noblesse, tantôt aux etndians du collège Romain, tantôt à des dames pieuses.

Louitraverses qu'il essuya n'altérérent jamais sa tranquil-

lité, et sa soumission à le Providence sut tonjours parlaite et entière, même au milieu des plus grands malheurs de l'Eglise. Il eut sa part des combats livrés au saint Siège. Dans la nuit du 31 août 1809, qu vint l'arrêter tout à coup dans la chambre qu'il occupoit au collège de Jésure on init les scellés sur ses papiers, et un gendarme fot changé de rester auprès de lui. Il paroit que son crime étoit d'avoirt, avec les prélats Bussi et della Valle, émis un avis contraise au sorment que Buonaparte vouloit exiger des fonctionnaires publics dans l'Etat romain. Au bout de quelques jours, on lui signifia inopinément, la nuit, un ordre de départ; et, sans lui laisser le temps de faire aucune disposition ni de rien emporter. on le fit monter dans une voiture fermée et escortée de gendarmes. Les prélats della Valle et Bussi furent pris d'une manière aussi inopinée : on les réunit dans la même voiture, et on les conduisit à Civita-Vecchia, où on les déposa dans un cachot étroit, nu et humide. Le manque de tout, la privation du sommeil dans un lieu plein de vermine, les mauvais traitemens des gardiens et des soldats, rien ne lassa la patience de Muzzarelli. Il s'attendoit à être fusillé. Du reste, nulle interrogation, nulle procedure; ce n'étoit que par conjecture qu'il avoit quelque idée de la cause de son emprisonnement. Ses lettres à un de ses amis, le chevalier Ingoli, montrent combien dans une telle situation il étoit calue et résigné. Son emprisonnement absolu dura six semaines, et pendant six autres semaines, de la mi-novembre au commencement de janvier, on lui permettoit de faire quelquefois une promenade dans la ville, mais avec un garde.

En janvier 1810, Muzzarelli et ses deux collègues regurent ordre de partir pour Reims, où ils arrivèrent le 13 fevrier. Muzzarelli y mena une vie très-retirée, et y souffrit du froid et de la privation de livres. Le 17 mai, sur un nouvel ordre, il partit pour Paris, où il se logea chez les dames de Saint-Michel. On vouloit alors réunir à Paris les membres des tripbunaux ecclésiastiques de Rome. On leur accorda des traitemens ou indemnités de traitemens. Celui de Muzzarelli foi fixé d'abord à 600 fr. par mois, qui, au mois d'acôt, furent réduits à 330 fr., et, à la fin de l'année, à 2000 et on lui deduisit même, sur ce compte, ce qu'il avait regu de plus. Ceppendant toutes les lettres qu'il écrivoit à cette époque, su liter

Me, étaient compliés de dispositions qu'il faissit pour de bonque douvres. Simple, frugal, ausière, il avoit toujours asses pour lui-même. Il mourut, comme on sait, le 25 mai 1873, et alans des sentimens de piété dignes de sa vie. La Notice que mous suivons donne des extraits de ses lettres, qui sont précieuses par l'esprit de ferveur, de pénitence et de courage qui les a dictées. (Mémoires de religion, de morale et de littérature, Modène, s822, tome 1 "., 3". cahier; la Notice est du savant et pieux bibliothécaire M. l'abbé Joseph Baraldi).

## AU RÉDACTEUR.

Monsieur, vons avez donné, dans votre numéro 840, un extrait des prolégomenes des Institutions hermeneutiques de l'ancien Testament, par le Père Alber, des écoles Pies, Pest, 1817, 1er. vol. in-80., et vous y dites, d'après cet auteur, que Luther est le premier qui ait donné une traduction allemande de la Bible. Permettez-moi de réclamer contre cette assertion, qui savorise trop les prétentions des protestans, et qui est loin d'être exacte, comme je vais le montrer. Il est vrai une Luther s'est vanté qu'il avoit tiré l'Ecriture sainte de l'obscurité. Je suis le premier, écrivoit-il à Georges de Saxe, à qui Dien a tévélé de vous précher sa parole : moi, Martin Luther, s'ai pris au jour l'Ecriture sainte, ce qu'on n'avoit pas vu depuis mille et même depuis six mille ans; j'ai tiré la Bible; qu'on avoit cachée (sub scamno latitaverat). Les protestans m'ont pas manque de répéter cette assertion, et de faire un mérite à Luther d'avoir remis en honneur la Bible , confine si on ne la connoissoit pas avant lui; et beaucoup de catholiques, n'examinant pas assez la chose, ont ajouté foi aux vanteries de Luther, et ont cru qu'effectivement il avoit pa contribuer à faire étudier l'Ecriture sainte avec plus d'ardeur, et qu'il étoit le premier qui eat publié une version allemande de la Bible.

"Un examen attentif dissipera une prétention trop facilement adoptée par des écrivains catholiques. Il est certain qu'avant la traduction de Luther il existoit plusieurs versions allemandes de la Bible. Nois trouvons que, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'en 1525; que Luther publia l'édition complète de salversion, il y a cu dix-huit traductions de la Bible.

pri haut-allemand, et huit en bes-saxon et patois. Es voici l'indication exacte : la première traduction ne porte point de lieu d'impression, et parut avec les armes de l'empereur Fredéric III; la seconde est de l'année 1467, et sut publice à Mayence: la troisième et la quatrieure, de 1477, le surent à Nuremberg et à Augsbourg : la cinquieme et la sixième, égelement dans ces deux villes, en 1480; la septieme et la huitième, à Augsbourg, en 1483; la neuvième, à Nuremberg; la même année; la dixième, de 1485, à Strasbourg. Toutes ces éditions sont in-folio. Les suivantes sont in-4. : la onzieme, de 1487, à Augsbourg; la douzieme, de 1400, dans la même ville; la treizieme, de la même année, à Nuremberg; la quatorzieme, de 1404, à Augsbourg; les quinzieme, seizième et dix-septième, également à Augsbourg, en 1507. 1518 et 1524; la dix-huitieme est de Worms, et existoit deile en manuscrit. Les versions en bas-saxon parurent à Lubeck en 1493, et à Halberstadt en 1522. Celles en patois sont, la première, de 1475, à Cologne; la seconde, dans la même ville, sans indication d'année; la troisième, de 147h, à Delft, in-fol.; la quatrieme, de 1479, à Delft, in-4°.; la cinquieme, de 1479, à Goude; et la sixième, de 1518, à Louvain. On ne peut donc pas dire que l'Ecriture fat cachée quand Luther arriva. Il paroît même qu'il a connu plusieurs de ces versions. et qu'il en a profité pour la sienne, comme il a sait un grand psage des Commentaires latins de Nicolas de Lyra; ce qui a donné lieu au proverbe des calvinistes : Nisi lyranus non lyrasset, Lutherus non saltasset. Ce mot est rapporté maine par des auteurs protestans, tels que les éditeurs des *Nouvelles* innocentes, Leipsick, tom. III, p. 319, recueil qui a paru en forme de journal au commencement du dix-huitième siècle.

On peut consulter encore un petit écrit allemand, publié à Strasbourg sous le titre de Remarques sur le chant lyrique somposé pour l'anniversaire de la réformation en 1817, par G. J. Schaller, m.8°. de 88 pages. L'acteur, M. Poinsignon, euré de Haguenau, y répond aux éloges exagérés que don-poit à Luther M. Schaller, pasteur et président du consistoire, mais ce que son écrit offre surtout de remarquable pour l'objet qui nous occupe, c'est une énumération très-détaillée d'éditions de Bibles ou de parties de la Bible, împrimées depuis ré57 jusqu'en 1522. Cette énumération, qui occupe depuis la

page 7: jusqu'à le fin de la brochure, comprend trois cent quarante-quatre articles différens d'éditions latines, italiennes, allemandes, françoises, hollandoises, etc., de la Bible ou des différentes parties des livres saints. Cette liste, fort curieuse, distingue l'autenr, la date et le format de chaque édition, et offre la meilleure et la plus irrécusable réfutation des prétentions des protestans. L'Eglise et la bonne littérature ont beaucoup d'obligations à M. le curé de Haguenau d'avoir dissipé un préjugé trop commun.

J'ai l'honneur d'être. . . . .

Raess, Rédacteur du Cathollque.

Mayence, 19 novembre 1822.

Nous avons offert nos services à nos abonnés qui souhaiteroient fairè passer des lettres au prince de Hohenlohe, et nous avons envoyé successivement et saus aucun frais toutes celles que nous avons reçues. Nous sommes bien aise d'avoir pu rendre ce lèger service à nos lectres ou aux personnes qui les inièressoient; mais en nous chargeant de faire parvenir les lettres au prince, nous n'avons pu prendre les soins de les écrire nous-mêmes. Gette correspondance ne pourroit se concilier avec nos occupations; d'ailleurs, c'est è ceux qui connoissemieux l'état et les besoins des malades, qu'il appartient de les expassers. Ils s'en acquiteront micux que nous, et aous nous ferons seulement un plaisir de faire passer leurs lettres. Nous récevons en ce moment une lettre d'un abonné qui nous prie d'écrire au prince; il semble qu'il ne lui en efit pas coûté davantage de faire lui-même la lettre pour demander les prières de l'illustre étranger.

Nous n'avons pas cru mon plus qu'on attendit de nous une réponse à toutes les lettres qu'on nous a écrites pour recommander des lettres ou prince. Depuis deux mois seulement nous avons reçu environ soixante lettres pour ce seul objet; nous les avons fait partir loutes avec exactitude. Nous en prévenons entr'autres M. F., qui paroit avoir quel-

ques inquietudes à cet égard.

Nous ajouterone isi que nous ne nous chargeons pas de recevoir les réponses du prince. Il est plus simple qu'elles soient adressées à ceux qu'elles concernent; ils les recevront plus promptement. Nous a avons donc jamais donné notre adresse au prince, et nous pensons que les personnes qui lui ont écrit ne la lui ont pas donné non plus. Une fois seulement nous avons consenti, pour des raisons particulières, que la réponse du prince nous fût adressée. Quoi qu'il en soit, nous n'avons reçu de sa part aucune lettre pour personne, et nous en prévenons cire n général. Les lettres qui nous parviendroient par hasard seront sur-le-champ transmises à leur adresse.

# Sermons de M. l'abbé Bichard (1).

### SECOND ARTICLE.

Le recucil de ces Scimons se compose de vingte neuf discours, que l'éditeur a distribués pour les dimanches de l'Avent et du Careme, et pour les principales fêtes de l'apriée. Ces discours ne roulont point, comme il arrive quelquefois aujourd'hui, sur des sujets vagues et généraux; mais sur le fond des dogmes et des préceptes de la religion, et sur les devoirs de la vie chrétienne. M. l'abbé Richard n'étoit point de ces orateurs délicats qui craignent d'effarqueher leur siècle en prêchant sur la mort, sur le jugement dennier, sur l'enser, et il se saispit un devoir d'exposer les vérités de la foi dans toute leur sévérité, comme de prêcher la inorale de l'Evangile dans toute son étendur. Nous ne pouvons sans doute donner une idée plus juste du genre de ses Sermons et du style qui y règne qu'en citant quelques passages que nous pren drons presque au hasard. . .

Dans le Semmon pour le quatrième dimanche de l'Avent, sur la foi, l'orateur établit le double compire que la foi a divoit d'exercer sur nos esprits et sur nos cœurs; dans le premier point nous remais-

quons ce morceau.

« Il est venu, chrétiens, il luit à nos yent que d'ambent allumé aix rayons de la Divinité même; il a chémé devant lui toutes les ombres, il a dissipé tous les prestigés de l'errour et du mensonge. l'ar ses divines lumières, la fei nous établit

dans la possession tranquille des vérités le plus étroitement

Turnières de la foi, lumières à la portée de tous les esprits; elles se communiquent à tons les âges et à tons les diats. Elles viennent s'offrir à nons des notre chlance. et nous accompagnent jusqu'au tombeau. Il ne faut point les acheter par de pénibles discussions; des recherches laborieuses. Elles ne demandent que des ames attentives et dociles à la voix du ciel, qui les instruit; de sorte que les connoissances les plus précieuses à l'hommie sont encore les plus faciles à acquerir : avantage de la foi chrétienne qui est une des preuves les plus sensibles qu'elle vient de Dieu, puisque si, d'une part, Dieu vent, selon le grand Apôtre, que tous les hommes parviennent à la connoissance de la vérilé et au terme du salut, et si, de l'autre, la plupart des hommes n'ont ni la capacité ni le loisir de se livrer à de longues études pour découvrir les vérités qu'il leur importe le plus de connoître, il étoit de la sagesse de Dieu de leur donner un moven de s'instruire proportionné et convenable à tous, aux metits comme aux grands; aux panvres comme aux riches, aux asprits bornés comme aux génies sublimes; et ce moven ne peut être que la soi sondée sur la révélation. La voie de la discussion et du raisonnement n'est point faite pour la multitude : elle ne feroit que s'y égarer et se perdre. La voie de l'autorité et du précepte est plus abregée, et la seule qui reponde à sa situation et à ses besoins. L'incredule en convient. et avoue que notre religion est bonne pour le peuple; douc elle est la veritable religion, celle que Dien a doimée aux hommes, puisque le peuple est la totalité morale du genre humain, et que d'ailleurs tout homme est peuple dans la science de la religion.

a Lumières de la foi, lumières uniformes et invariables.
Allez, parcourez toutes les contrées qu'elles éclairent, écoustes la voix de zoutes les églisés du monde chrétien, elles vous
ideront qu'elles ent le même Evangile, qu'elles chantent le
même Symbolo, qu'elles font profession de la même foi que
mondes Remontes de siècle en siècle jusqu'aux apôtres; nous
crovons ce qu'ils ont cru et enseigné, ce qu'ont cru et enseigné
après eux les Irénée, les Cyrille, les Ambroise, les Augustin,
les Chrysostome, les Jérème, les plus beaux génies de l'uniters; cè qu'ont cru taut d'autres personanges révérés, prisses.

pontifes, savans, martyrs, solitaires, justes de tous les états. modèles de piété et de sagesse, héros en tout genre de verte. Lour foi nous a été transmise sans aucune altération. Comme elle n'est pas l'ouvrage des hommes, elle ne se ressent pas de la mutabilité des choses humaines. Elle est la lumière véritable et indéfectible qui nous éc'aire dans les voies ténébreuses de cette vie. Elle réprime la légèreté et l'inconstance de notre esprit, qui, saus ce frein salutaire, flotteroit d'opinions en opinions sans ponvoir se fixer, se reposer sur aucune, et nous laisseroit dans des perplexités cruelles sur nos plus chers intérêts. Voyez les hérétiques qui ont osé se soustraire à l'autorité de la foi, égarés dans des routes diverses, ils ne n'accordent pas entre eux. Quel trouble, quelle confusion, quelle opposition de sentimens! Combien de fois n'en ont-ils pas change sur les points les plus essentiels de la religion? des volumes entiers ont à peine suffi à recueillir les variations d'une seule de leurs sectes. L'erreur se reproduit sous mille formes, c'est une hydre à cent têtes; mais la vérité du Sei+ gneur demoure éternellement la même : Veritas Domini manet in ælernum.....».

Le Sermon sur la divinité de la religion pour la fête de l'Epiphanie, nous offrira le passage suivant, qui aurost même gagné à être présenté ici avec tous les séveloppemens qu'y joint l'orateur:

a L'incrédule se prosterne devant quelques sages de la philosophie païenne, et les oppose d'un air triomphant à gaux
qu'a formé la morale de l'Evangile. Est-ce ignorance ou manvaise foi? Voyez, M. F., la supériorité infinis des uns sur les
autres, et tirez-en une nouvelle preuve de la divinité de notre
seligion : outre que ceux-là furent en très-petit nombre;
méritoient-ils lo nom de sages, ces hommes qui n'avoient que
de fausses idées de la vertu; qui n'en connoissoient ni le principe; c'est Dieu lui-même, et ils l'attribuoient aux aculs efforts de la nature, qui n'est qu'errenr et corruption; ni la fin,
c'est encore Dieu, et ils ne cher hoient qu'à plaire aux hommes
an àse complaire en aux-mêmes; qui ne corrigeoient une passion que par une autre passion, un vice que par un autre vice,
la réalité du mal que par le masque du bieu, et dont les vagetus les plus vantées n'étoient que des crimes, ou qu'hypecis-

en in dremil! ou l'indien, ou serocité? Un Caton qui a minute et utentie de le cité de permis le semple de Celar : inte Lucréée du se plonge un pognard dans le sein; parte qu'elle ne peut survivir à sa renominée; un Diogène qui foule aux pleds le faste de Platon, par un Teste encore plus vant que relui qu'il condamne; un Sociaté, vet orable de l'antiquité profène, qui trahit lachement la vétiffe, la sacrille dux creurs populaires, et quitte la vie en Prompant ses concitoyens: voilà les heros et les saints du pa-

Sanisitre.

Fin Jeft'z les What shricent de l'Evangile, vous y verrez des hommies de toutes les vertus, des vrais sages, des justes cheirs Be Dien , entreprenant tout , souffrant tout pour in bbeir et Bui plaire, dégages de toute vue d'intérêts et d'amour probre, all-dessus d'eux-mêmes et de leurs penchans; au dessus lles l'aveurs et des disgraces du siècle, et étonnant l'univers har le'spectacle d'une vie angélique. Les idolatres enximemes, frappes des mœurs des chretiens, furent forces d'avouer qu'A af v avoit de veritable samtere que parmi eux. Quel glorieuk témoignage rendent à la religion cette foule innombrable de saints qu'elle a produits dans toutes les conditions et dans Pous fes siècles! Denx choses feur étoient nécessaires pour s'élever à une sainteté si enfinente. Il fallest la confibilire il fatlok pear oir ye albeineire e on; junqu'à la publication de l'Evangile, elle avoit été incommue à hour les sages du montle, et elle est évidemment supérieure à toutes les forces de l'humanile abandonnes & elte-même. At faitedone qu'ils y afentrété wood with partur principe surnaturel et divin. Ah! une 1910 gion dont la inorale est di pure, si superieure a florter les luantères de la raison si contraire à toutes les inclinations de Pliomaies si capable de le perfectionner et de le sanctiffer par l'exercite constant des plus sublimes vertus; estorisiblement Fouvrage du Dieu de tonte vertu et de toute sainteté: .... n. 1 or K. Carlana, rate to the angles. .

<sup>-</sup> Biffe nous offrirons dans unsantres gentieum fragment du Germon 3th la messe ?

es (Crandle et inagnifique speciacle: que mons office de un wishee de nos apres, qui épaisereit seut l'admirationide toures les intelligences crépes; et qui landonés itoute part correspité de fou qui périerent, qui confinazionet, qui trans-

poitent la pieté la plus fraide et la spine lenguisenté. Amp paut le voir d'un ceil indifférent audai refiner toute l'attention dont il est appalle, si ce n'est le chrétien ensavali dans les ombres de la mont? Quelle faule de sentimentaritique milaloit faire naître dans nos cours l'et si l'esprit du sacrifique est de nous humilier devant le souverain Maître, à qui nous sarcrifions, aufant que cet humble respect est d'une obligation étroite et indispensable, autant, ce semble, il doit nous âtre naturel et fâcile; car alors; M. F., où étes-vous? où penserous être?

» Un Dieu qui s'immole à Dieu! Ah! vous étes tout environnés de la gloire du Eres-Hout qui se manifeste dans l'enneinte de mos temples, avec plus de pompe et de magnifir cence que dans la voûte échiante des cienx. Ce vaste univers n'est, aux yeur de cette majesté suprême, qu'un atôme presque imperceptible, qu'un foible essai de sa puissance, et l'honneur qu'il regoit de toutes ses créatures participe à da bassesse de leur être. Mois le Verbe, parequi tout a été fait. et que le oiel, la terre et les enfars, révèrent à genoux, prosterné devant son trône, offert en sacrifice sur son autel, immolé solennellement à la souversineté de son empire, veille le triomphe de sa grandeur. Et lorsque son bras, pencent le muage qui le couvre, some la terreur et l'épouvante dans le nature, houleverse les royaumes et les nations, éteint la clauté des astres, et précipite les dieux de la terre dans la nuit de tombeau, il me paroît moins grand qu'au sacrifice de la messe qui pous dévoile toute l'étendue de ses perfections infinies. Faut-il vous dire d'humilier vos fronts, et de mettre votré ame toute entiere à ses pieds? Craignez d'allumer son courroux en lui payant le tribut de votre dépendance. L'abaisse? ment prodigieux du Fils unique, égat à son Père, confond et foudroie l'orgueil des serviteurs inutiles, laur apprend & descendre par devoir plus has qu'il ne descend lui même par amour, et à ne pas se lasser de redire : Que le Dieu des armées est grand! que le Dieu des vertus est saint! lui seul est digne de notre enceus et de nos hommages.

"Un Dieu qui s'immole à un Dieu! que les anges assistent au sacrifice du Dieu qu'ils adorent, qu'ils y forment sa cour, et relèvent ses humiliations par leurs réspects, je le crois avet les plus grands docteurs de l'Eglise; plus d'une mis, dans la célebration des divins mystères, ces esprits bienheureux ac

mist biseds voir à des azzes pures. Et certes, des emplois meins glorieux les occupent ici-bas, que celui d'accompagner, le Saint des saints, et de lui rendre dans son sacrifice ce que se miséricorde ôte pour nous à sa majesté. Paroissez donc, sablimes intelligences, et apprenen à de foibles humains à partager vos profondes adorations, vos brûlans transports, Mais que dis-je? le chrétien attentif les voit, à la saveur des lumières de sa foi, se convrir de leurs ailes autour de l'Agneau sans tache; il voit les cieux ouverts sur l'autel, et la Divinité qui y réside corporellement. Ebloui de l'éclat de sa présence et de sa gloire, sous les yeux de cette inestable sainleté qui lit jusqu'au fond de son ame, et en réprouve les plus légères souillures, il se cache et s'abime dans son néant; il s'écrie : Seigneur, détournez vos regards de mes iniquités. Une douce confiance renaît dans son cœur : cet excès de charité, dont les seux environnent le législateur de l'amour, et et qui en fait la victime de son talent, le rassure et l'attendrif; et par quels sentimens d'une pieté vive et enstammée me s'efforce-t-il pas d'y répondre! Est-ce ainsi que vous honorez ce mystère auguste qui nous trouvera toujours audessous de ce que nous lui devons, et que ne pouvoient licmorer assez, au gré de leur ferveur, les fidèles de la primitive Eglise? Hélas! dans ces siècles tant vantés et si dignes de l'être, quelle étoit la gloire du Dieu qui s'immole au milieu de nous. lorsqu'il voyoit des mortels, dignes de se mêler parmi ses anges, retracer dans son temple le requeillement, la dignité, les vertus et les saintes ardeurs de l'Eglise du ciela appen a

Le judicieux éditeur, dans la Préface où il examine et apprécie les Sermons de l'abbé Richard, en loue avec raison l'ordonnance, la diction, l'esprit et la couleur générale; il présente cependant quelques observations qui annoncent chez lui autant de bonne soi que de goût, et en proposant ces discours à l'attention des prédicateurs et à celle des sidèles, il y joint des remarques sort solides sur l'art en lui-même, et sur les moyens de le rendre plus essicace et plus utile. Cette Présace nous paroît saite pour ajouter au prix de cette édition.

### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. Le 2 décembre, Sa Sainteté a tenu, dans son pajais du Quirinal, un consistoire secret ou elle a déclaré cardinal M. Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse. Le saint Père a ensuite promu à l'évêché de Terni, M. Dominique Armellini, curé de Saint-Eustache à Rome, consulteur de la Propagande et de l'Index., et à l'évêché de Trévise, M. Joseph Grasser, ancien curé. Le soir, M. le duc de Laval-Montmorenci, ambassadeur extraordinaire de S. M. T. C. près le saint Siège, a reçu les félicitations pour la promotion du nouveau cardinal françois.

— Le premier dimanche de l'Avent, il y a eu chapelle papale au Vatican. M. Laurent Mattei, patriarche d'Antioche, a officié, et le Pere Velzi, procureur général de l'ordre des Frères Prêcheurs, a prononcé le discours latin. Le patriarche porta ensuite le saint Sacrement en procession de la chapelle Sistine à la chapelle Pauline, où il restera exposé pour les

prières des quarante-heures.

Le comte Marsciano, garde-noble de S. S. est parti le 2 au soir en courrier pour Toulouse, pour porter au nouveau cardinal la nouvelle de sa promotion. M. l'abbé Falconieri est nommé ablégat, et chargé de porter la barrette.

- M. Joseph Prin, évêque de Suze, est mort à Suze le 18 movembre, après une longue maladie; il avoit 50 ans, et avoit

été, fait évêque en 1817.

Paris. L'état des églises et les vœux des sidèles appellent de plus en plus l'établissement prochain des évêchés promis, et nous savons qu'on s'en occupe avec zèle. Mais un obstacle s'est présenté: le budget est arrêté pour 1823, et il n'y a point, dit-on, de fonds pour les évêques que l'on établiroit cette année. Cette difficulté n'est peut-être pas aussi grave qu'elle le paroît d'abord. Plusieurs personnes s'accordent à penser qu'il ne seroit pas impossible de trouver, dans les nombreux articles d'un immense budget, quelques moyens de faire face à une depense imprévue, mais nécessaire. Ne pourroit-on pas prendre provisoirement, sur des objets moins presses, la somme dont on auroit besoin? Ne vaudroit-il pas mieux qu'il y eût un peu de provisoire dans les finances, et qu'il y en eût un peu moins dans l'Eglise? L'avantage de termiser tout à coup une

crande opération, et de saire cesser l'état précaire et incertains de tant de diocèses, ne doit-il pas être compté pour quelque chose? Nous avons tonte raison d'espérer que ces considérations seront pesées par les hommes sages et bien intentionnés qui sont à la tête des affaires. L'établissement définitif des vingt-quatre sièges seroit une mesure qui honorcroit infiniment le ministère actuel, qui seroit époque dans l'histoire de son administration, et qui, en servant la religion, serviroit

aussi l'Etat, dont elle est l'appui.

— M. l'archevêque de Paris vient d'ordonner, par un Manflement du 15 de ce mois (1), que la Bulle Paterne charitatis, donnée à Rome le 6 octobre dernier, soit publiée dans le diocese, et notifiée au chapitre de la métropole, à la faculté de théologie, aux curés et aux supérieurs des seminaires et communautés. Le jour de Noël, il sera chanté un Te Deum à Notre-Dame, pour rendre grâces à Dieu de l'heureuse issus des négociations entre le Rot et le saint Siège. Le Te Deum sera suivi des prières pour le Pape et pour le Rot. La même chose aura lieu, le dimanche suivant, dans les autres églises du diocèse. Ne pouvant donner en entier le Mandement de M. l'archevêque, nous en citerons du moins quelques passages:

les ménagemens que des femps difficiles demantiotent à la prudence, le souverain Pontife et le Roi très chrétien, par un heureux concert, arrivent sans secousse et sans contradiction à l'écomplissement de l'éties religiéux déciseirs, et fondent une amélioration tant désirée sur des bases justes et convenables. S'il est vrai que de nouveaux sacrifices nient été contimandés encore par l'empiré des circonstances, du moins ils font vesser est état proviseire qui avoit enigé la nécessité du temps, mais dont la prolongation désoloit les pasteurs et décourageoit les fidèles. La diminution, quoique pénible, de douze sièges, sera en quelque sorte compensée par la stabilité qui fuit agir avec plus d'assurance, par le sèle des nouveaux évêques qui, avec le secours de la grâce, sauront racheter les pours mauvaite, et par, la faveur des peuples, qui se héteront de se réunir tautour de leurs pasteurs avec d'autant plus d'empressement et d'amour qu'ils auront langui dans une plus longue attente.....

L'En venant aux pieds des saints aufels remercier le Seigneur de ce frouveau bienfait et de ces nouvelles espérances, nous devons en même Lumps lui offere des volux ardens pour les hommes de sa droite dont il

<sup>(1)</sup> Se testame eta baneara de rele journes); perie, 5a es fistas de pende.

e consolidé la puissance, dont il a réuni lés violorités, afin qu'ils en flésent un si saint usage. Nous prierons donc le Dieu-tout-puissant d'ajouter de longues et paisibles années à celles qu'ils ont déjà si glorieusement parcourues; nous lui demanderons pour notre saint Père le Pape, la consolation de voir rentrer dans le berezil, dont le prince des pasteurs lui à confié la supréme conduite, les trop nombreuses brébis qui s'en sont éloignées; pour notre Roi bien-aimé, le bondeur, le seul qu'il ambitionne, le bondeur de voir tous les François réunis comme des frères autour de son !rône paternel, ne rivalisant plus que de dévonment et d'ameur; pour tous les deux enfin, nous demanderons au Seigneur qu'il leur fasse goûter, même ici-bas, les fruits de la ségesse; de la constance et des verius dont ils out-donné au monde entier un si-beau et si touchant spertacle »!....

— M. l'abbe Guyon, qui avoit, l'année dernière, donné une mission à Versailles pour les militaires avec un succès si éclatant, et qui, depuis cette époque, avoit passé près d'un an dans la retraite, a repris la carrière de la prédication. Cet ecclésiastique donne, depuis les premiers jours de cr mois, une mission à Vincennes, pour l'artillerie de la garde. Les militaires s'empressent aux exercices, qui ont lieu matin et soir. M. Chasel, collègue de M. Guyon, le seconde dans ses instructions. On dit que M. le grand-aumônier doit aller à Vincennes, le samedi 28, présider à une cérémonie intéressante.

— Aux suppléans de la Faculté de théologie que nous avons indiqués dans un précédent numéro, il fant ajouter M. Weber, qui est nommé suppléant pour la chaire d'hébreu. MM. Dumarsais et Gerbet sont nommés de plus; le premer, aumônier du collège Saint-Louis, et le second, numônier en second du collège de Henri IV. Les professeurs de théologie doivent loger tous dans les bâtimens de la Sorbonne.

Le garde-noble de S. S., dont nous avons annoncé plus baut le départ pour Toulouse, est arrivé le 13 dans cette demnière ville, et a annoncé à M. l'archevêque sa promotion au cardinalat. Cette nouvelle a excité une vive joie parmi le clergé ét les fidèles. On s'attend à voir M. le cardinal de Clermont-Tonnerre à Paris, pour recevoir du Roi la barrette, suivant l'usage.

L'Eglise achève sa course à travers les persécutions qui se succèdent; ses enfans et ses ministres sont chasses d'un pays dans un autre, et lorsque la tempête a cessé, ils rentrent dans lours foyers et y receivent bientôt ceux même qui

leur avoient donné asile, et qui, à leur tour, étoient expulsés de leur patrie. C'est ce qu'on a vu déjà plusieurs fois depuis quarante ans. La France recueillit les religieuses expulsées des Pays-Bas par Joseph II, et, peu après, les Pays-Bas reçurent nos prêtres et nos religieuses, bannis par milliers sous un régime impie et barbare. L'Espagne, aux premiers jours de notre révolution, donna aussi une hospitalité généreuse à un grand nombre de nos proscrits; et voila que deux sois ses prêtres sont forcés de se réfugier chez nous. Buonaparte, pendant son invasion, fit déporter en France les prêtres et les religieux espagnols qui lui paroissoient trop attachés à leur religion et à leur souverain, et plusieurs de nos grandes villes furent remplies alors de ces lionorables bannis. Il n'y a que huit ans qu'ils retournerent dans leur patrie, où ils espéroient, sans doute, être plus tranquilles, et voilà qu'une nouvelle révolution vient les atteindre, et que de nouveaux orages les rejettent au milieu des flots. Les décrets des cortes avoient, il y a deux aus, supprime les religieux; aujourd'hui la discorde, la guerre et de nouveaux décrets frappent non-seulement les religieux, mais les prêtres et les évêques. Les prélats, les pasteurs sont poursuivis, exilés et proscrits; plusieurs ont succombé victimes des sureurs populaires. On a vu dernierement, dans les journaux, que des prêtres et des religions avoient été enlevés de Manrèze, pour être conduits à Barcelone. Dans cette dernière ville, ninsi qu'à la Corogne, d'autres prêtres ont été con-damnés en masse à la déportation. Il en arrive un grand nombre sur notre territoire qui ont échappé au fer des assassins ou aux recherches des persécuteurs. Ils sont dénués de tout; ils ont à peine pu emporter le vêtement qui les couvre.

a Pleins de confiance, dit M. l'évêque de Carcassonne, en cêtte noble généro ité qui a toujours caract risé tout bon François, pleins de confiance en cette charité sublime qui a toujours distingué le clergé de France, ils sont venus se réfugier au milieu de nous, comme leurs plus proches voisins; ils sont venus nous deman ler une hospitalité qu'ils avoient si généreusement accordée à plusieurs d'entre vous dans le temps de nos malheurs. O nos chers coopérateurs, nous ne tremperons pas leurs espérances! S'il éteit besoin de ranimer votre charité, nous ne vous citerions pas, avec l'Apoère, l'exemple des églises de Macédoine, mais nous vous rappellerions le bel exemple que vous ont donné toutes les églises de la catholicité. Nous avons tous recueilli les fruits précieux de leur charité; ils seront ve-

injure el nem pensione autrement de vous, nous vous fariom injure si nous venions vous exhorter à assister vos frères.... ».

C'est ainsi que M. l'évêque de Carcassonne parle aux ecclésisstiques de son diocèse, dans une Lettre circulaire qu'il leur adressa le 1er. décembre dernier. Ne pouvant insérer en entier cette Lettre véritablement pastorale, nous en extrairons du moins encore le passage suivant, qui annonce son objet:

a Nous avons perdu nous-mêmes nos richesees; nous n'avons pas, pour soulager nos frères, les ressources qu'ont cues les autres églises pour nous soulager; mais dans notre pauvrelé nous devons être pour nous serons charitables autant que nous le pourrons. Si enim voluntas prompta est; secundum id quod habet accepta est, non secundum id quod non habet.

» Nous exhortons donc ceux d'entre vous qui pourroient recevoir, ou dans leur maison, ou dans leur paroisse, un de ces généreux confesseurs de Jésus-Christ, un de ces respectables prêtres ou reli-

gicux, à nous faire connoître au plus tot leur volonté.

» Nous vous exhortons tous, nous vous prions, nous vous conjurons de faire quelque sacrifice en leur faveur. Si nous vous demandions dans le moment même une somme considérable, ce seroit non-sculement une surcharge pour vous, ce seroit un sacrifice audessus de vos forces...... Que chacun de vous voie ce qu'il pourra soustraire chaque mois, même, s'il le faut, au nécessaire de la vie, et que nous ayons tous, selon nos facultés, le bonheur d'assister nos feères.....

» Nous l'espérons, nos chers coopérateurs, vous ne voudrez pas seuls participer à la bonne œuvre que nous vous proposons; vous ne vou frez pas que vos paroissiens demeurent privés des bénédictions qu'elle peut attirer sur nous tous; en conséquence, vous les engagurez, vous les exhorterez à y coopérer chacun selon ses moyens, et nous nous réjouirons, et nous rendrons nos plus humbles actions de graces à Dieu, en apprenant que la charité de vous tous, de nos dignes coopérateurs et de nos fidèles diocésaiss abonde de jour en jour.... ».

On ne peut qu'applaudir à l'exemple que donne sei M. l'évêque de Carcassonne, et nous ne doutons pas qu'il ne soit suivi dans les diocèses surtout plus voisins de l'Espagne. Le clergé de ce pays accueillit nos prêtres il y a trente ans; les évêques, les communautés, les pasteurs reçurent un grand nombre de fugitifs: c'est là le moment d'acquitter notre dette, et de montrer que nous sommes reconnoissans des services qui nous ont été rendus. Nous indiquerons donc avec plaisir les mesures que M. de Carcassonne a cru devoir prendre. Le prélat annonce qu'un registre sera ouvert pour recevoir les

souscriptions des ecclésiastiques et des fidèles. A Carcassonne, le registre sera ouvert au secrétariat de l'évêché; à Narbonne, shez M. l'abbé Martin, vicaire-général; à Castelnaudary et à Limonz, chez MM. Faure et Bennède, ourés. Chaque duré, dans les succursales, enverra au curé de canton sa souscription et celle de ses paroissiens. On recevsa aussi les effets, linge, etc., suivant qu'il conviendroit à chaque. M. l'évâque de Carcassonne se propose de nommer une commission de quelques ecelésiastiques de la ville pour l'aider dans la distribution des secours.

— M. l'évêque d'Orléans, qui vient d'être enlevé à son diocèse, dont il emporte les regrets, prenoit un intérêt très-vif au sort des établissemens de la Terre-Sainte. Il avoit bien voulu être le dépositaire des fonds pour cette œuvre, et it avoit plus d'une fois secondé M. l'abbé Desmazure dans ses efforts en faveur de chrétiens opprimés. Le prélat a mêmé donné, dans sa dernière maladie, une nouvelle et touchante preuve de son zele pour venir au secours des Pères latins de Jérusalem; et le 2 décembre, sept jours avant sa mort, il a adressé aux fidèles un Mandement sur cet objet. Après avoir parlé de la souscription ouverte par M. l'abbé Desmazure, il continue ainsi a

« Nous ne craignons pas de vous avouer, N. T. C. F., que nous me pouvons reporter nos pensées vers ces objets sans être attendri. La détresse des Pères latins du Saint-Sépulere nous affecte doulous reusement, et nous avons consenti sans balancer à nous rendre dépositaire des dons que la charité leur destine. Renouvelant en cele. l'exemple donné par le neveu d'un de nos plus illustres prédécessemmes (1), chargé, deux siècles avant le nôtre, de aette pièuse commission, nous verrons avec joie leur trésor grossir entre nos mains, et refluer surveux avec abondance. Les beseins sain nombre que nous font éprouver, et nos églises ruinées, et nos séminaires anéantis, et

<sup>(1)</sup> Dans Linventaire suit après la mort de Charles de la Sausaye, le 21 octobre 1621, on trouve mention d'une somme de 248 liv. qui avoit été mire en ses mains pour être envoyée à Jérusalem, et employée à réparer le Saint-Sépulcre. Charles de La Sausaye, neveu de lévêque d'Orléans (de Mornilliers), qui était allé au conseile de Trente. sut d'abord conseiller au geand conseil, puis qualésiatique. Il précha avec auccès, et remplit successivement les places de suré de Saint-Pierre Ensentelée (in Semita Latá), à Orléans; de Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris, et de chanoine de l'église Notre-Dame. Il mourut le 11 septembre 1621; c'étoit un des plus saints prê-

nou d'ablissement religieux à relever, et une maltitude d'indigent à noufrir, ne refroidiront point notre intérêt pour cette euvre moi yelle, bien convaince que la portion de vos largesses destinéte à la Terre-Sainte, bien loin d'appauvrir les autres sumouses, pe ferà que les accroitre, parce que, selon le langage de l'Apôtre, ce sera une bénédiction de plus, non point arrachée à l'avarice; mais offertes par la reconnoissance toujours généreuse et toujours récompensée: Sic que si henedictionem, non tanguèm avaritam.

Sie quasi benedictionem, non tanquam avaritam.

5 Ne refusez pas, N. T. C. F., d'unir vos prières à colles des catholiques que la picté attire dans la Terre-Sainte, et de visiter par la pensée les précieux monumens qu'ils ont le bombeur de parcoutir. Nous vous exhortons à mériter par le secours qu'à l'exemple de vos ancêtres (que déjà vous avez imités), vous ferez toujours parvenir aux fidèles gardieus du tombeau de Jésus-Christ, de participe à l'abaudance des graces qu'ils puisent sur ce Calvaire où semblent a ouvrir encore sous leurs yeux attendris les plaies adorables qui ont

souve le genre humain.

» Nous recommandons cette œuvre vraiment évangélique au zèle de nos fidèles voopérateurs. G'est du lit où la volonté de Dieu que mous béni sons nous retient par une maladie grave, que nous vons adressons cette exhortation. Si, dans les desseins de la Providence, elle devoit être le dernier acte de notre ministère, nous la remercelerons de ce qu'il a nour but d'appeler votre charité sur les lieux où s'est opéré le mystère de la Rédemption du genre hussin. Nous profitons de cette circonstance pour nous recommander de nouveau vos prières, et vous rétérer l'expression de notre affection, qui sera étermelle,, et dont vous ressentirez les effets, si nous avons le bonheur de trouver miséricorde devant le Seigneur, ».

Ces touchentes exhortations du prélat mourant seront sans donte entendues dans son diocèse. Il annonçoit, par son Mandement, qu'une souscription seroit ouverte chez tous les curés pour les Pères latins de la Terre-Sainte. Les souscriptions sent de 10 fr. A la suite du Mandement se trouve le Prospectus de la souscription générale proposée par M. l'abbé Desmazure, et autorisée par le Roi en faveur des établissemens réligieux de la Terre-Sainte. Le Roi, Monsieur, M<sup>me</sup>, la duchesse de Berri et Ms<sup>r</sup>. le duc de Bordeaux, sont à la tête des souscripteurs. Nous renvoyons à ce que nous avons dit précédemment de cette œuvre et du Prospectus.

#### - 10cite:

# NOUVELLES POLITIQUES.

Pans: Le 19, jour anniversaire de la naissance de Madaux, dutheme d'Angoulème. S. A. R. a reçu les félicitations des minisfrés, alés grande officiers de la maissa du Roi, et des maissons des Princes et Princesses, et des différens corps militaires. · - La veuve et les rept filles du général vandéen Cathélinese

viennent de recevoir une pension du Ror.

Un incendie, arrivé dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, à Avignon, avoit réduit à la mendicité plusieurs familles d'ouvriers. Les Princes de la famille royale ont fait distribuer des secours à commalheureux.

- Le duc de Wellington a du partir pour Londres dans la nuit

da 20 au 21 de ce mois.

— M. le comte d'Esterno, membre de la chambre des députés, an il siègeoit au ceté gauche, est mort, le 18, à Paris; M. d'Esterno étoit député de l'Aisne.

M. Loi eau, avocat à la cour de cassation et aux conseils du Roi, et auteur de que ques ouvrages de jurisprudence, est mort, le

10 de ce mois, à la force de l'age.

- Une ordonnance du Rot, en date du 18 de ce mois, autorise, le prétet de police de Paris à élever le conflit dans les affaires qui, étant par leur nature de la compétence de l'administration, sont placées dans ses attributions.

— M. le ministre de la marine vient de donner des ordres dans les cinq ports militaires du royaume pour l'introduction d'un système de signaux en usage en Angleterre, et qui est désigné sous le nom

de langue télégraphique universelle.

La requite en réglement de juges, et la demande en prise à partie faites par MM. Lafitte, Foy. Kératry et Benjamin Constant, contre M. Mangin, a été renvoyée, le 18, par la section des requêtes de la cour de cassation, à l'une de ses prochaines audiences publiques, dont l'époque n'a pas été fixée. M. le conseiller baron Dunoyer a été nommé rapporteur.

— M. Victor Ducange, condamné pour égrits politiques insérés

— M. Victor Ducange, condamné pour égrits politiques insérés dans le Diable-Rose, s'est constitué à Sainte-Pélagie, le 2 de ce mois, pour y sulfir quarante jours de prison, et a fait déposer, le 17, l'a-

mende et les frais du jugement.

... M. de Pradt est arrivé à Paris.

La cour royale de Rouen a stlennellement maugaré, le 17 de ce mois, dans le lieu ordinaire de ses séances, un pertrait du Roi, exécuté par M. Bosio, et qu'elle doit à la munificence de S. M.

— Un cultivateur du village de Villers en Canchie, situé sur une ancienne chaussée romaine, dans l'arrondissement de Cambrai, vient de trouver un vase antique contenant environ deux cents médailles romaines en argent; un grand nombre d'entrelles sont à l'effigie de l'empereur Dioclétien.

- Le theatre de Mulhausen, où se sont passées des scènes sesn-

daleuses, vient d'être fermé par ordre de l'autorité.

- M. Moulin, procureur du Roi près le tribunal de Clerment-

Ferrand, vient d'être révoqué.

Les membres de la regence d'Espagne, portis le 7 de Perpigam, sont arrivés à Toulouse le 11. L'archeveque de Torragone est resté dans le Roussillous L'émignation des ient de journes jour plus nombreuse. - Le roi d'Espagne a signé, le 29 novembre, la loi sur les sociétés patrioliques. C'est un grand triomphe obtenu par les hommes les plus exaltés de la révolution, et qui promet à l'Espagne une contresaçon de nos c'ubs.

Le roi des Pays-Bas a approuvé, le 18 novembre, les statute des congrégations religieuses des Marolles à Malines, des chanoinesses du Saint-Sépulore à Turnhout, et des Sœurs de saint François à Béthy.

- Le roi de Suède, de retour de son voyage en Norwège, est rentré, le 29 novembre, à Stockholm. La régence s'est aussitét dis-

soute.

- L'empereur Alexandre doit être de retour dans sa capitale le 12 janvier prochain.

### AU RÉDACTEUR.

Monsieur, dans plusieurs de vos numéros, vous gémissés de la rareté des prêtres, et les détails où vous entrez souvent font sentir de plus en plus la nécessité de prendre des mesures pour encourager les vocations et les études ecclésiastiques. Dans votre numéro du 7 septembre dernier, vous avez parlé d'une circulaire de M. l'archevêque de Besaucon, et de l'établissement d'un nouveau séminaire à Vesoul, où on est parvenu, par des procédés extraordinaires, à faire parcourir. en un an on dix-huit mois, la longue carrière des études classiques. Vous formiez le vœu que l'on tentât de pareils movens dans d'autres diocèses pour prévenir la ruine du sacerdoce. C'est dans le même desir et dans le même but que je proposerois un moven qui abrégeroit beaucoup l'étude du latin : ce moven seroit l'usage habituel et presque exclusif de cette langue; on seroit plus de progres par cette voie que l'on n'en sauroit faire en plusieurs années par la marche ordinaire. C'est la reflexion que faisoit, il y a cent cinquante ans, le P. Pomay, Jésuite, dans son Indiculas universalis. Cet habile prosesseur expose, dans la préface de son livre, les moyens de réaliser son plan, et il donne les mots latins de toutes les choses usuelles. Ce petit écrit est fort curicux : c'est un petit in-12, imprimé à Toulouse en 1685.

Si cette méthode de parler latin pour le mieux apprendre étoit déjà jugée si utile dans un temps où on n'étoit pas obligé de recourir à des moyens extraordinaires pour abréger le cours des études, pourquoi négligeroit-on cette méthode aujourd'hui, que l'on sent de toutes parts la nécessité d'encourager les vocations ecclésiastiques? Qui empêcheroit d'essayer d'introduire l'usage habituel du latin dans une école ecclés.

statique? Mais, dira-t-on, les élèves se trouveroient souvent fort embarrassés pour désigner des objets dont le nom en latin est peu connu ou même n'existe pas. A cela, je répondrai qu'il est beaucoup de termes d'arts, de sciences et de choses étrangères à nos besoius hubituels, que les jeunes gens peuvent ignorer sans inconvément, puisque les personnes plus agées et même instruites les ignorent elles-mêmes. Pour les objets les plus ordinaires, les Dialogues d'Erasme fourniroient tout ce que l'on peut désirer. Quelques séances suffiroient des esprits doués d'une intelligence médiocre pour leur apprendre les mots les plus usuels. Les jeunes gens apprendroient le latin comme hous apprenons notre langue maternelle daus l'enfance, par l'habitude, per la curiosité, la vivacité et le désir d'apprendre naturels à cet âge.

Sans doute, il est possible de tronver des difficultés dans ce système; mais quelle difficulté n'est pas préférable aux peines, aux lenteurs et à l'ennui de la méthode ordinaire? Est-ce un médiocre avantage que d'abréger de cinq ou six ans le temps des études? Je suppose, cependant, qu'on ne recevroit, dans le collège latin, que ceux qui sauroient par cœur les dé-clinaisons, les conjugaisons et quelquas, dialogues plus familiers. Je voudrois que les relations avec le dehors et avec les domestiques fussent courtes et rares, et que les conversations, les jeux, les repas, les instructions, tout enfin offrit l'us sage du latin. Par la des jeunes gens acquerreroient, en peu

de mois, une facilité que l'ou ne peut souvent abtenir, dans la méthode ordinaire, par dix ans de travaux assidus.

Yoilà ce que je propose. C'est aux premiers pasteurs à jnger si ce plan convient aux circonstances. J'ose croire qu'un évéque qui tenteroit l'établissement d'un petit séminaire: où on ne parleroit que latin, rendroit un très-graud service, d'abord à son diocèse, puis à l'Eglise même, en sournissant une méthode accelèree d'apprendre le latin, et en facilitant par la même les vocations ecclésiastiques. C'est là mon unique but; je suis satissait, s'il est atteint.

il; je suis salislait, s il est afteint. J'ai l'honneur d'être....

M...., Prépa.

Paris, 27 novembre 1822.

Nous apprenons en même temps par plusieurs voies que le prince de Hemeblohe devant demeurer en Autriche, on ne doit plus lui adiesser sie lettres à Bamberg avant tours, mits prochaîn:

(NT 874.)

Eloge de Christophe de Beaumont, archeveque de Paris; par M. l'abbé Pichot, chanoine du chapitre royal de Saint-Denis (1).

M. de Beaumont, archevêque de Paris, sut un des prélats les plus recommandables du dernier siècle. Ses vertus, sa charité, son attachement aux règles, la fermeté de son caractère, tout doit rendre sa mémoire précieuse aux amis de la religion. La vie de ce prélat osserieit une soule de saits honorables, et son éloge est digne d'exercer le talent des orateurs. Le présent discours paroît avoir été composé il y a longtemps, et lorsque le souvenir des vertus de M. de Beaumont étoit encore tout récent. Nous n'avons pas eu, comme M. l'abbé Pichot, l'honneur de connoître le prélat qu'il célèbre; mais notre estime pour ses qualités et notre admiration pour son courage nous engagent à rappeler ici sommairement les principaux traits de la vie d'un évêque dont l'histoire est

liée avec toute celle de son temps.

Christophe de Beaumont du Repaire naquit le 26 juillet 1703. au château de La Roque en Périgord. Son pèré étoit François de Beaumont, et sa mère Marie-Anne de Lostanges de Sainte-Alvere. Detiné à l'état ecclésiastique, il fit sa licence en 1732, devigt, la même année, chanoine-comte de Lyon, puis grand-vicaire de Blois sous l'épiscopat de M. de Crussol, et. en 1738, abbé de Notre-Dame des Vertus, diocese de Châlons-sur-Marne. Le 24 août 1741, le Roi le nomma à l'évêché de Bayonne, et M. de Beaumont sut sacré en cette qualité le 24 décembre suivant. Il occupa peu ce siège, avant été nommé à l'archevêghe de Vienne le 24 avril 1745, puis à celui de Paris le 5 août de l'année suivante. Cette dernière translation, si rapprochée de la première, n'éblouit point M. de Beaumont. Il représenta au Roi quels étoient à cet égard l'usage et les règles de l'Eglise; mais de nouveaux ordres lui ôterent la faculté de refuser, et la cour pressant même

<sup>(1)</sup> In-8", prix. 1 fr. et 1 fr. 25 cent. franc de port. A Paris, chez Bérand; et chez Adr. Le Clers, au bureau de ce journal.
... Tome XXXIV. B'Ami de la lielig, et du Moi. N

l'emission de ses bulles, le prélat fut préconisé pour Poris des

\*ig septembre 1746.

M. de Beaumont succedoit ainsi, dans la force de l'âge, à des pitelats affoiblis par les infirmités et la vieillesse. M. le cardinal de Noailies avoit, dans ses dernières années, été souvent en butte aux intrigues de ceux qui abusoient de sa facilité. M. de Vintimille, qui yenoit de mourir dans sa que. année, n'avoit pu, dans un âge si avancé, apporter la même vigilance et la même activité au gouvernement de son diocèse. L'esprit de trouble et d'erreur s'étoit fortifié dans la capitale, et plusieurs paroisses, comme plusieurs communautés, offroient le spectacle de divisions affligeantes. M. de Beaumont, en saisistant d'une main plus ferme les rênes du gouvernement ecclésiastique, se proposa de ramener à l'unité ceux que la foiblesse ou les préventions avoient jetés dans les rangs d'un parti. Il crut qu'un usage plus sévère de l'autorité étoit nécessaire pour remédier aux abus, mais en même temps il donna lui-même Texemple de l'attachement aux règles et du courage; et dans les momens de danger son clerge le vit toujours à sa tête, et s'exposant lui-même aux coups pour proteger ses cooperaleurs.

Des refus de sacremens faits à quelques appelans, en 1740 et 1750, furent le premier signal de la guerre entre l'archevêque et les magistrats. En décembre 1750, le parlement sollicite le prolat de faire administrer un janseniste malade. M. de Beaumont répond qu'il a trouve l'usage des billets de confession établi dans son diocèse, et qu'il ne peut s'en départir. Il déclare que le refus a été fait par ses ordres : 'on le dénonce au Roi. D'autres faits de la même nature attirent successivement à l'archevêque des arrêts menaçans. On lui ordonne de faire administrer dissérens malades, on saisit son temporel en 1752, on convoque les pairs à son sujet. Ces arrêts furent casses par le Roi. Le prelat s'abitint, en 1752, pour se conformer aux désirs du Roi, de publier un Mandement qu'il avoit composé pour la désense de l'autorité spirituelle. Mais une nouvelle lutte l'attendoit. La cour avant changé de système en 1764, abandonne les évêque, et appuie le parlement. M. de Beaumont est exilé, le 2 décembre 1754, à sa maison de Conflans, et, deux mois après, à Logni, sur de nouvelles dénonciations du parlement. Il avoit mandé ses curés pour leur tracer les règles qu'ils devoient suivre dans l'administration des sacremens. Le parlement fait comparelles les curés pour connoître le sujet de ces entretless, et il es prend occasion de provoquer de nouvelles rigueurs cultire l'archevêque; mais cette fois le monarque fut sourd aux plaintes des magistrats, et leur fit même sentir combien il blamoit la chaleur et l'emportement de leurs procédures.

Le 10 septembre 1756, le prélat publia lui-même en chairs à Conssans son Mandement et Instruction pastorale sur l'autorité de l'Eglise; il y défendoit de lire plusieurs écrits, et notamment les arrêts et remontrances du parlement. Ce Mandement fut condamné ou feu par le Châtelet; l'archevêque s'éleva, dans un court Mandement du 7 novembre, contre ce traitement fait à une Instruction du premier pasteur, et plusieurs évêques de France réclamèrent en sa faveur. Au mois d'octobre 1757, on leva son exil, et il eut permission de revenir à Paris. Toutefois ce calme ne fut pas de longue durée. La cour ayant voulu qu'il levât la privation de secours spirituels qu'il avoit portée contre des religieuses, et le prélat s'éfant refuse à cette démarche, à moins que ces filles ne lui fissent quelque satisfaction, il fut exilé, le 4 janvier 1758, au château de La Roque dans le Périgord, d'où il adressa, le 18 du même mois, une Lettre pastorale aux fidèles de son diocese. Elle étoit pleine de dignité et de mesuré. Son exil dura

Jusqu'en septembre 1759, qu'il revint dans la capitale.

L'affaire des Jesuites attira de nouvelles disgraces à M. de Reaumont. Il crut devoir réclamer contre les atteintes portées, en cette occasion à l'autorité de l'Eglise, et publia; le 28 octobre 1763, une Instruction pastorale que le parlement de Paris condamna au feu. Un tel traitement ne satisfit même pas l'ardeur des magistrats; ils rendirent plainte contre l'auteur même, et ordonnèrent, en janvier 1764, que les princes et les pairs seroient convoqués pour le juger. Ce fut pour arrêter ces poursuites que le Roi exila M. de Beaumont à la Trape. Il l'en rappela en décembre suivant. Nous me parlerons point des remontrances que le parlement avoit présentées le 29 février de la même année. Il vaut mieux oublier cet écrit, dicté par l'aigreur et le ressentiment, et tristemonument de l'exagération où peut conduire l'esprit de parti.

La vie de M. de Beaumont depuis cette époque fut moins agitée, et il put se livrer avec moins de distraction à l'admimitration de son diocèse. Les progrès de l'incrédulité proveManuent plus d'une fois son zèle. Il condamna la ilège de Falle de Prades, en 1752; le 22 novembre 1758, il donna un Mandement contre le livre de l'Esprit, et, le 20 août 1762, un autre contre l'Emile; c'est au sujet de ce dernier Mandement que Rousseau lui adressa une lettre fameuse; en 1763. Le 24 janvier 1768, l'archevêque condamna le Bélisaire de Marmontel. Il porta plus d'une fois ses plaintes auprès du trône contre les sinistres desseins de l'incrédulité, et réclama, entr'autres, contre le projet de la nouvelle édition de Voltaire.

Nous avons parlé ailleurs de ses démêlés avec M. de Mon-. tazet, archevêque de Lyon; de sa conduite dans l'affaire du docteur Hooke, et des additions et corrections qu'il fit dans les livres liturgiques de son diocèse (V. les nos, 550, 672 et 820). Il écrivit aux évêques, en 1748, à l'occasion du livre du Père Pichon, et donna, le 13 décembre 1753, un Mandement contre l'Histoire du Peuple de Dieu de Berruyer. Il parut. comme évêque diocésain, à presque toutes les assemblées du clergé, sans en être membre. Les assemblées de 1755 et de 1758, qui se tinrent pendant qu'il étoit en exil, demandèrent fortement son rappel. Il assista aux assemblées des évêques convoques par le Roi, en 1761, pour avoir leur avis sur les Jésuites, et, s'il ne signa pas la délibération commune, il récrivit dans le même sens au Roi, et sa lettre du 1er. janvier 7762 est un ample témoignage en faveur de la société. M. de Beaumont se trouvoit à Paris lors de la tenue de l'assemblée de 1765, mais il ne parut qu'à la dernière séance. On voit mar le proces-verbal quels obstacles l'empêchèrent de s'y monirer plus souvent. Le parlement étoit toujours fort irrité contre lui, et le Roi avoit désiré qu'il s'abstint de paroître dans des discussions qui pouvoient entraîner de nouveaux orages. Le prélat pria lui-même l'assemblée de ne point faire de demarches en sa saveur. Toutefois, les évêques ayant écrit au Roi à son sujet, le prince répondit qu'il verroit sans peine M. de Beaumont user de son droit. Le prélat vint donc dans l'assemblée, et adirera à ses actes et à ses remontrances. Il Lut elu un des présidens des assemblées de 1772, de 1775 et de 1780.

M. de Beaumont avoit été reçu commandeur de l'ordre du Saint-Esprit le 1<sup>er</sup>. janvier 1748, et duc et pair le 22 décembre 1750. La maison de Sorbonne l'élut proviseur le 8 nowembre 1759. On prétend que, lors de ses démêles avec les parlemens, le ministère lui sit proposer de donner sa démission, à condition de recevoir en échange un chapeau de cardinal, la place de grand-aumônier et l'abbaye de Saint-Germain des Prés; on devoit aussi, dit-on, donner une pairie à son neveu; mais le prélat resusa de souscrire à cet arrangement. Le 21 septembre 1760, il consacra l'église de Choisile-Roi, que S. M. venoit de saire bâtir. Louis XV y étoitprésent avec les évêques de l'assemblée du clergé. Le Prince voulut que tous les prélats dinassent à sa table, et M. de

Beaumont fut assis à côté du Monarque.

On sait que le prélat jouissoit de l'estime et de la confiance toute particulière de la famille royale. Le vertueux Dauphin mort en 1765, témoignoit beaucoup de considération pour l'archevêque, et les enfans de ce prince hériterent de ces sentiment. Mme. Louise confia son projet de se faire religieuse à M. de Beaumont, qui l'engagea à différer, et à éprouver sa vocation. Il y eut entre l'une et l'autre une longue correspondance, et on dit que la famille Beaumont conserve encore les lettres de la princesse, qui sont pleines de marques d'égarde et même de respect. Le prélat fut aussi honoré des lettres de plusieurs souverains, entr'autres, à ce qu'on assure, du foi de Prusse, Frédéric, et de l'impératrice de Russie, Ca-fherine.

Lé feu ayant pris à l'Hôtel-Dieu, le 20 décembre 1772, le prélat s'y transporta aussitôt avec les magistrats. Il reçui dans son palais autant de religieuses qu'il le put, et leur donna pendant plusieurs jours la plus généreuse hospitalité. Il visita les malades qu'on avoit recueillis dans la nef de l'église Notre-Dame. Il contribua aux reparations de l'établissement, et ayant cédé, en 1780, les droits résultant du gain de son proces, relativement à l'hôtel de Soissons, ces droits, évalués à plus de 500,000 fr., furent appliques au soulagement des hôpitaux, et principalement à l'amélioration de l'état des mas lades à l'Hôtel-Dieu. Il avoit toujours été fort charitable, et tous les ans il distribuoit de grandes aumones. Le parlement même, dans ses remontrances de 1764, disoit que le prélat cloit recommandable et révéré par ses qualités et ses vertus personnelles, et Rousseau déclare, dans sa Correspondance, qu'il a loujours aimé et respecté ce prélat.

On doit à M. de Beaumont une nouvelle édition des statuts synodaux du diocèse, et on a fait un requeil de ses Mande-

mens, en 2 volumes in-4°. Il publia, en 1772, la bulle de canonisation de Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal. Il approuva, en 1751, la communauté de l'Enfant-Jésus, rue de
Sèvres. Le 1°. octobre 1772, il érigea en monastère la maison que la reine Marie Leckzinska avoit fait bâtir à Versailles,
et y transféra de Compiègne les Filles de la congrégation de
Notre-Dame, établie par le Père Fourrier. Il érigea en paroisse, le 17 août 1776, l'église du Gros-Caillou, qui depuis
1737 étoit succursale de Saint-Sulpice. Le 25 octobre 1781, il
reçut le Roi Louis XVI, qui vint à Notre-Dame rendre grâces
à Dieu de la naissance du dauphin. Il mourut le 12 décembre
auivant, et fut enterré dans la chapelle qu'il avoit fait orner
dans son église. On mit sur son tombeau une épitaphe honorable, qui a été rétablie depuis la révolution.

L'abbé Ferlet et l'abbé Thuet prononcèrent l'oraison funèbre du prélat. Celle de M. l'abbé Pichot, qui ne paroît pas avoir été prononcée, peint bien le caractère noble, ferme et loyal de M. de Beaumont. Elle est partagée en trois points, où l'orateur rappelle ce que l'archevêque a fait pour le maintien de la foi, pour le bien des mœurs, et pour le soulagement de l'humanité. M. l'abbé Pichot a su rattacher à ces trois points les principales circonstances de la vie d'un prélat dont il lui a été donné d'apprécier les heureuses qualités. Son écrit ne fait pas moins d'honneur à ses sentimens qu'à les

principes.

# NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Paris. Le samedi des Quatre-Temps, M. l'archevêque de Paris a fait l'ordination dans la grande salle de l'Archevêché, la chapelle étant trop petite pour le nombre des ordinands. La cérémonie a commencé à huit heures du matin, et n'a fini qu'à midi. Il y a eu neuf prêtres, dont deux seulement de Paris; trente-huit diacres, dont huit de Paris; dix-huit sous-diacres, dont quatre de Paris; cinquante-deux minorés et quaranté tonsurés. Plusieurs ont reçu à la fois soit les ordres mineurs et le sous-diaconat, soit la tonsure et les ordres mineurs; de sorte qu'il n'y avoit que cent cinquante-deux ordinands en tout. Dans ce nombre étoient plusieurs Irlandois qui sont à Paris pour leurs études, des Suisses, un Arménien né à Cons-

taptinaple, et un jenne homme né dans l'ils de Nave. Les deux derniers sont dans le séminaire de MM. de Saint-Lazare, M. Du Trousset d'Héricourt a regu la tonsure. Il y aura, le mois prochain, une ordination extrà tempora, pour des prêtres qui n'avoient pas l'âge.

- Vendredi prochain, sête de saint Jean l'évangéliste, Mr. l'archevêque officiera pontificalement en l'église de Saint-

Jean-Saint-François, au Marais.

- Il y a en ces derniers jours, à Saint-Nicolas-des-Chamna. plusieurs céremonies successives, qui ont puissamment excité l'intérêt des fidèles. Le vendredi 13, M. l'archevêque de Paris s'étoit rendu dans cette église, et y avoit présidé au renouvel-Jement des væux du baptême. Il y eut une nombreuse procession, où chacun avoit un cierge à la main; le saint Sacrement fut porté à un magnifique reposoir, que l'on avoit élevé au-dessous de l'orgue, et qui étoit illumine de la manière la plus brillante. M. l'abbé Rauzan expliqua les vœux et les cárémonies du baptême, et les assistans répétèrent ces vœus tout d'une voix et avec l'accent le plus vif. M. l'archevêque . donna le salut. Le mercredi 18, le prélat retourna dans la même église, pour présider à la consécration à la sainte Vierge. qui se fit avec la même pompe. Une statue de la sainte Vierge evoit été placée dans le reposoir, et M. l'abbé Rauzan prêche : sar la confiance que nous devons avoir pour la sainte Vierge : e les motifs de cette confiance, ce sont, d'un côté, le pouvoir de Marie, et de l'autre le désir qu'elle à de nous favoriser. Ce discours sut suivi des Litanies de la sainte Vierge, puis de l'acte de consécration; après quoi on fit la procession, et M. l'archeveque donna le salut. Le vendredi 20, les missionnaires ont célébré, dans la même église, la fête de l'Enfance. qu'ils ont consacrée à la sainte Vierge. A midi, l'église étoit remplie de meres et d'ensans de tout âge. M. le curé et un des missionnaires ont prononce chacun un discours à la portée des enfans. Le missionnaire, prenant un des enfans, l'a consacré à la mère de Dieu, et avec lui tous les autres. Cette cérémonie a fort touché les mères, et a été fort silencieuse. malgré le grand nombre d'enfans, dont beaucoup étoient en bas âge. Le dimanche 22, M. l'archevêque a fait le prône, et a assisté à la grand'inesse, qui a cté célébrée par M. le curé de la paroisse. Le prélat a donné la communion et a fait deux baptêmes. Vendredi prochain, on fera la plantation de

M éroit dans une chapelle de l'église; et dimanche, M. l'archevêque se propose d'aller célébrer la messe à Saint-Micolasdes-Champs: ce sera le jour de la communion générale et la elôture des exercices. Le même jour, se terminera aussi la retraite de Sainte-Elisabeth.

- Le 5 décembre dernier, le séminaire du Saint-Esprit a été rétabli dans son ancien local, rue des Postes. On sait qu'îl étoit placé provisoirement dans la rue Notre-Dame-des-Champs, et nous avions annoncé, le mois dernier, sa prochaine réintégration dans la maison rue des Postes. Nous avons raconté successivement que cette maison, occupéealors par l'Ecole normale, avoit été achetée par le gouvernement pour être rendue à sa destination; que l'École normale avoit été supprimée cet automne, et que les chefs avoient en ordre d'évacuer les bâtimens. Le seminaire y a été transporté la première semaine de décembre. Le dimanche suivant, le supérieur du séminaire célebra une messe d'actions de graces dans la chapelle de la maison. On chanta un Te Deum, et M. l'abbé Augé prononça un discours, où il célébra le bienfait de la Providence dans le rétablissement d'une institution précieuse pour les services qu'elle a rendus. On ne peut, en effet, s'empêcher de reconnoître une protec-Aion particulière dans la restauration du séminaire du Saint-Esprit. M. l'abbé Bertout, resté presque seul de sa congrégation, s'est voué, depuis plusieurs années, à la rétablir, et Dien a béni son zèle et ses efforts. Le gouvernement a senti la nécessité de favoriser une institution qui devenoit plus que jamais nécessaire pour perpétuer la religion dans nos colonies. Les ministres de l'intérieur et de la marine ont donné des fonds, des personnes pieuses y ont joint leurs offrandes. Enfin. après bien des démarches . M. Bertout rentre aujourd'hui dans l'ancienne propriété de sa congrégation. Cette fayeur, qui sembloit inespérée, donne le droit de croire que la Providence protège d'une manière spéciale cet établissement, et qu'elle permeitra que le nombre des élèves réponde à la grandeur de la maison. Le bâtiment du séminaire du Saint-Esprit est en effet vaste et commode; une grande chapelle y est jointe, et à côté se trouve une maison pour recevoir les missionnaires à 'leur retour des colonies. Le supérieur a de plus racheté l'ancienne maison de campagne à Gentilly. Le séminaire du Saint-Esprit se retrouve donc à peu pres comme avant la révolution, et offre anx jeunes gens et aux missionnaires les menies avantages. On ne doute point que de nouveaux sujets ne mettent le supérieur en état d'achever ce qu'il a si heureusement commencé. M. Bertout se propose, dit-on, de former un petit séminaire, où on recevroit de bonne heure les jeunes gens, et où ils feroient leurs cours d'humanités: ce seroit peut-être le meilleur moyen d'assurer le service de nos colonies, et de consolider un établissement que la religion et l'Etat ont un égal intérêt à maintenir.

— Deux missionnaires donnent, en ce moment, dans l'église des Invalides, une suite de conférences sur la religion;
ils attirent la foule, et les invalides suivent leurs discours avec interêt. De vieux militaires s'honorent par les respects qu'ils rendent à la religion, et ils ne peuvent mieux terminer leur carrière qu'en servant Dieu comme ils ont servi l'Etat.

- Le mercredi 18, trois juifs, qui appartiennent à une famille riche et accréditée de leur nation, ont reçu le baptême, dans l'église métropolitaine, des mains de M. l'abbé Girod, vicaire de Notre-Dame, qui les avoit instruits et préparés avec le soin convenable. Cet ecclésiastique leur a . dans cette circonstance, adressé un discours, où il s'est attaché à leur montrer que toutes les prophéties se sont accomplies en la personne de J. C., et que ce divin Sauveur présente parfaitement tous les traits qui devoient caractériser le Messie. Si J. C. n'est pas le Messie, leur a-t-il dit, tout n'est que ténebres dans la Loi, dans les Psaumes, dans les Prophetes, et les livres sacrés n'ont plus de sens; mais si J. C. est le Messie, la lumière la plus éclatante se répand sur tout l'ancien Testament : le Sauveur est véritablement le soloil qui dissine le voile dont la nature étoit converte. Le discours de M. Girod a été écouté avec une religieuse attention. Deux autres, juifs, de la même famille, doivent recevoir le baptême cette semaine.

— M. l'abbé Elicagaray, membre du conseil royal de l'Instruction publique, est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il étoit entré de bonne heure dans la carrière de l'enseignement, et professa la philosophie à Toulouse. Il passa en Espagne au commencement de la révolution, et ne revint en France que lorsque les grands orages furent appaisés. On le nomma recteur de l'Académie de Pau, et il succéda ensuite à M. Frayssinous, lorsque celui-ei se démit de sa place de com-

seiller dans l'instruction publique. M. Eligagaray plaide souvent dans cette place les intérêts de la religion et de l'Eglise. Il étoit l'ami particulier de M. l'archevêque de Reims, et il demeura long-temps à Paris avec le prélat. Il étoit lié avec les hommes de lettres les plus distingués de la capitale. On sait quels désagrémens on lui suscita il y a deux ans, dans une tournée qu'il faisoit dans le Midi. Ces désagrémens furent d'autant plus sensibles à M. l'abbé Elicagaray, que l'autorité, an lieu de l'appuyer, sembla donner alors raison à ses ennemis. Plusieurs attaques successives altérèrent sa senté; une dernière le frappa le samedi 21 : il y a succombé le même dernière le frappa le samedi 21 : il y a succombé le même dernière verses qualités, sou heureux caractère, son esprit liant et fàcile, et son zèle paur le bien.

- La mission de Cahors s'est terminée, le 16 décembre, par la plantation de la croix, qui s'est faite par le temps le plus favorable. Cette mission a eu tout le succes qu'on en pouvoit attendre : les exercices ont été constamment suivis; beaucoup de personnes sont revenues à Dieu. La communion générale surtout a été un grand sujet d'édification. On a mis un grand zele pour la construction du Calvaire, et c'étoit à qui y contribueroit, soit par ses dons, soit par ses soins et son travail. M. l'abbé de Janson et les missionnaires out montre jusqu'à In fin un dévoument et une charité infinie. On dit qu'ils doi-Yent donner des exercices dans d'autres villes du diocese:" l'établissement de missionnaires, dont nous avons parlé numéro 857. Cet établissement sera pour tout le diocese du Puy. qui est formé du département de la Haute-Loire. Il est sizé à Monistrol-l'Evêque, où l'on a acheté une maison pour recewoir les missionnaires. Le prélat dit, dans son Mandement, que le bien qu'ont fait les missionnaires de Salers, et les vœuz des habitans de la Haute-Loire, l'ont décidé à procurer ce nouveau secours an diocèse. M. de Salamon rappelle ici les fruits les plus ordinaires des missions, la réforme des mœurs, la paix dans les familles, la réparation des injustices, la cessation des scandales, le retour de la foi, etc. Les sideles sont invités à concourir de tous leurs moyens à soutenir cette œuvre paissante, et les pasteurs sont charges de recueillir les offrandes dans leurs paroisses respectives. M. Coindre, supérieur de la mission de Monistrol-l'Évêque, recevra tous les dons

#### NOUVELLES POLITIQUES.

PAIRS. S. A. R. MADANE, duchesse d'Angoulème, vient d'accorder un secons de 500 fr. à la maison des orphelines de Grenoble.

-S. A. R. Mme, la duchesse de Berri a d'igné faire remettre une somme de 100 fr. pour un pauvre soldat vendéen, couvert de blei-

sures, et en faveur de qui on a ouvert une souscription.

- M. le vicomte de Châteaubriand est arrivé de Véronne le 20 au matin, et a été appelé au conseil des ministres qui a eu lieu à trois heures.

— Une ordonnance du Rot, du 18 décembre, met à la disposition des préfets un tiers du centime du fonds de non valeur; les deux au-

tres tiers resteront à la disposition du ministre des finances.

— S. Exc. le ministre de la guerre a pris les mesures les plus sages pour prévenir tout désordre auquel les militaires libérés du service le 31 de ce mois auroient pu se porter en se rendant dans leurs foyers.

— M. le procureur-général a fait appel à minimet du jugement du tribunal de police correctionnelle qui a condamné les éditeurs des quatre journaux de l'opposition à quinze jours de pri on et 500 fr. d'amende, pour l'insertion de la lettre de M. Benjamin Constant à

M. de Carrère.

Le sieur Lagier, libraire, avoit été condamné par le tribunal de police correctionnelle pour avoir vendu Fekcar, et d'autres mauvais livres qui ne portoient point de nom d'auteur ai d'impriment. La cour atquale a infirmé le 21 en jugement, et a expendant ordonné d'office que lordits ouvrages servient mis au pilon comme étant généralement esperaires aux bonnes mœurs. La cause de M. Benjamin Constant, pour le d'ilit de diffamation, qui devoit être appelée le 26 de ce mois, a été remise au mois prochain, attendu que le prévenu a justifié de son état de maladie.

Il s'étoit formé à Belleville une espèce de club sous la dénomination de Nourrissons de Bacchus. Cette société avoit nommé un président, des censeurs, des chanteurs et un caissier. Le cabarctier et les dignitaires ont comparu, le 21, au tribunal de police correctionnelle, su nombre de gept, et ont été condamnés chacun à 16 fr. d'amende, comme prévenus d'avoir formé une réunion illicite composée d'envi-

ran trente membres.

Les sieurs Brun, Chaulne et Deschiens, compromis dans l'affaire des menaces faites aux jurés de la cour d'assises de Paris, seront

jugés le 27 de ce mois.

— Les fonctionnaires et les élèves du collège royal de Bourbon ent veme peur les pauvres une somme de 450 fr. entre les mains de M. le

maire du 12º. arrondissement.

Les Frères des Ecoles chrétiennes ont été installés à Brest, le 17, avec beaucoup de solennités. Leur établissement est du surtout à la charité du curé de Soint-Louis, et de quelques ames pièues. Une

muscription avoit été ouverte pour se procurer les fonds nécessaires à cet établissement.

— Un officier supérieur de marine vient de partir pour aller inspecter l'école de marine d'Angoulème, qui, dit-on, doit être transfrée à Brest.

- M. le vicomte de Charrier-Moissard, capitaine de vaisseau ex ≉traite, vient d'être nommé maire de Toulon.

— M. le marquis de Rosières, ancien secrétaire général an ministère de la marine, nommé en 1815 maire de la ville d'Alby, et destilué en 1819, vient d'être reintégré dans ses fonctions.

— M. Lesire, juge d'instruction au tribunal de première instance, de Renncs, et M. Arnault, substitut du procureur général, ont été nommés conscillers à la cour royale.

— M. Rosset, premier avocat général à la cour royale de Colmar, vient d'être nommé procureur général à Cayonne.

- M. Desetangs, procureur du Roi, a été nommé, le 11, président du tribunal de première instance de Chaumont, en remplagement de M. Dimey, décédé.

— M. le général Berge, commandant en chef l'école d'application de l'artillerie et du génie, a quité Metz, le 17 de ce mois, pour aller prendre le commandement de l'artillerie à l'armée d'observation. On dit qu'il doit être remplacé par M. le général du génie baron Sabatier, qui commande actuellement l'arsenal du génie à Mctz.

- L'Echo du Nord, journal libéral, a été cité devant le tribunal de police correctionnelle de Lille; il est accusé d'avoir cherché à exciter à la haine et au mépris du gouvernement du Roi, et à troubler

la paix publique.

. — Conformément à l'arrêt de la cour de cassation qui easse les arrêts de la cour d'assises de Paris, le procureur-général de la cour royale d'Amiens a fait assigner les journaux de l'opposition à comparoitre, le 30 décembre, à l'audience de la cour d'assises de la Somme, séant à Amiens. « Mais attendu, est-il dit dans la citation, qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 mars dernier, que la cour d'assises de la Somme n'est pas compétente, voir dire que ladite cour est incompétente, et qu'il n'y a lieu à statuer au fond sur le renvoi à ella fait par la cour de cassa ion ».

La cour d'assises de Poitiers a rejeté, le 12 de ce mois, l'opposition formée par Me. Drault, avocat près cette cour, à l'arrêt par défaut, du 14 septembre, qu' l'avoit rayé du tableau pour avoir refuse de défendre l'accusé Berton, de qui il avoit été nommé d'of-

fice le conseil.

- M. Catineau, libraire à Poitiers, a été également déclaré nonsecavable dans sou opposition à l'arrêt qui lui a infligé la peine d'un mois de prison et 1000 fr. d'amende, pour avoir rendu un compte indièle des débats de la conspiration de Thouars. On annonce que Mr. Drault et le sieur Catineau se sont pourvus contre ces deux décisions postérieures à la cassation prononcée, le 5 de ce mais, des arrêts de la sour d'assises de Peris dans l'affaire des journaux de l'opposition.

Une énorme digne élevée pour protéger la ville de Saint-Jeansie-Luz contac les caux de la mer, vient de dispareitre en partie sous
des efforts des vagues. De nouveaux travaux vont être commencés et

-seront poursuivis avec activité.

- Un paysan, qui travailloit dans un champ près d'Avallon, a découvert tont récemment des statues mutilées qui ont donné lien à
des fouilles. On a trouvé l'engeinte d'un temple antique parfaitement
dessiné par des murs qui ont deux ou trois pieds de haut, une grande
quantité de statues mutilées de marbre blanc de la plus rare beauté,
et dont plusieurs sont presqu'entières, et beaucoup de pièces de cuivre et d'argent, toutes marquées au coin des empercurs romains.
L'architecte du gouvernement doit faire bientôt un rapport à l'Insàitut sur toutes ces précieuses découvertes.

Le baron d'Ergles est arrivé à Toulouse, le 13 de ce mois. Le leudemain il s'est promené dans la ville, revêtu de ses insignes et décorations. Avant de quitter l'Espagne, ce général a dispersé en Guérillas les troupes qu'il avoit sous son commandement. Le général constitutionnel Torrijos à fait publier, le 29 novembre dernier, une proclamation non moins barbare que celle de Mina.

- On assure qu'un traité d'alliance vient d'être conclu entre l'Espagne et le Portugal, et que huit mille hommes vont être mis à

la disposition du gouvernement espagnol.

— Le roi d'Espagne a signé, le rer. de ce mois, le décret des cortès qui supprime tous les couvens placés dans les heux dont la population ne s'élève pas au delà de quatre cent cinquante habitans. MM. Pizarro et Sonama, réducteurs du fougueux journal le Zurriago, viennent d'être exilés, le premier à l'île d'Ivica, le second aux Canaries, en verte du pouvoir dictatorial des ministres.

La première séance des cortes ordinaires de Lisbonne a eu lieu le 1et. décembre. Le roi, étant indisposé, n'a pu se trouver à l'ouverture. Dans son discours, qui a été lu par un de ses ministres, on voir les objets qui doivent occuper la session actuelle des cortès. Le président de l'assemblée a répondu par un long discours, dans lequel il fait

un gloge pompeux du roi.

La reine de Portugal a refusé le serment à la constitution. Ce refus, qui lui étoit dicté par sa conscience, a vivement, irrité les cortes de Lisbonne. Elle vient d'être séparée de tous ses enfans, et envoyée dans un châtean à cinq lienes de Lisbonne, où on ne lui a laissé que les personnes qui lui étoient absolument nécessaires pour son servire. Elle sera expulsée du royaume aussitôt que la saison et l'état de sa santé permettront cette cruclle mesure.

Le vice-roi d'Irlande, marquis de Wellesley, avoit pris des mysures énergiques pour comprimer les excès des orangistes, et avoit de
titué deux cents juges de paix connus pour leur partialité ou leur n'
aligence. Il avoit en outre empêché, le 4 novembre dernier, tout :aroupement autour de la statue du roi Guillaume. Le parti protes at

Surieux de ces mesures ducrgiques, vient de manifester toute-son itaien. A l'occasion de l'ouverture théatrale où, selon l'usage, le vico-soi paroit dans la loge royale en grande cérémonie, ins orangistes out chanté des chansons insultantes pour tes catholiques, et une caordine bonteille a été lancée dans la loge royale par un individu qui a été arrèté et reconnu par deux témoins; c'est un charpentier. Le marquis de Wellesley n'a pas été blessé. Le cri des perturbateurs étnit: Point de vic -roi paparte! L'ordre a été rétabli dans Dublin. On espère que ces excès ne serviront qu'à hâter l'émancipation des catholiques. On parle à Londres, outre la punition des perturbateurs arrètés, de la dissolation des associations d'orangistes, comme d'un toyer d'intolérance et de fanatisme.

— Les Grees ont remporté de nouveaux avantages sur leurs ennemis. Des brülets lancés con re la flot e turque ont mis le feu à pluséeurs ve seeaux. On dit que le vaisseau au iral du capitan pacha a santé. Les débris de la flotte se sont réfugiés dans les Dardanélles.

On réclame une place dans ce journal pour un artiste plus recommandable encore par ses principes que par ses talens. M. Bertrand Andrieu, graveur en médailles, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, est mort le 10 décembre dernier. No à Bordeaux le 4 novembre 1761, un vif attrait l'entraîna vers la gravure : cet art avoit alors perdu de son éclat. Andrieu forma son goût sur les meilleurs modèles, et chercha-à redonner à la gravure en medailles la correction et la grace de l'entique. Toujours choisi par le gouvernement pour exécuter les médailles des événemens les plus mémorables, il en forma une suite aussi intéressante par le travail que par le sujet lui-même. Depuis la restauration, de nouveaux chefd'œuvres sortirent de ses mains : nous citerons la médaille de la statue équestre de Henri IV, celle de la France en deuit au 20 mars, etc. En dernier lieu, il avoit fini la médaille pour la naissance du duc de Bordeaux : mais déjà atteint de la maladie qui vient de l'enlever, il voyoit sa santé dépérir de jour en jour. Il est mort après de longues souffrances, ayant demandé lui-même les secours de la religion, et s'étant préparé au dernier passage par l'exercice de toutes les vertus chrétiennes. Doué du plus heureux caractère et de l'humeur la plus égale, il étoit aimé et estimé de tous, et sa perte excite -les regrets les plus vifs dans sa famille et parmi ses amis, comme parmi tous ceux qui cultivent les arts.

Le mois de Jesus ou le mois de Janvier consacré à Jesus-Christ, et sanctifié par des méditations (1).

On sait qu'une pieuse pratique a consacré particulièrement le mois de mai à honorer les vertus de la sainte Vierge, et le mois de mars à honorer celles de saint Joseph. On a cru qu'on pouvoit aussi déterminer un des mois de l'année pour exciter une dévotion plus vive envers le Sauveur. Le mois de janvier a paru le plus propre pour cela; c'est le premier mois de l'année; c'est dans ce mois que l'Eglise célèbre plusieurs myse teres de la vie mortelle du Sauveur, sa circoncision, son adoration par les mages, son baptême. Ce temps peut en outre servir de préparation au Carême. On a donc rédigé une suite de méditations sur la vie et la mort de Jesus-Christ. Ces méditations sont pour tous les jours du mois, et rappellent les principales circonstances de la vie de notre Seigneur. Elles sont accompagnés de prières, de résolutions et d'exemples. Il nous a semble que le tout étoit instructif et édifiant; seulement nous ne savons si dans le nombre des exemples il n'y a pas quelques histoires qui ne sont pas tres-authentiques. Mais comme ces anecdotes tiennent peu de place, elles ne nuiront guère à l'intérêt et à l'utilité de l'ouvrage.

Le Patriolisme des Volontaires rayaux de l'Ecole de droit de Paris, par M. Guillenin (2).

On se rappelle avec quelle ardeur les jeunes gens de l'Ecolè de droit de Paris se présentèrent, en 1815, pour servir sous les drapéaux de la monarchie. A la nouvelle du retour de Buonaparte, douze cents jeunes gens s'enrôlèrent pour désfendre le Rot contre une seconde usurpation. La défection de presque toute l'armée n'abattit point leur courage, et un grand nombre d'entr'eux suivirent le Rot dans son exil, et no revinrent qu'avec lui. C'est l'histoire de leur dévouuent que M. Alexandre Guillemin vient rétracer. Lui-même un de ces volontaires et porte-drapeau, il a fait la campagne de Gand, et a vu tous les évenemens qu'il raconte. Son récit montre quels étoient les honorables sentimens de cette brillante jeunesse et le courage de ses chefs. On trouve ici des noms chers

(2) i vol. in-8°. prix, 4 fr. et 5 fr. franc de port. A Paris, chez Egron, et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

<sup>(1) 1</sup> vol. în-18; prix, 1 fr. ct 1 fr. 50 c. frant de port. A Paris; chez Egron; ct chez Ad. Le Glore, au burcan de se journal.

à la fidelité: MM. Druault, Pallu du Pare, Bertrandet, Bertaud du Coin, etc. M. Guillemin cite plusieurs traits de bonté de la part du Roi et de nos Piinces; il a, entr'autres, souvent occasion de parler d'un Prince qui a péri depuis, victime du plus noir attentet, et il paie avec effusion son tribut

à la mémoire de cette ame généreuse.

Cette relation doit donc être jointe à l'histoire générale de l'époque fatale des cent jours. Oûtre les faits généraux qu'elle rapporte, elle contient beaucoup d'anecdotes particulières, et elle est un témoignage de l'esprit qui régnoit alors, de l'attachement à la monarchie, et de l'horreur qu'inspiroit le retour de l'homme ennemi. M. Guillemin, qui n'est pas moins estimable par ses principes religieux que par ses sentimens de courage et de fidélité, en a mis l'empreinte dans sa relation, et il y règne même un ton animé, qui la fera lire avec plus d'intérêt. On n'aura cependant point à lui reprocher de s'être écarté des règles de la modération, car il s'est abstenu de nommer plusieurs personnages qui, à l'époque des cent jours, se sont montrés d'une manière peu honorable.

Le dernier numéro étoit imprimé lorsque neus avons appris que le prince de Hoheniohe devant demeurer en Autriche, il ne falloit plus lui écrire à Bamberg. On nous prioit de donner le plus de publicité possible à cette nouvelle, afin de prévenir des démarches ou des frais mutiles. Les lettres qu'on écriroit d'ici au 1er. mars prochain, dissoit M. Forster, resteroient sans réponse. Nous tâcherons de savoir s'il est possible d'écrire au prince dans sa nouvelle résidence. Mais comme M. Forster évite de donner son adresse, nous soupçonnons que le prince a voulu interrompre une correspondance, qui, à en juger seulement par les lettres que nous avons été chargés de lui transmetire, devoit être immense. S'il en a reçu autant des autres pays à proportion, ce vieux prince devoit être accablé de demandes.

M. Forster, qui est le chapelain du prince, et qui lui-même quitte Bamberg et va occuper une cure en Pranconie, écrit qu'on s'occupe de répondre aux lettres reçues ju qu'à ce moment; mais que, comme il y en a beaucoup, cela demandera du temps. Nous en prévenons les personnes intéressées, qui sans doute comptoient les jours, et attendoient impatiemment une réponse; elles verront par-là qu'elles

peuvent encore avoir à attendre un peu-

Quand neus saurons quelqueschose de certain sur la résidence du prince et sur la possibilité de lui cerire, nous en aventirons dans notre Journal. Jusque-là, nous engageons les shonnés à suspendre tout envoi de lettres pour le prince. D'après l'avis de M. Ferster, ce seroient des lettres perdues. D'après le même avis, nous n'avons point ampédié des lettres que nous venions de recevoir de Beaupréau et de Dracé. Toutes les autres sont parties.

L'Eglise catholique justifiée contre les attaques d'un écrivain qui se dit orthodoxe, on Réfutation des Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'Eglise orthodoxe, de M. de Stourdza; per M. \*\*\* (1).

M. Alexandre de Stourdza publia, en 1816, à Weymar, un volume in-8°., sous le titre de Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'Eglise orthodoxe. Cet ouvrage nous fut envoyé dans le temps pour en rendre compte; il faut le consesser, nous n'avons point rempli cette tàche. Plusieurs fois nous voulûmes examiner le volume de M. de Stourdza; mais les bizarreries du style, l'incohérence des idées, une certaine affectation de profondeur que nous ne pouvions comprendre, une métaphysique obscure appelée au secours d'une doctrine confuse, tout cela rebuta notre courage et lassa notre patience. Nous avions déjà noté quelques endroits qui nous paroissoient les plus singuliers, quelques pensées plus fausses, quelques assertions plus étonnantes; mais, quand il fallut porter un jugement général sur le livre, nous nous trouvions tout à coup arrêtés par la difficulté d'asseoir quelque chose de fixe sur un ouvrage mal tissu et rempli de contradictions. Insensiblement le temps s'est écoulé. Nous avons pris et repris le livre sans avancer notre travail, et nous avons fini par croire que peut-être nous ferions bien de garder le silence sur une production qui devoit être oubliée, et qui n'étoit pas assez attrayante pour être dangereuse.

<sup>(1) 1</sup> vol. in 80.; prix, 5 fr. 50 c. ct 7 fr. 50 c. franc'de port. A Lyon, chez Rusand; et à Paris, chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ret.

Une oceasion se présente pour réparer nos torts. Um ecclésiastique, probablement plus courageux que nous, et certainement plus instruit, a entrepris de réfuter les Considérations de M. de Stourdza. C'est cette réfutation que nous annoncons. D'abord nous étions tenté de penser que le critique avoit pris une peine inutile, et qu'il avoit fait trop d'honneur à son adversaire en le combattant avec tant de zèle; mais la lecture de son ouvrage nous a détrompé. Si les Considérations de M. de Stourdza sont peu connucs en France, quoiqu'écrites en françois, elles sont probablement plus répandues en Allemagne, et surtout en Russie, où notre langue est usitée dans les hautes classes de la société. Les attaques que M. de Stourdza s'est permises contre notre doctrine et notre église pourroient donc avoir fait impression sur quelques esprits, et il importoit de rectifier les fausses idées qu'il donne sur notre croyance et sur nos pratiques. Ne pas lui répondre, c'étoit laisser croire à des gens prévenus qu'on ne pouvoit pas lui répondre. D'ailleurs nous connoissons trop peu l'église russe, et c'étoit une occasion de montrer quel est son esprit, et d'éclaireir des questions qui ne peuvent être ans intérêt pour quiconque aime la vérité.

M. Alexandre de Stourdza, jeune Russe à ce qu'on dit, adopte la doctrine de l'église russe, ou du moins paroît l'adopter en général; car il s'en écarte sur des points fort essentiels. Il donne à son église le titre d'orthodowe, sans penser que cette qualité n'est point un signe qui puisse servir à faire distinguer une église. Ce qui l'a décidé à écrire, c'est, dit-il, les tentatives de quelques hétérodowes domiciliés en Russie contre l'église d'Orient. Il paroît que M. de Stourdza veut parler de quelques conversions qui eurent lieu à Pétersbourg il y a peu d'années. Mais en quoi ces conversions sont-elles une attaque contre l'église dominante? Dans un temps où chacun veut faire des prosélytes à l'o-

pinion qu'il adopte, à une époque où les incrédules, les protestans, les libéraux, publient des livres pour insinuer leurs sentimens, et cherchent par tous les moyens à gagner des partisans, surtout parmi la jeunesse, les catholiques seront-ils seuls exclus du droit de persuader les autres? Les changemens dont on se plaint ne sont-ils pas une suite nécessaire de la liberté de conscience que l'on a proclamée comme une loi fondamentale? Est-ce la peine de faire tant de bruit pour quelques conversions de femmes et d'enfans, quand tous les ans les gazettes de Pétersbourg impriment la liste de ceux qui ont embrassé la communion russe, quand il y a une loi en Russic qui porte que tout enfant qui a son père ou sa mère russe doit être élevé dans la religion russe, quoique l'un des deux époux soit d'une autre religion? Cette loi, pour le dire en passant, est-elle bien conforme à la tolérance, et les catholiques sont-ils donc bien criminels quand ils cherchent à convertir les membres des autres églises, tandis que ceux-ci sont dignes d'éloges quand ils s'efforcent aussi d'amener à leur croyance les enfans de l'église romaine?

Telle est la manière de raisonner de l'auteur de la Réfutation; mais il ne se borne pas à ces argumens. Il suit M. de Stourdza dans tous ses développemens sur les dogmes, sur les sacremens, la liturgie, le clergé, les ordres religieux, etc. L'auteur traite tous ces points avec autant de solidité que de précision, et se montre, à ce qui nous semble, théologien exercé, et de plus logicien exact. Il connoît l'histoire ecclésiastique, et relève les nombreuses assertions de M. de Stourdza sur cette matière. Celui-ci avoit dit, par exemple, que le premier concile écuménique avoit décerné une préséance d'ancienneté et d'honneur à l'évêque de Rome et à celui de Constantinople; mais il a oublié que, lorsque le premier concile de Nicée faisoit ses canons,

en 325, Constantinople n'existoit pas, on n'étoit encore que l'humble Bysance, dont l'évêque reconnoissoit celui d'Héraclée pour son métropolitain. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, M. de Stourdza s'étoit énoncé avec la légèreté présomptueuse d'un jeune homme qui croit qu'on écrit l'histoire avec le seul secours de l'imagination. Le réfutateur, au contraire, ne marche qu'entouré de monumens, de preuves et de raisonnemens, et il renverse complètement l'érudition leste de l'orthodoxie mal assurée de son adversaire. Sa Justification de l'Église catholique nous paroît un bon livre de controverse, qui 'tend, non pas seulement à justifier quelques particuliers respectables ou même un corps utile, mais encore à repousser de funcstes préventions contre l'église romaine en général, et à prouver l'injustice d'une séparation due bien plutôt à de misérables rivalités et à des passions ardentes qu'à la connoissance et à l'amour de la saine doctrine.



## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Rome. Le dimanche 8 décembre, jour de la fête de la Conception de la sainte Vierge, le saint Père, après avoir célébre la messe dans sa chapelle privée, prononça un décret portant qu'on pouvoit avec sureté procéder à la béatification du vénérable serviteur de Dieu le Frère Julien de saint Augustin, espagnol et profes laïc chez les Mineurs de l'Observance. Ensuite S. S. déclara qu'il étoit constant que le vénérable serviteur de Dieu Pierre-Dominique d'Orviète, prêtre, profès et missionnaire des Mineurs de l'Observance réformés, avoit pratiqué les vertus dans un degré héroïque. Ces décrets ont depuis été rendus publics.

Le même jour, il a été tenu chapelle papale pour la fête de l'immaculée Conception. Bien que cette fête tombêt le second dimanche de l'Avent, cependant, d'après une disposition particulière de Benoît XIV de glorieuse mémoire,

on a chanté, ce jour, la messe solennelle propre de la Con-

ception.

Le roi de Prusse est arrivé le 8 décembre, de retour de Naples. S. M. a voulu faire une seconde visite au saint Père, et s'est rendue, le mardi 10, au matin, au palais Quirinal, ainsi que le prince son frère. L'un et l'autre ont pris congé de S, S., qui les a accueillis de la manière la plus distinguée.

Le roi est parti, le 11, par la route de Florence.

Paris. Le 24 décembre, un Anglois, d'une famille riche et honorable, M. Wright, a fait abjuration du protestantisme, entre les mains de M. Guillaume Poynter, évêque d'Halie et vicaire apostolique de Londres. Cette cérémonie a eu lieu dans la chapelle des religieuses Récolettes établies rue d'Anjou, près l'ancien cimetière de la Madelaine. M. Wright, qui a vingt-six ans, étoit dernièrement à l'abbaye du Gard, et a été fort touché de ce qu'il y a vu. Il a eu pour parrain un pieux jeune homme, qui a contribué à l'éclairer : ct pour marraine, Mme. la cointesse de Genlis. Plusieurs personnes de distinction étoient présentes, entr'autres, Mer. le nonce et M. de Haller, revenu lui-même d'une manière si éclatante à la religion catholique, et qui justifie cette démarche par son zele et sa piete. Plusieurs autres exemples de conversion out cu lieu tres-récemment dans la capitale, entr'autres, deux dames d'un rang distingué dans la société, l'une femme d'un officier général, et l'autre d'un seigneur irlandois. Nous pourrons donner quelque jour des détails plus positifs sur ces deux derniers faits. L'abjuration de ces dames a été publique; mais des raisons particulières ont fait souhaiter qu'il n'en fût pas encore rendu compte dans les journaux.

— M. Pierre Delarue, curé de Saint-Denis du Saint-Sacrement au Marais, est mort, le 26 décembre, à la suite de longues infirmités. Il étoit du diocese de Bayeux, et exerçoit les fonctions de second vicaire à Saint-Louis en l'Île à l'époque de la révolution. Il refusa le serment, malgré l'exemple que lui avoit donné son curé. Il revint ensuite dans cette paroisse lorsque le curé eut rétracté son serment. Il fut fait curé de Saint-Gervais il y a quelques années, puis transféré à la cure de Saint-Denis du Marais. C'étoit un ecclésiastique édifiant et régulier, qui s'étoit fait aimer et estimer dans les dif-

férences places qu'il a occupées.

- Le séminaire des Missions-Etrangères célébrera, le

6 janvier, la fête de l'Epiphanie, qui est la fête patronale de cet établissement. M. l'évêque de Troyes officiera pontificalement le matin à dix heures précises. A deux heures précises, M. l'abbé Ronsin prononcera le discours, qui sera suivi de la quête pour les missions étrangères. La quête sera faite par mesdames la marquise de Rongé et la comtesse de Corbières. Les vêpres seront à trois heures et demie. Ceux qui ne pourront se trouver au discours sont priés d'envoyer leurs offrandes aux quêteuses.

— Des personnes qui s'intéressent au succès de l'association de Saint-Joseph, tiendrout une assemblée de charité pour cet objet, le samedi 28; M. l'abbé Letourneur, prédicateur ordinaire du Roi, parlera sur cette œuvre, et rendra compte de son but, de son origine et de ses progrès. La réunion aura lieu rue de Bourbon n°. 51, à deux heures précises.

- Les obsèques de M. Dominique Elicagaray ont été célébrées le jeudi 26 décembre à midi, dans l'église Saint-Sulpice, en présence d'une réunion nombreuse d'ainis et de confrères de cet estimable ecclésiastique. M. l'évêque d'Hermopolis, qui étoit fort attaché à M. l'abbé Elicagaray, et qui l'avoit indiqué pour son successeur lorsqu'il quitta, il y a quelques aunées, le conseil de l'instruction publique, assistoit au service dans le sanctuaire, en rochet et en comail. Les membres du conseil d'instruction publique et d'autres fonctionnaires de l'Université remplissoient la nef. M. l'abbé Elicagaray étoit ne vers 1760, dans le diocese de Bayonne. Il étoit, en 1790, ossicial de la Basse-Navarre. Un écrit qu'il publia en faveur des droits de l'Eglise, au commencement de la révolution, lui concilia l'estime du cardinal Maury, qui lui envoya de Montesiascone des lettres de grand-vicaire pour ce diocèse. Lorsque le cardinal eut été nommé archevêque de Paris, il sollicita l'abbé Elicagaray de venir le seconder dans l'administration; mais celui-ci déclina cette invitation, et sit entendre au cardinal, quoique de la manière la plus polie, que ses principes ne lui permettoient pas de prendre part sous lui à l'administration du diocèse de Paris. Toutesois le cardinal ne lui en garda point rancune. Dans ces derniers temps, la piété de M. l'abbé Elicagaray avoit semblé redoubler; nous savons qu'il avoit fait, il y a peu de temps, une confession générale, et il donnoit plus de temps aux exercices de religion. Tous les matins il consacroit une heure à la méditation; c'est au

milieu de ces pratiques chrétiennes et sacerdotales que la mort l'a surpris; mais en peut croire qu'elle n'a pas été imprévue

pour Ini.

-On a su qu'il s'étoit formé, à Paris, une société des bonnes études, qui a pour objet d'offrir aux jeunes gens qui se trouvent dans la capitale pour leurs études, une réunion où ils trouvent des secours, des conseils et des exemples propres à les diriger et à les soutenir dans la carrière. Des jurisconsultes et des médecins distingués dirigent cette société, qui compte déjà un grand nombre de jeunes gens, et qui a tenu, l'année dernière, plusieurs réunions. On a acheté un local, où on a disposé une salle vaste et commode pour les séances. Comme cet établissement a surtout un but religieux, une messe du Saint-Esprit a été célébrée le vendredi 20, pour attirer les benédictions divines sur cette réunion. M. l'abbé Rauzan a prononcé un discours plein d'ame et d'expression, qui à encore animé une jeunesse remplie du meilleur esprit. Le soir, on a pris possession du nouveau local, et on a inaugure le buste du Roi.

— On a ouvert le jour de Noël à Saint-Sulpice, la nouvelle chapelle de Saint-Maurice, peinte à fresque par M. Vinchon;

nous en donnerons une description.

- On a imprime à part un extrait de notre n°. 867, sur les religieux Trapistes d'Espagne réfugies en France. On a l'intention de répandre cet extrait pour faire connoître le sele de ces bons religieux et favoriser le désir qu'ils ont de s'établir en France. Les ames pieuses ne peuvent voir qu'avec plaisir se former quelques-uns de ses saints asiles, que rend encore plus nécessaires notre corruption présente. Ceux qui voudront coopérer à cette bonne œuvre pourront envoyer leurs dons à M. l'archevêque de Bordeaux, qui, comme nous l'avons vu. s'intéresse d'une manière toute spéciale à cet établissement, ou au secrétariat de l'Archevêché à Paris. M. le baron Giresse de la Beyrie, secrétaire des commandemens de Msr. le due d'Angoulème, et Mr. Clausel de Coussergues, député, veulent bien aussi recevoir les offrandes. Celui-ci avoit un frère qui a demeuré au monastère de Sainte-Susanne. M. Charles Clausel. officier dans l'armée de Condé, se sit Trapiste après la dissolution de ce corps, et eut pour moître des novices le même Père de Martres qui est aujourd'hui a l'aris. Ce même Père assista M. Charles Clausel à la mort, et rendit compte de sa

fin édifiante à sa famille par une lettre qui est citée dans un

ouvrage célèbre.

- Les travaux des missions ont aussi recommencé dans le diocèse de Troyes. Les missionnaires attachés à ce diocèse, et qui font partie de la congrégation de M. l'abbé Coudrin, ont ouvert leurs exercices à Gyé-sur-Seine, et y ont ranimé la foi. L'affluence fut si grande des les premiers jours, que trois des missionnaires se rendirent à Neuville, paroisse importante, à une demi-lieue de Gyé, pour répondre aux vœux des habitans de ce lieu et des environs. Cinq autres resterent à Gyé. Une foible opposition fit entendre quelques murmures, bientôt étouffés par une impulsion générale. Les solides instructions des missionnaires, et surtout leur douceur et leur charité, ont triomphé de toutes les préventions : les hommes, les vieillards sont accourus aux exercices et au tribunal de la pénitence. M. l'abbé Coudrin est venu se joindre, pour quelque temps, à ses confrères, et a encore contribué à entraîner les esprits. Chaque jour étoit marqué par de nouvelles conquêtes; des mariages ont été bénis. Le 23 novembre, M. Condrin a fait la cérémonie du renouvellement des vœux du baptême, et le lendemain dix-huit cents personnes ont communié, tant de Gyé que de Neuville et de Courteron. A Gyé, les deux tiers de la paroisse, hommes et semmes, ont suivi la mission. Le soir du dimanche 24, on a fait la plantation de la croix : parmi les porteurs, on distinguoit M. le chevalier de Bellaing, qui habite Gyé et qui y donne le meilleur exemple; M. Augustin Coudrin, juge à Bar-sur-Seine. On estime que les assistans étoient au nombre de cinq mille. Les curés de buit paroisses voisines étoient venus, avec un grand nombre de fidèles, prendre part à la cérémonie. La paroisse de Comméville, située sur les limites de l'Aube et de la Côte-d'Or, a montre surtout un zele très-louable; les habitans, quoique éloignés de Gyé de deux lieues, venoient en foule tons les soirs aux exercices. On a eu aussi beaucoup à se louer des autorités locales. Les missionnaires sont partis, le 28, pour les Riceys, et ont été conduits processionnellement par ceux qu'ils avoient instruits et touchés, et qui ne savoient comment leur exprimer leur reconnoissance.

- On a publié, à Nanci, la relation d'une guérison opérée, le 4 novembre dernier, sur la Sœur Constance Barbiche, religieuse de la congrégation de Saint-Charles. La Sœur

Constance, actuellement agée de vingt-huit ans, étoit sujette à des vomissemens, et étoit tombée dans un état de maigreur et de dépérissement qui sembloient annoncer une fin prochaine. On écrivit en sa faveur au prince de Hohenlohe : une réponse, datée de Bamberg, le q octobre, et signée Forster, chapelain, en l'absence du prince, avertissoit que celui-ci prieroit le 4 et le 25 novembre, et qu'il aimoit à prescrire une neuvaine en l'honneur du Sacré-Cœur. La neuvaine fut faite dans la maison chef-lieu de la congrégation de Saint-Charles, et dans le noviciat qu'habite la Sœur Constance. Celle-ci commença à éprouver quelque soulagement pendant le cours de cette neuvaine, qui avoit été ouverte le 26 octobre. Le jour de la Toussaint, elle communia au lit, n'ayant pas la force de marcher. Le lendemain, après avoir beaucoup vomi dans la matinée, ayant lu dans l'Evangile la guérison de l'hémorrhoïsse, elle fit sa prière à Dieu. bien persuadée qu'il pouvoit la guérir ainsi que cette femme. Des ce moment, elle se leva, et put marcher sans le secours de personne. Le 3 novembre, elle vomit encore. Le 4, jour de saint Charles, elle éprouva une grande secousse pendant la messe : depuis, elle n'a plus en de vomissemens, et sa santé se fortifie de jour en jour. Telle est la substance du récit de la Sœur. M. l'abbé Brion, vicaire-général et supérieur de la congrégation de Saint-Charles, certifie la vérité des faits contenus dans l'exposé de la Sœur, et déclare qu'ils sont tous à sa connoissance personnelle. Son certificat est du 5 décembre ! dernier. M. Serrieres, docteur en medecine, atteste, le 2 decembre, que la Sœur étoit attaquée, depuis sept ans, d'une névrose de l'estomac, et que les accidens étoient augmentés au point que la vie de la Sœur étoit en péril certain, lorsque, par suite d'une ferme confiance en Dieu et aux miracles du prince de Hohenlohe, il s'est opéré en elle un changement total; que, depuis un mois, les vomissemens ont disparu. M. le docteur Serrières croit qu'il y a, dans ce changement, quelque chose de miraculeux. Nous laisserons chacun peser les faits et tirer les conséquences.

— Il paroît à Strasbourg, depuis l'année dernière, un ouvrage périodique, qui, sous le nom de *Timothée*, s'annonce pour propager les sentimens religieux et libéraux. Ce mélange paroîtra peut-être singulier; la religion s'allie mal avec ce qu'on décore apjourd'hui du nom de sentimens libéraux.

Aussi l'ouvrage offre un amalgame assez bizarre, et en même temps que les auteurs paroissent attachés aux grands principes de la révélation, ils se laissent entraîner sur bien des points à l'esprit de leur siècle, et leur prétendue impartialité est tout-à-fait partiale. Ils attaquent l'Eglise catholique avec une aigreur qui certainement n'est pas libérale, au moins dans l'acception véritable de ce mot. Leur article sur l'Histoire de l'origine des Vaudois renferme des sorties fort déplacées contre les papes; celui sur l'établissement de la religion chrétienne a des réflexions non moins repréhensibles et non moins hors de propos sur les prêtres du moyen âge. Dans un morceau sur la perfectibilité des connoissances religieuses, on avance comma une chose incontestable cette fausseté manifeste, qu'il n'y a nulle part plus d'incrédules que dans les pays où l'on exige une foi plus absolue. L'histoire de la séparation de l'église grecque. et de la latine met tous les torts du côté des pontifes romains. Un article sur la lettre de M. de Haller reproduit des reproches usés. Pour servir de contrepoids aux espérances données par M. de Haller sur le retour d'un grand nombre de protestans à l'unité, le Timothée cite des faits contraires. A Dublin, ditil , la Société des Ecoles du Dimanche fait élever dans la religion protestante de pauvres enfans catholiques dont le nombre s'est élevé à près de 60,000 en 1818, et à Londres une société irlandoise travaille à établir des écoles protestantes partout où la religion catholique dominoit; de sorte, ajoute-t-on, que les catholiques commencent à lire la Bible et ont moins de confiance pour leurs curés. Voilà véritablement un beau sujet de triomphe pour les protestans, et il leur sied bien après cela de crier contre le proselytisme des prêtres catholiques. Séduire de pauvres ensans, profiter de leur misère pour les arracher à leur croyance, leur inspirer des préventions contre la foi de leurs parens, leur vendre quelques secours au prix de leur défection, cela assurément n'est pas généreux; et ce sont des protestans qui nous révèlent ce manége et ces menées. Au surplus, nous sommes persuadé qu'il y a un peu d'exageration et de vanterie dans le nombre de ces conquêtes et dans l'appréciation des résultats que l'on se flatte d'obtenir. Un sermon sur la liberté évangélique, qui se trouve ensuite dans le même recueil, est une déclamation tout-à-fait dans le goût moderne sur les chaînes où les catholiques retiennent l'esprit humain, sur les restrictions qu'ils mettent à la leq-

ture de la Bible, sur la pompe de leurs cérémonies. Nous n'avons encore parlé que du premier volume du Timothée; le second volume offriroit aussi quelque prise à la critique. Un article sur les superstitions épargne précisément les plus grossières et les plus dangereuses. Dans un sermon qui a pour texte : la Vérité nous délivrera, et qui a été prêché à Strasbourg, le 17 février dernier, l'orateur commence ainsi son premier point : Par un fidèle attachement à l'Evangile nous n'entendons pas que l'on s'en tienne opiniatrément à la lettre de ces saints livres, ni que i'on répète aveuglément des propositions dans lesquelles nos réformateurs avoient déposé les vues qui leur étoient personnelles; mais que l'on s'attache constamment à cet esprit vraiment libéral, dont Jésus-Christ lui-même étoit animé lorsqu'il se servoit de l'Ecriture sainte à l'appui de sa doctrine, mais n'en expliquoit le sens que d'après les lois de la raison, du sentiment et de la liaison que les passages ont entre eux. Cette phrase est fort remarquable; ainsi voilà les protestans qui déclarent franchement ne pas s'en tenir à la lettre de l'Ecriture ni à la doctrine des réformateurs, et qui abandonnent la religion à la raison et aux sentimens de chacun, et aux interprétations nécessairement variables et arbitraires de tous les individus. Ils ont bonne grâce après cela à se plaindre des interprétations données par l'église catholique. Il y a d'ailleurs dans le Timothée d'assez hons articles; il est dommage qu'ils soient gâtés par des traits d'exagération, de partialité et de mauvais goût.

Ontre les écrits que nous avons cités dans nos numéros 865, 867 et 870, la congrégation de l'Index, à Rome, a encore condamné, le 22 août dérnier, d'autres ouvrages publiés en différens pays. Nous en donnerons la liste, qui complétera ce que nous avons déjà dit à cet égard. Les autres livres condamnés par ce décret sont donc le Traité du mariage et de sa législation, traduit de l'allemand; Exercices de religion; sur le Tombeau de la princesse de Galles; l'An 2440 (c'est une traduction italienne; l'ouvrage avoit deja été condamné par décret du 15 novembre 1773); de l'Economie de l'espèce humaine, par Adéodat Ressi; courte Exposition de quelques principes sur la science du droit commercial, par Adéodat Ressi; Propositions historico-canomiques, que D. Jean Rico soutiendra le 15 novembre 1821, sous la présidence de Philippe Taboada; Allocution du citoyen

docteur Charles Ressi, prononcée à l'occasion de l'érection de l'arbre de la liberté; Miroir du gouvernement et du peuple de Rome, ou Examen de la conduite tenue par cette cour; Ana-Lyse et réfutation succincte de la Bulle de Pie VI, adressée en France, aux évêques et an clergé de cette nation (tous les écrits ci-dessus sont en italien); l'ancien Clergé constitutionnel jugé par un évéque d'Italie, Laux une, 1804, in-8°. (cet ouvrage paroît être de l'abbé Degola, ecclésiastique genois, qui assista au concile des constitutionnels, à Paris); l'Atalie, par lady Morgan; Doctrine de l'Ecriture sainte sur l'adoration de Marie, Genève, 1822, in-80. (c'est la brochure que nous avons fait connoître dans notre numéro 823): Introductio in libros veteris Testamenti; Enchiridion hermeneuticæ generalis tabularum veteris et novi fæderis; Appendix hermeneuticæ, seu exercitationes exegeticæ; Archælogia biblica in Epitomem redacta (ces quatre ouvrages sont du docteur Jean Jahn, et portent son nom. Voyez ce que nous avons dit de ce savant, no. 849); et ensin Hermeneutica Biblica generalis usibus academicis accommodata, par Altmann Aricler. Ce professeur est aussi cité dans le même numéro, pour la hardiesse avec laquelle il interprète l'Ecriture d'après le système de l'exégèse moderne. Tels sont, avec les ouvrages cités précédemment, tous les livres proscrits par le décret du 22 août dernier. On a cru qu'il étoit utile d'en douner la note pour l'instruction du lecteur.

#### NOUVELLES POUTTIQUES.

Paris. Le conseil des ministres, présidé par le Roi, a eu lieu le 25 de ce mois, et a deré près de trois heures. On dit que la délibération a porté sur les résultats du congrès de Vérone, et sur le parti à prendre à l'égard de l'Espagne. On assure que cinq ministres ont opiné pour la guerre, et que le Roi a incliné pour l'opinion émise par MM. de Villèle et de Lauriston en faveur de la paix. Par suite de cette résolution le ministre des affaires étrangères aupoit donné sa démission, et M. de Villèle prendroit par interin le porte-feuille de ce ministère. Du reste, comme l'on est dans une grande incertitude sur les affaires d'Espagne, il est possible que ce qui semble arrêté aujourd'hui ne le soit plus demain.

Les ambassadeurs de Russie, d'Autriche et de Prusse ont envoyé, le 24, à Madrid, des courriers extraordinaires porteurs des résolutions du congrès par rapport à l'Espagne. Le courrier de la France est parti dans la nuit du 25 au 26. Si les déclarations de la Sainte Alliance no sont pas acceptées par l'Espagne, les ambassadeurs de Russie, d'Autriche et de Prusse ont l'ordre de quitter Madrid. Le 25, l'ambassadeur a expédié un nouveau courrier extraordinaire pour Madrid.

— Mme, la duchesse de Berri est allée, le 26, chez Mme, la marquise de Lacoste pour faire des emplètes de différens ouvrages de broderies et de tapisseries exécutés par les Princesses elles-mêmes et par les dames de la cour, et dont le produit est destiné aux pauvres.

La section des requêtes de la cour de cassation s'est réunie, le 24, dans la chambre du conseil, pour statuer sur la plainte en forfaiture, et la demande en prisc à partie dirigée par quatre députés contre M. Mangin. La cour, après avoir entendu M. le baron Dunoyer, rapporteur, et M. Mourre, procureur-général, a délibéré pendant deux heures et demie, et rejeté la plainte de MM. Foy, Lafitte, Benjamin Constant et Kératry. Cet arrêt, qui a été prononcé à huis-clos, renferme des motifs très-développés.

— On dit qu'une députation de négocians de Bordeaux a été admise, le 24, à l'audience du ministre de l'intérieur. On ajoute que S. Exc. a assuré la députation que le commerce seroit informé à temps des résolutions que le gouvernement croiroit devoir prendre

en ce qui concerne l'Espagne.

— On exécute à la chambre des députés des travaux indispensables pour la solidité du bâtiment. Deux tribunes particulières seront élevées aux deux angles de la salle. Un superbe buste de S. M., en marbre, exécuté par M. Bosio, remplacera les bustes en plâtre.

—On dit que MM. Ouvrard et Rougemont, banquiers, qui avoient contracté un emprunt avec la régence d'Espagne, sont cités au tribunal de police correctionnelle par l'ambassadeur d'Espagne, comme ayant consenti un emprunt avec un chef de révoltés contre le roi

d'Espagne.

— Adrica Besson, marchand d'estampes, convaince d'avoir véndu des gravures prohibées, a été condamné par le tribunal de police correctionnelle à quinze jours d'emprisonnement et 16 fr. d'amonde.

— Jean Corcelle, garçon boulanger, convaincu d'avoir proféré des eris séditieux, a été condamné par le tribunal correctionnel à dix

jours de prison.

— Jean-Charles Lamome, vérificateur en bâtimens, déjà condamné, par défaut, pour propos séditieux et offensans envers la personne du Roi, a comparu, le 24, au tribunal de police correctionnelle, qui l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende.

— Un huissier s'est présenté, le 26, chez le libraire Chasseriau, pour y saisir les exemplaires de l'*Abrégé de l'Origine de tous les cuites*,

par Dupuis.

- M. de La Fosse, élève de M. l'abbé Hauy, vient d'être nommé conservateur des collections d'histoire naturelle de la Faculté des

Sciences de l'Académie de Paris.

— Certains journaux, qui sont toujours à la recherche des nouvelles capables de porter l'alarme par la mauvaise foi avec laquelle, ils travestissent ces nouvelles, avoient annoncé que Mme, de Montmorency-Béthune étoit en procès avec soixante-douze acquéreurs de hiens nationaux. Il résulte de la réponse donnée par M=c. de Montmorency, et des arrêtés de la convention, que les biens furent illégalement vendus, puisque M=c. de Montmorency, enfermée dans les prisons d'Arras, n'avoit pas quitté le sol françois; que ectte vente fut cependant maintenue par la convention; mais qu'on força les acquéreurs de verser le prix des biens dans les mains de M=c. de Montmorency, et uon dans les caisses de la république. M=c. de Montmorency, n'ayant pas encore reçu de paiement d'un des acquéreurs, demande qu'en execution des arrêtés il soit condamné à lui payer le prix de la vente.

Le marquis de Wellesley a révoqué plusieurs officiers de police de Dublin qui, par leur négligence, avoient favorisé les désordres qui ont eu lieu au théatre. Cette première tentative avoit été concertée, dit-on, entre quelques orangisses et plusieurs ennemis des ca-

tholiques d'Irlande.

Le baron d'Eroles est parti de Toulouse, le 20 de ce mois, avec ses aides-de-camps et plusieurs officiers supérieurs espagnols. Il se dirige du côté de For. Romanilló est parti pour Perpignan. Romagosa, qui défend les forts de la Séo d'Urgel avec une nombreuse garnison. a remporté un avantage considérable sur les troupes de Mina. Des dragons constitutionnels étant à la poussuite des soldats de l'armée de la Foi, ont osé violer le territoire françois. L'un d'entr'eux a été atteint d'une balle par nos troupes et frappé de mort.

— On annonce que de grands mouvemens vont avoir lieu dans les armées russes du midi et de l'ouest, et qu'elles seront renforcées par d'autres troupes.

Poésies de Malherbe, et Lettres inédites du même. 2 vol. in-8°.; dédiés l'un et l'autre à la ville de Caen.

François de Malherbe, né à Caëu vers 1555, étoit d'une famille ancienne de la province. Son père, qui n'étoit pas riche, s'étant fait calviniste avant de mourir, on dit que le fils en fut si affecté qu'il s'en alla en Provence, où il passa quelque temps. Il étoit lié avec le célèbre Duperron, depuis cardinal, et ce fut ce prélat qui le fit connoître au Roi. Henri IV ayant un jour demandé à l'évêque s'il faisoit encore des vers, Duperron répondit qu'il avoit renoncé depuis long-temps à cet amusement, et qu'il ne connoissoit qu'un gentilhomme de Normandie, nommé de Malherbe, qui cultivât la poésie avec un véritable talent. Ce fut d'après ce témoignage que le Roi attira Malherbe à la cour, et les lettres sont redevables au cardinal Duperron de la protection et des encouragemens accordés au talent de Malherbe. Ce poète avoit de la religion, et Racan, son ami, le disculpe da

reproche d'indifférence sur ce point important. De Malherbe mourut à Paris, en 1628, ayant rempli les devoirs d'un bon chrétien.

Le volume est orné d'un très-beau portrait de Malherbe, du fac simile de son écriture, et de la gravure d'une médaille exécutée, il y a quelques années, en l'honneur du poète. Sur un des côtés de la médaille est un hémistiche de Boileau': Ensin, Malherbe vint; et c'est en effet ce qu'on pouvoit dire de plus glorieux pour ce poète, qui tient le premier rang en ce genre parmi nous, et devina tout à la fois la langue et l'harmonie. Nous citerons ici sa paraphrase d'une partie du psaume cxLy:

N'espérons plus, mon ame, aux promesses du monde; Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde Que toujours quelque vent empéche de calmer. Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre; C'est Dieu qu'il faut aimer.

En vain, pour satisfaire à nos lâches envies,
Nous passons près des rois tout le temps de nos vies
A souffrir des mépris, et ployer les genoux.
Ce qu'ils penvent n'est rien; ils sont comme nous sommes,
Véritablement hommes,
Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière Que cette majesté si pompeuse et si sière Dont l'éclat orgueilleux étonnoft l'univers; Et dans ces grands tombeaux, où leurs ames hautaines

Font encore les vaines, Ils sont mangés des vers.

Là se perdent ces noms de maitres de la terre, D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre. Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs; Et tombent avec eux, d'une chute commune,

Tous ceux que leur fortune Faisoit leurs serviteurs.

Quand on pense que ces vers ont deux cents ans, on est porté à croire que l'auteur eut vraiment le génie de la poésie. Le volume renferme en outre une Notice sur Malherbe, tirée des Mémoires de Racan, quelques lettres et des notes. Le tout est imprimé avec beaucoup de soin et d'élégance. On a reproché à l'éditeur d'avoir, dans son Avertissement, parlé assez légèrement du savant Peiresc, conseiller au parlement de Provence, et ami de Malherbe. Il a réparé ce tort dans le second volume, qui est rempli par les Lettres de Malherbe à Peiresc. Nicolas-Claude de Fabri de Peiresc, mort à Aix, en 1637, avoit une érudition très-variée; il étoit ecclésiastiqué, et abbé de Sainte-Marie de Cuistres, au diocèse de Bordeaux, où il travailla à mettre la réforme. Il étoit intime ami des Malherbe, et ils entretenoient ensemble une correspondance assidue. C'est cette correspondance qui forme le second volume que nous annonçons; elle va de 1606 à 1628. La dernière lettre est du 3 avril 1628, et a mis l'éditeur en état de rectifier une erreur qu'il avoit commise dans le volume de Poésies. Il y avoit dit que de Malherbe étoit mort en 1627, tandis que les meilleures autorités placent sa mort en 1628.

Malherbe donne à Peiresc des nouvelles de la cour où il demeuroit. La lettre où il raconte la mort de Henri IV est fort intéressante. Cette correspondance fait assez bien connoître les mouvemens de la cour, et les divers ecidens qui arrivoient sur ce théâtre. L'auteur avoit le titre de gentilhomme ordinaire du Roi, et Henri IV le chargeoit de saire des vers sur différens sujets. On lui avoit promis pour cela une pension, qu'il paroît avoir poursuivie long-temps. Malherbe est fort réservé dans cette correspondance, et on y voit fort bien la discrétion d'un courtisan qui ne veut point se compromettre en rapportant les nouvelles publiques. Ces nouvelles ont, pour la plupart, moins d'intérêt aujourd'hui; il y en a peu qui aient trait à la religion. Il y est cependant quelquefois question de sermons, entr'autres, de ceux d'un Père Portugais (c'étoit son nom), qui étoit alors fort suivi à Paris, et qui prononça une Oraison funebre de Henri IV. On y parle de quelques conversions de protestans, par exemple, de celle de M. de Châteauneuf de Chalosse, et de Jérémie Ferrier, ministre de Nîmes, qui abjura le 7 septembre 1613, entre les mains du Père Cotton. Enfin on apprendroit dans ces lettres beaucoup de particularités sur la régence de Marie de Médicis sur l'enfance de Louis XIII, etc.

Le volume de Lettres inédites est orné d'une vue de la ville de Caën, et d'une vignette qui représente la maison de Malherbe dans cette ville. Les habitans de Caen n'ont pu être que tres-flattés de cette édition des œpvres d'un poète qu'ils citent parmi ceux qui ont fait le plus d'honneur à leur patrie.

# Sur la Congrégation de Saint-Sulpice.

Il n'est rien de si apostolique et si vénérable que Saint-Sulvice, disoit Fénélon; l'assemblée du clergé de 1730 fit aussi un bel éloge de cette association, dans la lettre qu'elle écrivit au Pape, le 12 septembre, pour demander la béatifica. tion d'Agnès de Langeac. Plus récemment, un prélat, l'ornement de l'église de France par ses talens, a célébré dans un de ses ouvrages les vertus modestes d'une congrégation qui met sa gloire à faire le bien dans le secret des pieux asiles ou elle se renferme. Enfin, on a entendu naguère avec pla sir. dans une occasion solennelle, un ministre du Roi parler avec estime de ce corps respectable et d'un de ses plus dignes chefs. Il a paru qu'une Notice abrégée sur cette congrégation et sur les établissemens qu'elle a formés ne seroit pas sans intérêt. Nous allons donc présenter quelques détails sur Saint-Sulpice, et sur tout ce qui se rattache à ce nom, en . distinguant, ce qu'on ne fait pas toujours, la congrégation ou compagnie, le séminaire et la communauté des prêtres. Nous parlerons aussi de l'église, de la paroisse, et de divers établissemens qui furent la suite du premier. Nous ferons surtout usage dans ces recherches d'on livre peu connu, intitulé : Remarques historiques sur l'église et la paroisse de Saint-Bulpice, par l'abbe Simon, prêtre de la communauté; Paris, 1773, in-12.

On ne sait pas précisément à quelle époque l'église de Saint-Sulpice a été bâtie pour la première fois, et il y a lient de croire qu'elle étoit d'abord l'église baptismale du bourg de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Au commencement du 17<sup>8</sup>, siècle, ce quartier ayant commencé à se peupler rapidement, on ajoua de nouvelles chapelles à l'église qui étoit vieille et petite. Il y out même plusieurs projets pour la rebâtir; mais ces projets n'eurent aucune suite jusqu'au temps ou M. Olier devint curé de cette paroisse. Jean-Jacques Olier, dont le nom se lie à tant d'œuvres importantes, peut être regardé comme un des prêtres de son temps qui ont contribué le plus efficaçement à la restauration dé la discipline dans le Tome XXXIF. L'Ami de la Relig, et du Rot.

clergé, et au renouvellement de la piété parmi les fidèles. Il étoit né à Paris, en 1608, d'une famille de magistrature. et se distingua des sa jeunesse par le goût de la piété. Il sut un des premiers admis dans les conférences ecclésiastiques que saint Vincent de Paul faisoit tous les mardis à Saint-Lazare, èt il donna des missions en Auvergne et dans le Velay. Sa famille lai avoit procuré de bonne heure des bénéfices, et le portoit à l'épiscopat; mais il refusa constamment cette haute dignité, et entreprit, par les conseils du Père de Coudren de l'Oratoire, de former une compagnie pour élever les aspirans au sacerdoce; établissement que l'état où étoit le clergé lui faisoit regarder comme d'une grande importance. Il consmenca son association à Vaugirard, le 20 novembre 1641. Ses premiers associés furent cinq prêtres, François de Gaulet, abbé de Saint-Volusien de Foix, et depuis évêgue de Pamiers; Jean du Ferrier, Charles Picoté, Balthazar Brandon de Bassancourt et François Houmain; ils furent bientôt suivis de plusieurs jeunes ecclésiastiques qui vinrent puiser l'esprit Sacerdotal

dans cette pieuse réunion.

En 1642, M. de Fiesque, curé de Saint-Sulpice, s'étant démis de sa cure en faveur de M. Olier, celui-ci vint habiter le presbytère avec ses associés, et y commença, le 15 août de cette année, à vivre avec eux en communauté, et à travailler à la réforme de la paroisse. Sa réputation de piété lui attira des coopérateurs et des disciples. Dans le commencement tous les exercices étoient communs; mais peu après M. Olier sépara ses prêtres en deux corps. Les uns furent destinés au service de la paroisse, et logeoient avec lui au presbytère; c'est ce qu'on appela la communauté des prêtres. Les autres dirigeoient le seminaire, alors établi rue Guisarde, dans une maison qui communiquoit avec le presbytère par le jardin. En séparant le séminuire de la communauté, M. Olier voulut que le premier continuât d'être utilé à la paroisse. Il envoyoit les jeunes séminaristes faire le catéchisme en différens quartiers, et il les chargeoit de faire le prône, le dimanche, aux enfans des écoles; de donner des conférences pendant le carême aux ouvriers et aux domestiques, et une retraite aux écoliers pendant la sensaine sainte. L'union la plus intime existoit entre les deux communautes; le même esprit y présidoit, et les membres passoient souvent de l'une à l'autre, suivant qu'ils se sentoient plus d'attrait pour le ministère extérieur

ou pour la conduite des jeunes ecclésiastiques. Bientôt même M. Olier donna plus de consistance à l'établissement du séminaire. En 1645, aidé de quelques-uns de ses associés, il acheta, rue du Vieux-Colombier, une maison avec un jardin et un emplacement assez considérable. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui, en cette qualité, avoit juridiction dans le faubourg, autorisa l'établissement, et Louis XIV accorda. la même année, des lettres-patentes, et permit au séminaire de recevoir des fondations et de faire des acquisitions. On bâtit sur le terrain qui venoit d'être achevé une maison plus vaste, et distribuée pour sa destination; M. de Bretonvilliers en fit presque tous les frais; c'étoit un jeune ecclésiastique d'une famille riche et recommandable de la capitale. La libéralité avec laquelle il pourvut à la construction du séminaire fut doublement une bonne œuvre; car il pourvut à la subsistance de beaucoup d'ouvriers qui manquoient de travail, et il se fit bénir du peuple dans un temps où les classes pauyres souffroient beaucoup. Le bâtiment du séminaire fut fini en 1650; le prieur de Saint-Germain-des-Prés, qui étoit grandvicaire de l'abbé, bénit la chapelle, et le nonce y dit la première messe. Ce séminaire occupoit tout l'espace qui forme anjourd'hui la place Saint-Sulpice; il a été abattu, il y a plusieurs années, pour découvrir le portail de l'église.

Cette église elle-même est due dans l'origine au zèle de M. Olier. Ce fut lui qui fit décider la construction d'un nouvel édifice. Le 20 février 1646, la Reine mère, Anne d'Autriche, vint à l'aucienne églisé, aven la princesse de Condé. la duchesse d'Aiguillon, la comtesse de Brienne, et plusieurs autres personnes de la sour, et posa la première pierre de l'église dans le cimetière, qui étoit derrière l'ancienne. Qu commença par bâtir la chapelle de la sainte Vierge, qui fut entièrement élevée en 1657, couverte en 1664, et bénite le 19 avril 1667; la chapelle basse l'avoit été en 1660. On continuoît cependant à travailler au chœur, et en 1673 on commença à démolir l'ancien, et à faire des voûtes pour joindre la nouvelle église avec l'ancienne. Le 20 décembre 1673, M. de Harlay, archevêque de Paris, assisté de trois évêques, bénit le nouveau chœur et les dix chapelles qui étoient autour. L'année suivante, on fit les fondations des quatre piliers de la croi-'sée; mais en 1678, on fut obligé d'interrompre les travaux, à cause des deites de la fabrique. Ils ne furent repris qu'en

1718, par les soins de M. Languet de Gergy, alors curé de Saint-Sulpice. Ce zélé pasteur, les prêtres de sa communauté, ceux du séminaire, furent les premiers à contribuer aux dépenses; de riches particuliers, des dames pieuses suivirent cet exemple. Le 4 décembre 1710, le duc d'Orléans, régent, posa la première pierre du portail de l'église du côté du midi: les autres constructions se suivirent avec activité. En 1724, on démolit tout ce qui restoit de l'ancienne église. Les premières pierres des piliers furent posées successivement par les cardinaux de Bissi, de Polignac, et par d'autres personnages distingués. Le 21 août 1732, la première pierre du maître-autel fut posée, au nom du pape Clement XII, par son nonce en France, Rainier Delci, archevêque de Rhodes, depuis cardinal. Cet autel fut consacré, en 1734, par M. Languet, archevêque de Sens, frère du curé, et le 30 juin 1745, l'église se trouvant en état, fut consacrée avec beaucoup de solennité par M. de Rastignac, archevêque de Tours, et président de l'assemblée du clergé qui se tenoit alors; vingi-un archevêques et évêques s'y trouverent avec lui. On avoit commencé, en 1733, à travailler au grand portail. Le séminaire céda pour cela une cour à son usage, et deux maisons avec leurs dépendances qui lui appartencient.

Nous avons réuni sous un seul point de vue tout ce qui regarde la construction d'une église qui est un des plus beaux monumens dont puisse se glorifier la capitale. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il fut commencé par les soins de M. Olier, et continué par le zèle de ses successeurs que ses deux communautés y contribuèrent puissamment, et que M. de Bretonvilliers, entr'autres, donna une forte somme pour cet objet. Ainsi ces hommes généreux prenoient plaisir à élever un édifice qui depuis a servi de prétexte pour abattre leur sé-

minaire.

Cependant M. Olier étoit encore plus occupé du soin de réformer sa paroisse que de bâtir son église. Il avoit réuni dans son presbytère un clergé choisi qui secondoit son zèle. Il animoit ses prêtres par ses exhortations et par ses exemples. Il leur traçoit des règles, il leur apprenoit à s'honorer des fonctions les plus communes à l'Eglise. En 1651, il fit donner une mission sur sa paroisse; ce fut le père Eudes qui en fut chargé, et M. Olier le logea dans sa communauté. Il avoit établi des conférences de controverse, et se servit pour cela du sayant Veron, et d'un prêtre de sa communauté, l'abbé Beaumays. Il profita de son influence pour déterminer plusieurs gentilishommes à promettre de ne donner comme de n'accepter aucun défi. Ils en prirent l'engagement solennel dans la chapelle du séminaire, le jour de la Pentecôte 1651. C'étoient sans doute les mêmes qui formèrent, par les conseils de M. Olier, une assòciation pour s'exciter à la piété. Le duc de Liancourt, le baron de Renty, le marquis Antoine de Fénélon, le vicomte de Montbar, MM. de Bourdonnet, de Souville, Dufour, des Graves, d'Alzan, du Clusel, étoient de cette association, oix l'on faisoit une profession ouverte et déclarée de la religion. et où on se livroit en même temps à la pratique des bonnes œuvres. M. Olier établit sur sa paroisse les confréries générales du saint Sacrement et de la sainte Vierge, sans parler de confréries particulières pour différens étals. Par tous ces moyens il ranima la piete parmi les fideles. Il fit expulser

plus d'une fois de sa paroisse des femmes déréglées.

Le soin des pauvres étoit surtout l'occupation favorite de M. Olier. Il établit des assemblées de charité, composées de personnes recommandables par leurs sentimens et leur rang. Ces assemblées, qui ont servi de modèles pour les autres paroisses, se tenoient régulièrement. On nous a conservé les réglemens que M. Olier leur avoit donnés, ainsi que l'état des secours, et l'on voit quel ordre y présidoit. Il y avoit des assemblées d'hommes et d'autres de dames. Un des meinbres de la première étoit Antoine Jacme de Gaches, ancien président au présidial d'Aurillac, qui se sit prêtre, s'associa à M. Olier en 1645, et sut choisi par lui pour président de son conseil charitable; il mourut le 19 mai 1647. M. Olier fut le premier curé de Paris qui demanda à saint Vincent de Paul des Sœurs de la charité : il les chargea des écoles et du soinde visiter les pauvres malades, et de leut porter des bouillons ét des médicamens, et elles s'établirent successivement rue Pot-de-Fer et rue l'érou. En 1648, il commençà un établissement pour des enfans orphelins, qu'il faisoit éleves par des mustresses vertueuses. Cet établissement, qui obtint dans la suite des lettres-patentes, étoit destiné pour quarante ou cinquante enfans, que l'on instruisoit et que l'on mettoit ensuiteen apprentissage; il a subsisté jusqu'à la révolution. Les maîtresses portoient le nome de Saurs, et ne faisoient point de vœux. Le curé de Saint-Sulpice commettoit un des prêtres de sa communauté pour diriger la maison. M. Olier eut une grande part à l'institution des Sœurs dites de l'Instruction chrétienne, fondée par Marie de Gournay, veuve Rousseau : c'étoit une dame riche et pieuse de sa pavoisse, qui avoit un zèle très-vif pour les bonnes œuvres. Elle ouvrit une école, où l'on recevoit toutes les filles pauvres, et où l'on apprenoit à lire et à travailler, mais surtout à connoître et à pratiquer la religion. Le nombre des enfans augmentant, Mme. Rousseau eut jusqu'à trois écoles; d'abord rue du Gindre, ensuite rue Pot-de-Per, dans le local occupé aujourd'hui par le sémipaire. Les Sœurs chargées de ces écoles ne faisoient point non plus de vœux, et la supérieure n'avoit d'autre titre que celui de Sœur aînée. M. Olier contribua encore à fixer sur sa paroisse plusieurs communautés utiles, entr'autres les religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, et il leur procura, rue du Vieux-Colombier, une maison que cette congrégation occupoit encore il y a trente ans.

Pour toutes ces bonnes œuvres, M. Olier sacrifia son patrimoine. Il faisoit chaque jour des distributions aux pauvres: il
avoit chargé spécialement du détail de ses aumones un vertueux prêtre de sa communauté, Jean Gibily, du diocèse
d'Albi, qui joignoit une ardente charité à une piété tendre.
On l'appeloit le confesseur des pauvres, et il mourut en avril
1651. Il partageoit la confiance de M. Olier avec Jean Blondeau, dit Frère Jean de la Croix, ancien domestique, homme
d'un sète et d'une fidélité à toute épreuve. Ils étoient chargés
aussi de veiller sur les écoles, et nous avons les instructions
que M. Olier rédigea pour eux. Blondeau étant devenu vieux,
fut recueilli dans le séminaire, et y mourut en réputation de
piété, le 20 mars 1674. Un sieur d'Humery étoit aussi em-

ployé par M. Olier pour différentes bonnes œuvres.

Ge zélé pasteur essaya deux sois d'établir une succursale pour les quartiers éloignés de sa paroisse, d'abord à la Grenouillière, puis près la rue de Varenne; mais on ne put trouver de sonds pour faire subsister ces églises dans des quartiers alors pauvres, et M. Olier crut à la sin que le zèle des prêtres de sa communauté, secondé par le nombre des églises et des couvens établis dans les divers quartiers, obvioit à l'inconvénient de l'éloignement de la paroisse. En 1649, il se démit de tous ses bénésices, qu'il n'avoit gardés jusque la qu'asin d'être en état de soutenir ses bonnes œuvres, et, en 1652, il remit

sa cure entre les mains de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Il se retira au séminaire, ou, maigré ses infirmités, il continuoit à servir l'Eglise par sa piété et son zèle. En 1654, il réunit en une espèce de communauté les jeunes clercs de sa paroisse, et leur fit donner des conférences de philosophie et de théologie et des instructions. Il envoyoit quelques-uns de ses prêtres du séminaire donner des missions en diverses provinces, et particulièrement dans le Vivarais. Il forma un séminaire au Pay, un autre à Clermont, et un petit séminaire à Saint-Andéol. Il envoya trois prêtres jeter les fondemens d'un séminaire à Montréal, dans le Canada, et entra dans une association de personnes pieuses de la capitale pour établir solidement la religion dans cette fle. Il mourut le 2 avril 1657, dans de viss sentimens de piété, laissant plusieurs ouvrages pour l'instruction des ecclésiastiques, et pour exciter à la pratique des vertus chrétiennes. Sa vic a été publiée, et offre de grands exemples de ferveur, d'amour de Dieu, de zele pour le pro-

chain et pour sa propre perfection.

Lorsque M. Olier eut donné la démission de sa cure, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés lui donna pour successeur M. de Bretonvilliers, dont on a déjà parlé. Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers, fils d'un secrétaire du conseil, étoit né à Paris en 1620. Il entra clere au séminaire en 1643, et devint l'un des plus fidèles disciples et des plus tendres amis de M. Olier. Il prit possession de la cure en 1652; mais il s'en démit en 1658, lorsqu'il eat été choisi pour supérieur du séminaire après la mort du respectable fonditeur. Depuis ce temps, les places de supérieur du séminaire et de curé de Saint-Sulpice n'ont plus été réunies. M. de Bretonvilliers se distingua, comme son prédécesseur, par une tendre dévotion à la sainte Vierge : il fit, en 1671, le voyage d'Italie pour visiter Notre-Dame de Lorette, et d'autres pélerinages célèbres de cette contrée. Pendant qu'il fut cure de Saint-Sulpice, il eut un soin particulier des pauvres. Zélé pour les fonctions du ministère, il travailloit à ramener les pécheurs, à réprimer les désordres. à convertir les protestans. Une fortune considérable le mettoit en état de prendre part à une foule de bonnes œuvres. Pendant que lui-même vivoit pauvrement, et que tout son extérieur annonçoit la simplicité, il répandoit d'abondantes aumônes. L'Eglise, les hôpitaux, les pauvres étoient tour à tour l'objet de ses libéralités. Il donna de fortes sommes a

l'Hôtel-Dieu: il avoit fort à cœur que l'on agrandit cette maison, et que les malades fussent tous dans des lits séparés. Il contribua aux embellissemens de l'église de Notre-Dame, et donna plus de 40,000 liv. pour la construction de l'église Saint-Sulpice, sans parler d'une somme qu'il accorda pour acheter une des chapelles de l'église. Il la paya exprès fort cher, espérant que ce prix serviroit de règle pour les familles riches qui voudroient avoir des chapelles pour les familles riches qui voudroient avoir des chapelles pour leur usage. Il de Bretonvilliers légua encore, en mourant, 12,000 liv. pour l'église. Il faisoit passer, tous les ans, 9 à 10,000 liv. en Canada, pour soutenjr l'établissement de Montréal. Ce fot lui qui acquit, en 1663, les droits des associés qui avoient acheté ce territoire, et le séminaire devint propriétaire et seigneur de l'île. La colonie prospéra sous son administration pater-pelle, et des établissemens de piété et de charité y furent créés

en peu d'années.

Les missions lointaines, les séminaires eurent part aux largesses de M. de Bretonvilliers. Tous les jours il distribuoit de l'argent aux pauvres, et tous les samedis il donnoit cent pains à cent pauvres familles; usage qui se perpétua dans le seminaire après lui. Les troubles de la fronde et les ravages de la guerre avoient beaucoup augmenté le nombre des pauvres. On trouve dans un état imprimé la note des secours donnés aux familles de pauvres honteux en 1752, 1753 et 1754; cet état montre combieu ses secours étaient distribués avec discernement. L'assemblée qui y présidoit se tenoit chez M. de Bretonvilliers, alors cure, et il suppléoit souvent au manque de fonds. L'établissement d'une communanté tout près de l'église lui coûta beaucoup d'argent; trois dames pieuses, Mmes. Tronson et de Saujon et Mlle. d'Aubray étoient à la tête de cette entreprise. On acheta le terrain où est maintenant la rue Palatine, et on y éleva une maison pour laquelle M. de Bretonvilliers donna 00,000 liv. Cette maison prit le nom de communauté des Filles de l'intérieur de la sainte. Vierge; on y faisoit des retraites, et les dames s'v rendoient en grand nombre pour s'y animer ensemble à la piété. M. Tronson dirigea cette maison avec beaucoup de sagesse jusqu'à sa mort arrivée le 29 mai 1663; mais Mme, de Saujon, , qui fut supérieure après elle, n'usa pas de la même pandence, et la communauté sut depuis dissoute. Cette entreprise exerça souvent la patience de M. de Bretonvilliers. Ce pieux supérieur acheva l'établissement du séminaire de Clermont, commencé par son prédécesseur, et forma de plus deux autres séminaires de sa congrégation à Limoges en 1662, et à Lyon l'année suivante. Il mournt au séminaire Saint-Solpice le 13 juin 1676; l'archevêque de Paris, M. de Harlay, le visita

dans sa dernière maladie.

M. de Bretonvilliers s'étant démis de sa cure en 1658. l'abbé de Saint-Germain nomma pour lui succéder Antoine Raguier de Poussé, un des premiers associés de M. Olier, et qui étoit déjà vicaire de la paroisse; c'est lui qui a le plus avancé la construction de l'Eglise; il a fait élever la chapelle de la sainte Vierge, le chœur et les bas côtés, et il a commencé un des portails latéraux. En 1660, il procura une mission à son troupeau. Le Père Eudes, qui en avoit déjà donné une sous M. Olier, vint au mois de juillet s'établir sur la paroisse avec plusieurs ecclésiastiques, et y passa trois mois. Les exercices de la mission se faisoient dans l'église de l'abbaye Saint-Germain, comme offrant un vaisseau plus vaste et plus propre à recevoir la foule qui s'y portoit. La reine mère, Anne d'Autriche, vint entendre le Père Eudes. En 1666, M. de Poussé ressuscita le conseil charitable établi précédemment par M. Olier pour donner aux pauvres des conseils sur leurs affaires : il adjoignit de nouveaux membres aux anciens. Des seigneurs, des magistrats, des gens de loi se réunissoient pour cette bonne œuvre. On voit parmi enx le duc de Luynes, les marquis de Crenzy, de Laval et de Fénélon; le président de Garibal; de Beaumont Menardeau, maître des requêtes; du Plessis Montbar, un des membres les plus actifs, etc. L'abbé de Fenelon y siegeoit en 1673. Cette bonne œuvre se continuait encore en 1698; on croit qu'elle cessa en 1709, année fatale à beautcoup d'œuvres de charité, à cause de la misère générale, et ou d'ailleurs les procès furent rares. Sous M. de Poussé, les prêtres de Saint-Sulpice furent établis au Mont-Valérien par l'archevêque de Paris : Pierre Couderc, vicaire de Saint-Sulpice, en fut fait supérieur en 1667. L'abbé de Caylus et l'abbé Hardy, prêtres du séminaire, surent également supérieurs après lui. Sous le même cure, Magdeleine Cossart avoit établi une communauté de filles, rue du Bacq, aujourd'hin appelée rue Notre-Dame des Champs. M. de Poussé étoit un pasteur humble, vigilant et zélé; il étoit également aimé de son clerge et de son troupeau. Il donna sa démission en 1678, et mourut an presbytère le 8 juillet 1680.

La communauté des prêtres de la paroisse ne fleurit pas moins sous lui que sous ses deux predecesseurs. Des ecclésiastiques distingués par leur naissance, leur zèle et leurs talens, vinrent successivement se former au ministère dans une si excellente école. M. Olier avoit voulu des le commencement qu'il y eût un de ses prêtres à la tête des autres; et, quoiqu'il fût, comme fundateur et comme curé, le supérieur naturel de la communauté, il établit pour supérieur l'abbé du Ferrier, un de ses cinq premiers associés, et après lui l'abbé Desgardies de Parlage. Le troisieme supérieur, Charles Picoté, aussi un des cinq premiers compagnons de M. Olier, mérite une mention particulière. C'étoit un prêtre pieux, intérieur et livré aux bonnes œuvres. Il étoit confesseur de M. Olier, de la duchesse d'Aiguillon et de beaucoup de personnes pieuses. Ce fut lui qui en 1655 fit au duc de Liancourt ce refus d'absolution qui donna lieu aux deux lettres d'Arnauld. L'abbé Picoté étoit bien éloigné d'avoir cherché l'éclat que l'on donna à cette affaire; il avoit suivi avec simplicité les lumières de sa conscience, et il gémit de l'indiscrétion de ceux qui publièrent ce qui eut du rester dans le secret du tribunal sacré. Lors des troubles de la fronde en 1652, Anne d'Autriche, qui connoissoit la vertu du pieux ecclésiastique. le chargea, par l'intermédiaire de la comtesse de Brienne, de proposer tel vœu qu'il jugeroit convenable pour obtenir la paix du royaume, et promit qu'elle l'accompliroit. M. Picote proposa l'établissement d'un monastère consacré à l'adoration pernétuelle du saint Sacrement. La reine approuva ce projet, et telle est l'origine du couvent des religieuses de l'Adoration perpétuelle, établi d'abord rue Férou, puis rue Cassette, et qui existoit encore au moment de la révolution. L'abbé Picoté mourut au séminaire le 1er. décembre 1679, à 82 ans.

M. Tronson succèda en 1676 à M. de Bretonvilliers, comme supérieur du séminaire et de la congrégation. Louis Tronson, né à Paris en 1622, étoit fils d'un intendant des finances et secrétaire du cabinet de Louis XIII; sa mère, Claude de Sève, étoit cette dame Tronson dont nous parlions il y a un instant. Le jeune Tronson embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé prieur de Champ-Dieu et aumônier du Roi; mais le désir de travailler à sa perfection le porta en 1655 à quitter cette place. Il entra l'année suivante au séminaire, et s'y distingua par sa piété, son zèle et sa prudence. Il exerçà à plusieurs reprises

les fonctions de vicaire de la paroisse, et on lui offrit même la cure; mais il répondit que la direction d'un séminaire et le gouvernement d'une paroisse étoient d'une assez grande importance l'une et l'autre pour occuperdéux personnes. Il donna un grand exemple de désintéressement à l'occasion du testament de M. de Bretonvilliers. Ce supérieur avoit légué au séminaire une somme de 34,000 liv., sa maison d'Issy, sa maison et terre d'Avron, et ce qui lui étoit dû de ses revenus, somme qui pouvoit aller à 50,000 écus. M. Tsonson rendit en quelque sorte la famille Bretonvilliers arbitre dans cette affaire. Il renonça à la terre d'Avron, et se contenta de la moitié des 50,000 écus. La famille Bretonvilliers fut touchée de ce

procédé, et lui en témoigna sa reconnoissance.

M. Tronson jouissoit d'une grande considération dans le clergé. Il étoit consulté de toutes parts par les évêques comme par les gens du monde. Sa modération, sa sagesse, son habileté dans les affaires n'étoient pas moins connues que sa piété et son zèle. Il fut nommé en 1604 un des commissaires chargés d'examiner les écrits de Mme. Guyon. L'honneur d'être associé dans les conférences d'Issy, à Bossuet, et à M. de Noailles, évêque de Châlons, prouve assez l'estime que l'on faisoit de lui. M. Tronson, pendant plus de quarante ans qu'il passa au séminaire, avoit vu se former les sujets les plus distingués du clergé. Fénélon avoit été un de ses élèves, et conserva toujours un respectueux attachement pour un homme si vertueux; quelques-unes de leurs lettres sont citées dans l'Histoire de Fénéloh, par M. le cardinal de Beausset, et ne démentent point l'idée qu'on nous a laissée du mérite de M. Tronson. Celui-ci établit sa congrégation dans les séminaires de Bourges et d'Autun en 1680, de Tulles en 1684, et d'Angers en 1695. Il envoya plusieurs de ses prêtres dans les missions du Languedoc après la révocation de l'édit de Nantes. Il mourut le 26 février 1700, avec la réputation d'un homme aussi modeste que capable, et après avoir affermi dans son corps l'esprit de sagesse, d'humilité et de zèle sacerdotal qu'y avoient établi ses prédécesseurs. (La suite à un ordinaire prochain).

#### NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Paris. La visite pastorale est terminée dans le sixième arrondissement. M. l'archevêque de Paris s'est rendu, di-

manche au matin, à Saint-Nicolas-des-Champs. Le froid n'avoit pas empêché la réunion des fidèles d'être très-nombreuse. Le prélat a célébré la messe et a donné la communion; M. le curé de Saint-Nicolas-des-Champs a soulagé le prélat dans cette fonction, qui a duré pres d'une heure. Le soir, M. l'archevêque a donné le salut et la bénédiction. Nous pourrons revenir sur cette cérémonie, qui n'a pas été meins remarquable par la ferveur que par le nombre des assistans. La retraite de Sainte-Elisabeth a été close le même jour.

— Le samedi 28, Msr. le grand-aumônier est allé à Vincennes, comme nous l'avons annoncé. Il y a eu communion des militaires qui avoient suivi les exercices de la mission; deux d'entr'eux ont reçu le baptême. M. le prince de Croï a également administré aux militaires le sacrement de confirmation, et leur a adressé une exhortation digne de son zèle. Les missionnaires ont distribué le Manuel du Militaire chrétien (1) aux soldats qui se sont distingués par leur assiduité, qui leur a été donné au nom de Msr. le duc de Bordeaux.

- La fête de Sainte-Geneviève, patronne de la capitale, sera célébrée avec une pompe extraordinaire dans l'église de ce nom. Le jeudi 2 janvier, veille de la fête, les premières vêpres seront chantées à quatre heures; M. l'abbé Desjardins, archidiacre de Sainte-Geneviève, officiera. Après complies, on descendra la chasse, et les reliques de la sainte seront exposées à la vénération des fidèles, sur l'autel préparé à cet esset sous le dôme. Le 3 janvier, la grand'messe à dix heures. Ms. l'archevêque de Paris officiera, et Ms. l'évêque de Tsoyes prononcera le discours. Les jours suivans, un évêque officiera pontificalement. Le samedi 4, ce sera Mgr. l'archevêque d'Arles; le dimanche, Mr. l'évêque du Mans; le lundi, Msr. l'évêque d'Hermopolis; le mardi, Msr. l'évêque d'Halie, vicaire apostolique de Londres; le mercredi, Mgr l'évêque de Cybistra, coadjuteur du vicaire apostolique d'Edimbourg. Le jeudi o, la messe sera celébrée par M. l'abbé Desjardins; et le vendredi, par M. l'abbé Rauzan. Le samedi 11, dernier jour de la neuvaine, M. l'évêque de Troyes officiera pontificalement. Chaque jour, la messe commencera à dix heures, et vêpres, à quatre heures. Après vêpres, la glose et le sermons

<sup>(1)</sup> I voli in-24, broché; prix, 75 c. et i fr. franc de port. A Paris, chez Adrion Le Clere, au bureau de ce journal.

par les missionnaires, puis le salut, le tout entremélé de cantiques. Le samedi, il y aura la procession solennelle des reliques, qui seront replacées ensuite au lieu ordinaire. Pendant toute la neuvaine, il y aura à toute heure des messes hasses dans l'église. Une indulgence plénière est accordée à toutes les personnes qui, s'étant confessées, communieront un des jours de la neuvaine.

- M. l'abbé Fayet, inspecteur général de l'Université, qui a prêché l'Avent à la cour, a été présenté à S. M., qui lui a exprimé le regret de ne l'avoir point entendu, et lui a adressé

des choses flatteuses sur son talent.

- Le yendredi 27, M. l'abbé de La Bourdonnaye a prononcé un discours dans une réunion des dames qui visitent l'Hôtel-Dieu. Il a parlé du mérite des œuvres de charité et de l'esprit dont on devoit y être animé, et il en a trouvé un modèle dans le saint apôtre dont on célébroit ce jour la fête, et qui ne recommandoit rien tant que la charité à ses disciples. Ce discours, plein de pensées ingénieuses et ce qui vaut mieux encore de sentimens pieux, a touché tout l'auditoire, surtout quand l'orateur a payé un tribut de regrets à la mémoire d'une dame morte le matin même, et qui avoit été aussi un modele de charité. Mme. la marquise de Croisy dirigeoit, à Paris, beaucoup de bonnes œuvres, et y apportoit autant d'intelligence que d'activité. Malade depuis plus d'une année, elle avoit été forcée de cesser l'exercice de son zele. Elle est remplacée pour chaque œuvre par différentes dames; par Mme. la baronne de La Bouillerie pour la visite des mafades de l'Hôtel-Dieu : par M=0. la duchesse de Duras pour les Sœurs de Saint-André: par Mas. la présidente Hocquart pour les Filles repenties: par Mae. la comtesse Thibault de Montmorenci pour les missions. M. l'abbé de La Bourdonnaye a rappelé très-heureusement les vertus et les services de Mme. la marquise de Croisy. que le vertueux abbé Duval regardoit comme sa coopératrice la plus zélée dans les différentes œuvres entreprises par cet homme généreux.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. S. A. R. Madame, duchesse d'Argoulème, vient d'accorder des secours à un jeune orphelin appartenant à une famille honorable du département de la Meuse qui, par son dévoument à la cause royale avoit tout perdu dans la révolution. Le bienfait de cette généreuse Princesse permettra à ce jeune homme de continuer ses études au col-

lége de Saint-Acheul-lès-Anciens, qu'il étoit sur le point de quitter fante de ressources pour son entretien.

S. A. R. Msr. le duc d'Angoulème a fait remettre un secours de 200 fr. à un marin de Pleneuf, qui, après avoir échappé à un nau-

frage terrible, étoit plongé dans la plus grande détresse.

— Une ordonnance du Roi, du 26 décembre, accepte la démission donnée par M. le duc de Montmorency, et charge, par interim, du porte-feuille des affaires étrangères M. le président du conseil des ministres.

- Il a paru, le 26 décembre, dans la partie officielle du Moniceur, une pièce authentique envoyée le 25, par M. le président du conseil des ministres, à l'ambassadeur françois à Madrid. Après avoir. parlé de l'insurrection militaire de Cadix, de la constitution imposée an roi par la force, des factions qui déchirent la péninsule, et du manifeste menagant envoyé au gouvernement espagnol par l'Autriche. la Prusse et la Bussie. M. le président du conscil des ministres ajoute : « Vous direz au cabinet de Madrid que le gouvernement du Ros est intimément uni avec ses alliés dans la ferme volonté de repousser par tous les moyens les principes et les mouvemens révolutionnaires ; qu'il se joint également à ses alliés dans les vœux que ceux-ci forment pour que la noble nation espagnole tronve elle-même un remêde à ses maux...... Vous déclarerez que la France ne se relachera en rien des mennes préservatrices qu'elle a prises, tant que l'Espagne continuera d'être déchirée par les factions. Le gouvernement de S. M. ne balancera même pas à vous rappeler de Madrid, et à chercher ses garanties dans des dispositions plus efficaces, si ses intérêts essentiels continuent à être compromis, et s'il perd l'espoir d'une amélioration qu'il se platt à attendré des sentimens qui ont si long temps uni les Espagnols et les François dans l'amour de leurs rois et d'une sage liberté ».

— Par une seconde ordennance, du 28 décembre, M. le vicomte de Châteaubriand est nommé ministre des affaires étrangères, et M. le duc Matthieu de Montmorency est nommé ministre d'Etat et membre

dn coaseil privé.

- M. le baron Sylvestre de Sacy vient d'être nommé commandeur

+ 2 a to

de la Légion-d'Honneur.

- M. Herman, directeur des travaux politiques aux affaires étrangères, a donné sa démission. Il est nommé commandeur de l'ordreroyal de la Légion-d'Honneur. On dit que M. le duc de Rauzan est nommé directeur des travaux politiques aux affaires étrangères.
- Leachambres sont définitivement convoquées pour le 28 janvier.

  Le prince de Saxc-Cobourg, gendre du roi d'Angleterre, est arrivé, le 27 décembre, à Paris. Ce prince restera dix jours dans cette capitale, et partira ensuite pour Londres.

- M. d'Hardivilliers, député de la Somme, est mort, le 25 décem-

bre, à sa campagne de Fressenneville, près Abbeville.

- M. le comte d'Escars, capitaine des gardes du corps de S. A. R.

Monsinua, est mort, le 30 décembre, au payillon Marsan.

— La cour d'assises de Paris a condamné, par défaut, le 26 décembre, à six mois de prison et à 300 fr. d'amende, les sieurs Chaulin, Deschiens et Brunet, accusés d'avoir coopéré à la confection et à la distribution des lettres menaçantes envoyées aux jurés chargés de pro-

noncer dans la conspiration de La Rochelle.

Le sieur Barrot-Roullon, ancien professeur, et éditeur de l'A-brégé de l'Histoire de Raynal, a été condamné, le 28 décembre, par le tribunal de police correctionnelle, à six mois de prison et 500 fr. d'amende. La suppression de l'ouvrage a en outre été ordonnée. Les motifs du jugement sont que cet Abrégé contient des outrages contre la religion de l'Etat et la dignité royale, et que l'auteur, qui a affecté de rassembler les maximes les plus dangereuses et les plus subversives de l'ordre social, a mis cet ouvrage, par la vilité du prix, à la portée des classes les mojns éclairées.

— Par arrêt du 24 décembre, la cour royale d'Orléans a envoyé devant la cour d'assises de cette ville, 1º. Grandménil, Baudrillet, Rousseau de Bessé, Fournier et Poulain jeune, prévenu de complot tendant à changer ou à détruire le gouvernement du Roi; 2º. Delalande, prévenu de complicité de ce complot; 3º. le nommé Por, prévenu d'avoir fait des propositions non agréées se rattachant à ce même complot; 4º. André Duret, prévenu de tentatives d'enrôlement pour assurer, à main armée, la réussite du complot.

- La cour d'assises du Var, séant à Draguignan, a condamné, parcontuntace, le 20 décembre, à la peine de mort, les nommés Caron et Spinola, comme agens de la conspiration organisée à Marseille, il y a

un an.

— M. Leleux, éditeur responsable du journal libéral de Lille (l'E-cho du Nord) a été condauné, par défaut, le 23 décembre, par la cour royale de Douai, qui a prononcé la suspension du journal pendant un mois.

- M. le préfet de la Côte-d'Or vient de dissoudre une société dite de jurisprudence établie à Dijon entre de jeunes avocats, et où l'on

s'occupoit de toute autre chose que de questions de droit.

— Les sieurs Roger, Jaussand et Forel ont été transférés dans les prisons de Metz, en attendant que la cour d'assises promonce sur leuri sort.

— L'autorité a fait défendre au maître d'un café, à Lyon, de permettre à l'avenir qu'on y lise à haute voix les journaux ou autres ouvrages politiques.

- M. Mourgeon, conseiller de présecture à Besançon, vient d'être

destitué.

— Henri Handwich et Georges Graham ont été renvoyés devant le tribnnal criminel de Dublin, pour avoir, d'accord avec d'autres personnes, félonieusement conspiré, et formé le projet d'assassiner le vice-roi d'Irlande. Plusieurs autres individus sont accusés de délits moins graves commis à la même occasion.

— M. Digcon, vice-consul de France à Scio, où son dévoûment a arraché à la mort un grand nombre de victimes, vient d'arriver

à Marscille.

- MM. les officiers, sous-officiers et soldats du 3e. régiment de ligne viennent d'abandonner un jour de leur solde, moitié pour la souscristion de Chambord, et l'autre moitié pour les malheureux incendiés de Grevenmacher.

— On a déceintré, le 15 décembre, le pont de la pointe Saint-Sulpice, établi au confluent des rivières du Tarn et de l'Agout. Ce pont, composé de trois arches de trente mètres d'ouverture chacune, avoit été adjugé pour 360,000 francs, et commencé le 8 septembre 1821.

Le roi d'Espagne a refusé sa sanction au décret sur la manière de procéder à l'arrestation des conspirateurs. M. Aznarès, fiscal du conscil de la guerre et de la marine, et patriote renforcé, a reçu l'ordre de se rendre en exil à Majorque.

La reine de Portugal, qui a refusé de prêter serment à la constitution, est la sœur ainée du roi d'Espagne. Un député aux cortès de Lisbonne a prononcé. dans la séance du 11, un discours dans lequel'it a reproché aux ininistres leur conduite illégale et cruelle envers la reinc. En même temps, il a proposé de rendre à cette princesse subberté ct tous ses droits, et de faire instruire devant les cortès euxmémes la procédure dirigée contre elle. Cette proposition a été renvoyée à une commission, avec urgence.

L'empereur de Russie a envoyé de Vérone au conseiller de légation Scharold, à Wurtzbourg, une bague de valeur, garnie de brillans, comme un témoignage de sa satisfaction pour la biographie du prince Alexandre de Hohenlohe, dont l'auteur a fait hommage à

— Churchid pacha, socien visir, à qui la porte devoit la mort du fameux Ali, pacha de Janina, et commandant actuel des armées turques employées contre les Grees, vient de payer de sa tête les services rendus à son maître. Il étoit soupçonné d'avoir dilapidé les trésors d'Ali. Le nouveau pacha de Janina, et quelques autres pachas et commandans tures qui se trouvoient dans l'Albanie, ont reçu l'ordre de se rendre à Constantinople pour y rendre compte de leur conduite. Des firmans de mort avoient été lancés contre d'autres; mais ils se sont tous mis en révolte ouverte contre la Porte, et ont soulevé l'Albanie.

Nous avons reçu de Bamberg la confirmation de ee que nous avions annoncé dans nos derniers numéros. M. Forster récommande de nouveau de ne plus écrire au prince. Nous avons donc dû suspendre tout envoi. Nous avons, depuis notre dernier numéro, reçu plusieurs lettres pour la même destination; ces lettres nous sont adressées de Douai, d'Arpajon, de Viviers, de Coutances, de Mons, de Colombier, de Courçay et de Toutencourt. Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu remplir les intentions des personnes qui nous adressoient ces lettres; mais elles sentiront aisément que nous ne pouvions nous empêcher de déférer à la recommandation réitérée de M. Forster. Nous les prévenons donc que leurs lettres ne sont pas parties; nous croyons en même temps inutile de les leur renvoyer. Quand nous aurons des renseignemens positis snr le séjour qu'habite le prince, nous en ferons part à nos lecteurs.

Pensées occlésiastiques pour tous les jours de l'armée; par l'abbé Carron (1).

L'Ecclésiastique accompli, ou Plan d'une Vie vraiment sacerdotale; par l'abbé Carron (2).

Nous réunissons ces deux ouvrages qui se rapportent au même objet, et qui viennent de paroître ensemble. Les Pensées ecclésiastiques furent publiées la première fois à Londres, en 1790; elles formoient alors à volumes in-12, et M. Augustin Le Mintier, évêque de Tréguier, alors retiré en Angleterre, y joignit l'approbation la plus honorable. Le prélat en louoit le choix, la simplicité, le naturel et l'onction. Un ecclésiastique françois, aussi déporté alors en Angleterre, M. Pons, curé de Mazamet, fit aussi l'éloge des Fonsées, dans une déclaration écrite. Le 1°°. juin 1807, M. Milner, évêque et vicaire apostolique en Angleterre, donna une nouvelle approbation, qui fut imprimée à la tête de la quatrième édition, laquelle parut à Londres en 1818, 12 vol. in-18.

Les Pensées ecclésiastiques renferment un sujet de lectures ou de méditations pour chaque jour, et chaque volume forme un mois. Les sujets de méditations sont tous propres aux vertus et aux devoirs du sacerdoce; ils sont nourris de passages de l'Ecriture et des Pères, et accompagnés de traits de l'histoire ecclésiastique, et d'exemples pris dans la Vie des saints Pontifes, et des pieux prêtres des temps anciens et de nos jours.

<sup>(1) 12</sup> vol. in-18; prix, 21 fr. et 28 fr. 50 c. franc de port.
(2) 1 vol. in-18; prix, 2 fr. et 2 fr. 50 c. franc de port. Ces deux ouvrages se trouvent, à Lille, chez Vanackere; à Paris, chez Rusand, rue de l'Abbaye, et chez Adrien Le Clere, au hureau de cajoursal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Res.

Il y règne l'abondance et le style facile que l'abbé Carron avoit coutume de mettre dans ses ouvrages, et en même temps le ton de modestie, de piété et de charité qui étoit si familier à ce vertueux prêtre. Les préceptes n'y sont point énoncés d'une manière sèche et froide, mais avec le langage affectueux de l'ami le plus tendre; et ils sont entremêlés de récits, d'anecdotes et de portraits qui forment peut-être même la partie la

plus intéressante de l'ouvrage.

L'Ecclésiastique accompli fut aussi publié par l'auteur pendant son séjour en Angleterre; il porte une approbation de M. l'évêque Milner. Cet ouvrage offre un plan de Vie pour un prêtre; des prières, des maximes, des passages de l'Ecriture, des sujets de méditations, remplissent ce volume. On a joint à cette cinquième édition des maximes ecclésiastiques. En tête est le portrait de l'auteur, et la Notice sur cet homme vertueux que nous avions donnée dans ce journal, et que nous avions consenti bien volontiers à laisser joindre à cette édition.

# Législation complète des Fabriques des Eglises; par M. Le Besnier (1).

Les formes du gouvernement ecclésiastique sont aujourd'hui tellement mélées avec celles de l'administration civile, que les pasteurs ont souvent besoin de connoître les lois et les réglemens rendus à différentes époques sur les matières qui se rattachent aux fonctions de leur ministère. On a donc songé dans ces derniers temps à rédiger des recueils où les ecclésiastiques pussent trouver des documens propres à les guider

<sup>(1): 1</sup> vol. iu-8°. prix, 4 fr. et 5 fr. 25 cent. franc de port. A Rouen, chez Emile Periaux, et à Paris, chez Adrien Le Clere, au bureau de ce journal.

dans ces sortes d'affaires. Il a paru'à Rennes un Traits du gouvernement des Paroisses, par M. Carré, professeur en droit; mais cet ouvrage n'a point rempli l'attente du clergé, et a paru trop conforme aux idées de ceux qui veulent asservir le ministère ecclésiastique à l'autorité temporelle. Ce système n'est pas nouveau, il y a long-temps que Fleury se plaignoit des servitudes de l'Eglise et des empiétemens des magistrats. Avant comme depuis la révolution, des jurisconsultes tranchans posoient dans leurs écrits des principes subversifs de la hiérarchie, et croyoient répondre aux canons des conciles par des arrêts des parlemens, et à l'autorité des Pères par des consultations d'avocats et de canonistes de la nouvelle école. M. Carré paroît avoir été nourri dans les mêmes idées; il asservit perpétuellement le ministère pastoral à l'administration civile. En cas de refus de sépulture ecclésiastique de la part du curé, il suppose que le magistrat pourroit nommer d'office un autre prêtre pour faire la cérémonie. Il parle sur la liturgie et sur le mariage en homme étranger à la véritable doctrine de l'Eglise. Il renverse tous les degrés de la hiérarchie, et relève les droits du second ordre, de manière à faire croire qu'il a pris son érudition dans Maultrot; on diroit qu'il tend à perpétuer l'esprit qui avoit enfanté la constitution civile du clergé. Son Traité n'est donc ni exact ni sûr, et on ne peut qu'engager les ecclésiastiques à se défier d'un guide aussi suspect, et d'un avocat qui ne paroît pas se soucier beaucoup de défendre ses cliens contre les envahissemens de l'autorité temporelle.

M. Le Besnier a une place dans l'administration civile, et pourroit être enclin par là à favoriser les prétentions exagérées d'une puissance sur l'autre. Mais il a évité de traiter les questions qui pourroient donner lieu à des difficultés. Il s'est borné à ce qui regarde l'administration des fabriques, et s'est proposé de prévenir les arreurs, les méprises et les abus qui peuvent se commettre en cette partie. Il commence par donner le tableau des lois et ordonnances rendues aur la matière. Ensuite il présente, par ordre alphabétique, les principales questions qui peuvent se présenter sur les divers sujets, telles que abus, acquisitions, actes, etc. Il y a un grand nombre de titres différens; les principaux sont: Aumóniers, Bancs et Chaises; Bureaux, Chapelles, Curés, Dons et Legs. L'ouvrage est méthodique et abonde en renvois. L'auteur cite toujours le texte de la loi ou du réglement, et fait ensuite sur ce texte les observations dont il le croit susceptible. Il donne son avis sur les difficultés

qui se peuvent présenter.

Nous avons cru remarquer que son livre annonçoit plus la connoissance des actes de l'administration civile que celle des réglemens ecclésiastiques. L'autorité temporelle et ses actes y sont cités à chaque instant, et peut-être l'auteur leur accorde-t-il quelquefois plus qu'il ne devroit. Il rapporte, par exemple, un article organique qui dit que les curés ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement; et il décide en conséquence que, toutes les fois qu'un préset ordonne qu'un acte d'administration soit publié au prône, le curé doit s'empresser d'obtempérer à cette injonction. Cette décision n'est-elle pas un peu absolué, et, si une autorité civile ordonnoit la publication d'actes contraires aux intérêts de la religion et aux droits de l'Eglise, le curé devroit-il s'empresser d'obtempérer? C'est une supposition que M. Le Besnier ne veut pas croire possible, et qui cependant n'a pu se réaliser que trop souvent sous le dernier gouvernement. C'est sans doute une autorité bien grave et bien respectable que celle d'un acticle organique du Concordat de Buonaparte; mais

peut-être les canons des conciles et les règles de l'Er glise méritent-ils autant de respects et d'égards.

Nous inclinons à croire que M. Le Besnier u'a pas l'intention d'autoriser de son suffrage les entraves qu'un gouvernement jaloux avoit mises sur le clergé. Il semble animé de vues très-favorables. Il a dédié son livre à M. l'archevêque de Rouen. Il forme le vœu que le Roi puisse s'occuper d'assurer un sort certain aux esclésiastiques que l'àge ou les infirmités empêchent de continuer leurs fonctions. Il ne parle des pasteurs qu'avec respect et intérêt, et il paroît avoir cherché surtout à prévenir les fâcheux résultats de l'ignorance ou de la négligence des marguilliers, qui laissent dépérix les biens des fabriques, et font par là un tort considérable aux églises.



## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

- Paris. La neuvaine de sainte Geneviève a commencé le 20 au soir, dans l'église de ce nom. Les vêpres ont été chantées très-solennellement, et il y a en une procession des reliques dans l'église. La cérémonie a été remarquable par l'affluence des fidèles. On s'y est servi, pour la promière fois, d'un bet ornement complet, qui vient d'être donné à l'égbise Sainte-Geneviève. Cet ornement est du au zele de plusieurs persommes pieuses qui se sont réunies pour le faire exécuter, et -les Princesses mêmes ont bien voulu y travailler. MABAME, Mar. la duchesse de Berri et Mar. la duchesse d'Orléans, out contribué de leurs propres mains à broder quelques-unes des chapes. La cérémonie du jour de la sête a été fort imposante. Avant la messe, le corps des charbonniers est venue dans l'église avec un drapeau et une croix, dont il fait hoinmage à la sainte, et qui ont été bénis par Ms. l'archevêque. Le prélat a célébré la messe, assisté de MM. les archidiacres. Après l'Evangile, Msr. l'évêque de Troyes est monté en chaire, et a célébre, dans un exorde éloquent, la restauration de ce temple usurpé par l'impiété, et le triomphe d'une bumble vierge sur grux qui vouloient abolir son culte. Les

prélat a prononcé ensuite son beau sermon sur la vérité, qu'il a terminé par une invocation à sainte Geneviève pour la prier de protéger l'Eglise, la France et cette capitale. Nous reviendrons sur ce discours, après lequel M. l'archevêque a continué la messe. L'église étoit remplie de monde, et l'on voyoit, entr'autres, dans le chœur plusieurs personnes de distinction. La cérémonie n'a fini qu'à deux heures.

- La fête et la neuvaine de sainte Geneviève sont aussi célébrées avec une grande solennité à Saint-Etienne-du-Mont, où la chapelle de la sainte patronne de la capitale a été récemment réparée et décorée. Le jour même de la fête, l'office a été fait avec pompe par le clergé de Saint-Etienne. Le même elergé fera aussi l'office le dimanche. Les autres jours, des paroisses de Paris iront à leur tour célébrer l'ofsce. Le samedi, ce sera le clergé de Saint-Laurent; le lundi, Saint-Roch; le mardi, Saint-Germain-l'Auxerrois; le mercredi, Bonne-Nouvelle; le feudi, Saint-Nicolas-du-Chardonnet; le vendredi, Saint-Germain-des-Prés. En outre, chaque jour de la neuvaine, il y aura des vêpres moins solennelles à une heure, pour la commodité des habitans de la campagne.

- La longueur de l'article principal dans notre dernier numéro nous avoit forcé d'abrèger la partie des nouvelles ecclésiastiques, et notamment le récit des derniers exercices de: la visite pastorale à Saint-Nicolas des Champs. Ces exercices n'ont pas été moins remarquables que les précédens par l'affluence et le recueillement des sideles. Le vendredi 27, on a ... érigé une croix en mémoire de la mission; M. l'archevêques'est rendu le soir à l'église. M. l'abbé Rauzan a prononcé un discours sur la croix, et Monseigneur est monté lui-mêine en chaire et a joint ses exhortations à celles du supérieur des missionnaires. On a fait la procession, et le prélat à béni la croix, qui a été élevée dans une chapelle de l'église, au milieu des pieux accens des fidèles. La cérémonie a été terminée par le salut. Le samedi a été employé à se préparer à la communion du lendemain. Le dimanche, M. l'archevêque est arrivé à l'église à huit heures, et a célébré la messe, comme nous l'ayons dit. Le soir, le prélat est retourné à Saint-Nicolas pour la clôture de la visite. M. le supérieur des missions a prêché sur la persévérance, et en a indiqué les moyens. M. l'archevêque dans un petit discours a félicité les fidèles de leur assiduité, et les a aussi exhortés à persévérer dans les hons sentimens qu'ils.

avoient manifestés; it a fait l'éloge des missionissires et dis pastear qui les a secondés d'une manière si franche, si cordiale et si empressée. Il est difficile en effet, comme nous l'avons remarqué, de voir une mission où il ait régne un plus heureux accord de vues et de sentimens. L'association des hommes formée par les missionnaires est animée du meilleur esprit; l'acte de consécration a eu lieu le lundi 30. Cette association ne sera pas un des moindres bienfaits de la mission, et elle en perpétuera les fruits. Le dimanche 29, M. l'archevêque est alle aussi à Sainte-Elisabeth; ce prélat; qui semble se multiplier pour le bien de ses ouailles, a fait dans cette église la clôture de la retraite. On annonce qu'après la neuvaine de Sainte-Geneviève, il y aura une retraite dans l'é-

glise de Bonne-Nouvelle.

- La réunion qui a eu lieu, samedi dernier, ches M=«. la baronne de Crussol, en faveur de l'association de Saint-Joseph. avoit surtout pour but d'en faire bien connoître l'esprit, le plan et les avantages. M. l'abbé Letourneur a rempli cet objet avec autant d'intérêt que d'exactitude : il a présenté des calculs précis sur le nombre des ouvriers qui affluent chaque année dans la capitale. Autrefois cette masse d'hommes étoit / bien moins considérable, et pouvoit être retenue d'ailleurs par des freins que la révolution a brisés : une éducation plus chrétienne, les maîtrises, moiss d'occasions de séduction : l'esprit général du siècle plus religieux et plus moral, retenoient fes passions; aujourd'hui, au contraire, l'impiété et la ficence cherchent à l'envi à corrompre cette classe, et nulle digué ne s'oppose à ce torrent. L'orateur, joignant ainsi des considerations morales à des calculs positifs, a montré combien le but de l'association de Saint-Joseph étoit propre à exciter la sollicitude des riches : il s'agit du bonheur de milliers d'ineffa vidus et du repos général de la société. M. l'abbé Letourneur a développé ces idées avec autant de talent que de zèle, et a excité l'intérêt de son auditoire en faveur d'une œuvre qui s'est dejà annoncée par les plus heureux résultats. Il s'est formé un conseil de dames pour la favoriser et la répandre: M. la duchesse de Duras en est la présidente.

— Une femme, dont le nom depuis quelques années étoit mêlé à toutes les bonnes œuvres, vient de succomber à une longue maladie. M=°. Marie-Bonne-Elisabeth Billard, mar-quise de Croisy, est morte le vendredi 27 décembre, à l'âge

de cinquente-six bus environ. Veuve definis assez long-tompes. elle out encore la douleur de perdre une fille de dix-sept ens, et ce mallieur lui avoit fait naître le dessein de se retirer entièrement du monde. Elle songeoit à entrer à la Visitation: le sage et vertueux Duval, qui la dirigeoit, lui conseille de rester dans le monde, où son zele, son activité et son courage trouveroient à s'exercer dans la praisque des bonnes œuvres. Mee, de Croisy justifia les vues d'un guide si judicient, et se livra toute entière aux soins de la chasité; il n'éthit point d'entreprises ou d'établissement de ce genre auxquels elle ne prit part. Falloit-il fonder des missions. établir des écoles, essurer à l'Eglise de dignes ministres, ouvrir des asiles au repentir, à l'indigence, au malheur; Mme. de Croisy savoit embrasser toutes ces œuvres dans sa sollicitude. L'abbé Le Gris Duvel n'avoit pas de coopératrice qui joisuit plus d'intelligence à plus d'ardent et de dévoument. Les obstacles s'applanissoient devant la persevérance d'une femme animée d'un zèle à toute épreuve. On ne pouvoit résister à ses instances pour les pauvres, et la générosité dont elle même donnoit l'exemple au besoin excitoit celle des autres, Presone toutes les œuvres qui ont été établies à Paris, depuis plusieurs années, lui doivent leur origine ou des encouragemens. Elle à rendu surtout des services signales aux missions, aux Sœurs Saint-André, à l'établissement des Filles repenties; elle alloit faire le catéchisme à la Force. Enfin , sa vie étoit consacrée au aervice du prochais. Il ne manquoit à cette ame vertueuse que l'épreuve des souffrances; elle l'a soutenue pendant une maladie d'une année entière, qui a été une occasion d'exercer sa pationce. Sa mort laisse un grand vide dans la direction des bonnes œuvres, et nous avans vu que plusieurs dames avoient été obligées de se partager des soins auxquels M=1, de Croisy suffisoit seule, grâces à l'activité de son esprit et aux avantages de sa position. Ses obséques ont en hen dans l'église de PAbbaye aux Bois, sa paroisse. On croit qu'il y aura un service pour elle au nom des différentes œuvres qu'elle avoit formées ou soutenues.

Le chapitre d'Orléans a norumé pour grands-vicaires, le siège vacant, les grands-vicaires mêmes de M. de Varicourt; ce sont MM. Mérault, Demadières, Corbin, Blandin et Egraz. Personne, sans donte, n'a été surpris de voir le chap pitre nommer ciaq grands-vicaires. Il est yrai que les brticles organiques de 1802 ne reconnoissent que deux grands-vicaires ayant droit à un traitement; mais de ce que les autres ne sont pas payés, ils n'en ont pas pour cela moins de pouvoirs. Les uns et les autres sont, sans doute, égaux quant aux prérogatives spirituelles, et nul d'entre eux n'affecte une prééminence qui ne seroit ni dans l'esprit de l'Eglise ni obligeante pour les autres. Le 18 décembre, MM. les grandsvicaires d'Orléans ont donné un Mandement pour ordonner des prières tant pour le prélat défunt que pour l'élection du futur évêque. Ils y font un juste éloge de M. de Varicourt, de sa piété, de son zele, de sa bonté, de sa franchise, de sa droiture. A cette occasion, MM. les grands-vicaires paient un tribut d'hommages à la mémoire de M. Emery, qui étoit parent de M. de Varicourt, et qui eut d'ailleurs des rapports directs avec le diocese d'Orléans. M. Emery professa autrefois la théologie au séminaire d'Orléans, et il devint supérieur gé-. néral de la congrégation qui dirigeoit ce séminaire, et qui a procuré à ce diocèse tant de saints prêtres. M. de Varicourt avoit souhaité rendre son séminaire à cette congrégation respectable; et sans doute il eut exécuté son dessein, si une anort trop prompte n'étoit venue l'arrêter au milieu de sa carrière. On peat regarder l'éloge que MM. les vicaires-généraux font de Saint-Sulpice comme une nouvelle preuve de l'estime du clergé d'Orléans pour un corps qui lui a rendu tant de services, et qui y est rappelé par tous les vœux. A de a

- La révolution d'Espagne suit la même marche que le môtre, et tend rapidement à la proscription du clergé. Déjà neuf évêques sont atteints par la persécution. Nous avons parlé précédemment du bannissement de M. l'archevêque de Valence et de M. l'évêque de Tarascone; le premier de ces prélats demeure à Toulouse, et le second à Bayonne, et tous les deux édifient par leur pieté et leur résig ation. L'évêque d'Orihuela a été obligé de se retirer à Rome; celui d'Oviedo, D. Grégoire Cernedo de la Fuente, a été banni comme ennemi du régime constitutionnel, et depuis on a saisi sesbiens. Ce prélat est du nombre des fig députés nommés Perses et signataires des représentations an Roi en 1814. L'évêque de Ceuts., D. Ruphabl Volez, de l'ordre des Gapucins, a été particulièrement on butte à l'animadversion du parti dominant; il avoit été transféré à l'évêché de Malaga, mais on a mis des obstacles à sette translation. Un hyre qu'il a composé en 1818, sous le

titre de l'Apologie de l'Autel et du Trône, et ou il préchoit la sommission à l'autorité, a été proscrit, et l'évêque a été l'objet de décrets rigoureux. Plus récemment encore trois évêques ont été obligés de quitter l'Espagne; D. Jacques Creuz, évêque de Mahon, transféré à l'archevêché de Taragone, qui 'n'avoit pu entre en possession de ce dernier siège, et qui étoit un des chefs de la régence établie à Urgel, s'est retiré en France, et est actuellement à Perpignan. L'évêque d'Urgel est à Ax (Arriège); l'évêque de Solsone, D. Manuel Benito et Tabernero, a couru les plus grands dangers et a été forcé de se réfugier dans la Cerdagne françoise; il est actuellement à Saillagoux (Arriège). L'évêque de Vich, D. Raymond Strauch, de l'ordre des Cordeliers, un des prélats les plus distingués de l'Espagne, a été conduit dans les prisons de Barcelone, puis dans celles de Madrid. La terreur est générale parmi le clergé; les prêtres, les religieux arrivent en grand nombre sur notre territoire. Il y en a déjà beaucoup à Toulouse; vingt-cinq Gapucins ont été recueillis dans une maison, où ils suivent les pratiques de leur règle. D'autres religieux ont été reçus dans des maisons particulières. Le Roussillon, le pays de Foix, le Haut-Languedoc, sont pleins de ces honorables proscrits, et la rigueur de la saison, la précipitation de leur fuite ajoutent encore aux embarras de leur situation : ils sont dans le plus pressant besoin. La mesure que M. l'évêque de Carcassonne a prise en leur faveur 🕟 n'est sans doute que le prélude d'une souscription générale que réclament la religion et l'humanité en faveur de ces vic+ times de l'esprit d'anarchie et d'impiété. Le nombre des fugitifs ne peut qu'augmenter par l'exécution d'un dernier décret des cortes, sanctionné par le Roi le 1ci. décembre, et qui porte que tous les couvens placés dans les lieux où il n'y a pas plus de quarante-cinq habitans, sont supprimés.

— Deux journaux de médecine ont publié, presque en même temps, des articles sur les guérisons opérées par le prince de Hohenlohe: l'un est le Journal complémentaire au Dictionnaire des sciences médicales, du mois de novembre dernier; et l'autre est la Gazette de médecine; du même mois. Ces deux journaux, qui paroissent à Paris, contiennent des articles d'un docteur allemand, M. Pfeufer, médecin de l'hôpital de Bamberg, contre les opérations du prince. M. Pfeufer veut faire regarder le prince comme un charla-

tan, ou du moins comme un homme qui ne sait que donner des palliatifs, et qui, au fond, n'a guéri personne. Nous ne prétendons pas forcer nos médecins à proclamer comme miraculeuses les guérisons opérées à la prière du prince de Hohenlohe. Nous savons que beaucoup d'entr'eux ne reconnoissent même pas les miracles de l'Evangile, et le Dictionnaire des sciences médicales est assez dans cet esprit, et renferme des attaques directes contre la religion, comme nous avons dejà eu occasion de le remarquer. Il n'est donc pas étonnant que des médecins qui écrivent dans ce sens jettent du ridicule sur les guérisons du prince. Nous ne les renvoyons pas aux écrits de MM. Scharold et Onymus, quoique peut-être ils y trouvassent des faits capables de les ébranler. Nous avons parlé précédemment de l'écrit de M. Scharold. Celui de M. Onymus, professeur d'Ecriture sainte à Wurtzbourg, a été traduit en françois, et imprimé à Anvers par les soins de la Société catholique des Pays-Bas. Il porte pour titre : Réflexions sur les guérisons miraculeuses opérées à Wurtzbourg, 1822, in -8°, de 46 pages, et on a bien voulu nous l'envoyer. L'auteur est un témoin oculaire; il cite, beaucoup de faits, il répond aux objections. Toutefois nous n'alléguerous point son autorité : nous n'avons pas besoin aujourd'hui de recourir à des témoignages étrangers sur le prince de Hohenhole; nous avons, en France, des faits. assez nombreux, et nous en avons rapporté quelques-uns. Pour nous borner lei à coux qui paroissent entourés de plus de motifs de confiance, nous rappellerons la guérison opérée le 31 mars dernier, à Gremouville, diocèse de Rouen (n°. 812); celle opérée à Saint-Brieux, le 19 juillet (n°. 832); celles opérées plus récemment encore à Toulouse (n°. 869) et à Nanci, et dont les relations ont été imprimées; celle de Louviers (nº. 864), sur laquelle il y a aussi des déclarations inprimées; celle de Tournay (nº. 861); celle de Lille (nº. 847); nous ajouterons même, sur celle-ci, que la guérison se soutient, et que Mme. de Cugnac n'a jamais été si bien portante. Une lettre du 7 décembre dernier confirme ce que nous avions dit de son rétablissement. Mmes. Mercier et M11e. Deletre, de Tournay, qui ont été aussi guéries, continuent également à so bien porter. Une religieuse a été récemment guérie, à Lille, d'un mal à la jambe. Ainsi voilà, nous écrit-on de cette ville, quatre guérisons en peu de temps, et quatre guérisons subites et radicales de personnes commues; chacun a pu s'assurer par lui-même de ces guérisons, et j'ai voulu les constater par mon propre examen, nous ajoute la personne qui nons écrit. Que M. Pfeufer et nos médecins expliquent les faits, s'ils le peuvent, qu'ils aient recours à des bypothèses; mais, sans aller en Allemagne, qu'ils examinent ce qui se passe ches nous et sous leurs yeux, et qu'ils commencent par donner le démenti à leurs propres confrères, qui ont muni les guérisons précédentes de certificats plus ou moins précis.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le 31 décembre, le Roi et les Princes et Princesses de la famille royale, ont reçu, à l'occasion de la nouvelle année, les félicitations des états-majors, des officiers de la garde nationale, de la garde royale, de la gendarmerie et de la gardinon. Le corps municipal de la ville de Paris, une députation de l'Université, les états-majors des gardes du Roi et des gardes de Monsieur, les grands-officiers de la couronne ont été admis au même honneur le 1ex. de ce mois.

Le lendemain, les différentes cours et tribunaux, l'Université, Pintitut, le clèrgé de Paris, le chapitre royal de Saint-Denis, les ministres des autres cultes, et une députation de l'École royale polytechnique, ont présenté leurs hommages au Kor et à son au-

guste famille.

- Le grand-maitre de l'Université a présenté au Roi le conseil royal de l'instruction publique, à l'occasion du renouvellement de l'année. S. Ex. a adressé à S. M. le discours suivant: « Sire, organe de l'Université royale, je viens offrir à Votre Majesté le tribut de sa vénération et de son amour. Heureuse par vous, Sire; la France écoute son intéret autant que sa reconnoissance, lorsqu'elle adresse au ciel des vœux ardens pour la conservation d'une vie qui fait son bonheur. Oni, Sire, sous votre sceptre paternel tout a pris une face nouvelle; les vents des passions orageuses se sont appaisés, et plus calmes, les François ont compris que les deux ancres de salut nour leur patrie étoient la religion et la légitimité. Pour nous tous, Sire, à qui l'éducation de la jeunesse est confiée, nous lui apprendrons. par nos leçons et plus encore par nos exemples, à réverer, à chérir dans votre personne sacrée le père du peuple comme le père des lettres, et à répéter ces paroles sorties d'un cœur françois : Vive le Res long-temps et les Bourbons toujours »! S. M. a rependu : « Je » suis sensible aux sentimens que m'exprime l'Université. Je vous » exhorte surtout à former de bous chrétiens, car c'est là la base de » tou: le bonheur de ce monde ».

Le Roi a répondu à M. le recteur de l'Académie de Paris : « Je reçois avec plaisir l'assurance des sentimens de l'Académie de Paris; les miens pour etle lui sont connus. Je vous recommande de former de bons chrétique, et vous formerez de bons François. Apprenoz-leur à aimer le Père commun des hommes, et en particulier leur

père ».

—S. A. R. Manatas, duchesse d'Angoulème, a fait parvenir un recours de 300 francs à un malheureux cultivateur de Rieux (Pas-de-Calais), qu'un incendie avoit réduit à la plus affreuse misère.

- Le 25 décembre, il a été rendu quatre ordonnances royales. La première détermine la forme des réclamations ou actes conservatoires pròpres à soustraire les parties intéressées aux effets de la déchéance prononcée par la loi du 17 août dernier. La seconde prescrit une réduction des droits d'octroi perçus au profit de la ville de Paris sur les hoissons et les autres liquides. Une troisième est relative au costume dont les magistrats doivent être revêtus dans l'exercice de leurs fonctions. Par la quatrième ordonnance, il est accordé une réduction de droit pour l'admission en France des produits du Sénégal.
- M. le comte de Wal a été nommé commandant de la place de Paris en remplacement de M. le comte de Rochechouart, et M. le chevalier Garan, lieutenant-colonel, a été nommé major de la même place, en remplacement de M. le lieutenant colonel Fournier, nommé lieutenant du Roi à Belle-lle-cn-Mer.

: - Le prince d'Esterhazy, ambassadeur d'Autriche en Angleterre,

est arrive à Paris.

Le journal ministériel de Madrid, l'Indicateur, avois publié, le 19 novembre dernier, un article plein d'outrages contre le Ros et la famille royale, et contre le gouvernement et la nation françoise. Deux journaux, rédigés dans des principes bien différens, l'Étoile et le Journal du Commerce, insérèrent, le mois dernier, cet article violent. Le tribunal de police correctionnelle a condamné les deux éditeurs responsables de ces feuilles chacun à six mois d'em-

prisonnement, et à 500 francs d'amende.

— MM. Arnault, Jay, Jouy et Norvins ont comparu le 1er. janvier devant le juge d'instruction, comme prévenus d'outrages et d'offeness envers le gouvernément du Roi, dans divers articles du huitième volume de leur Riognaphie des contemporains. M. Barthélemy a également été mandé devant le même magistrat, comme prévenu d'outrages et d'offenses envers la personne du Roi et les membres de la famille royale, dans le dixième volume du Recueil des prèces authentiques sur le captif de Sainte-Helène, formant le premier de l'ouvrage du docteur O-Méara.

- La statue pédestre en bronze du chevalier Bayard a été placée sur un piédestal dans la cour du Louvre, en face de la statue de

Henri IV.

L'ambassadeur de Madrid, non content des plaintes portées contre M. Ouvrard, pour l'emprunt de la régence d'Espagne, vient encore de chercher chicane au sujet de l'emprunt contracté par le vérirable M. Zéa, et en conséquence il a présenté requête au procureur du Ros contre la maison Perrier frères, qu'il accuse d'avoir négocié des effets de l'emprunt de Colombie au profit des révoltés du Chili.

- Le sieur Gallois, condamné pour des écrits politiques, s'est cons-

ditué prisonnier à Seinte-Pélagie, le 2 de ce moir.

L'autorité a fait saisir, le 31 décembre, six livraisons de l'Ab-

bum, journal sémi-périodique.

La cour d'assises d'Amiens s'est occupée, le 30 de ce mois, du renvoi fait par la cour de cassation des trois journaux de l'opposition, condamnés par la cour d'assises de Paris, pour infidélité et mauvaixe foi dans le rapport des débats de la conspiration de La Rochelle. M. le procureur général a établi que les arrêts rendus en cette matière étoient irrévocables, et ne pouvoient être cassés, et qu'il y avoit impossibilité légale et morale, pour une autre cour, de prononcer sur la fidélité du compte rendu d'un débat auquel elle n'a point assisté : il a conclu à ce que la cour se déclare incompétente, et que les prévenus soient renvoyés. La cour, après une délibération d'une heure et demie environ, a rendu son arrêt, dans lequel elle a adopté les conclusions du ministère public.

— Les sieurs Goudouin, propriétaires, Guilmain, Martin, et Gaté, portefaix, prévenus d'insultes et de voies de firit envers des militaires suisses, avoient été condamnés, le 28 août dernier, par le tribunal correctionnel de Nantes, le premier à vingt jours d'emprisonnement, à 100 francs d'amende et à tous les frais; le second à trois jours de prison et à 50 francs d'amende; le troisième à six jours de prison. La cour royale de Rennes, où ils avoient fait appel, a aggravé

de dix jours la peine du sieur Goudouin.

— Plusieurs militaires du département de la Loire-Inférieure, qui avoient été griévement blessés en servant dans les armées royales en 1815, viennent d'être compris dans l'ordonnance du 22 mai 1816, et seront assimilés aux donataires du domaine extraordinaire, et admis ainsi à participer aux secours pris sur la réversion à ce domaine, des biens ei-devant concédés à titre gratuit à la famille de Buonaparte.

- Un chef de bataillon, un capitaine et six autres officiers da 18°. régiment de ligne, cautonné dans la Cardagae françoise, vien-

ment d'être destitués.

- Nicolas Ulric, protestant, condamné à la peine de mort, le . 14 novembre derhier, par la cour d'assisses de Châlons, pour crime d'assassinat, est rentré, avant de mourir, dans le sein de l'Eglise, et a reçu, jusqu'au lieu du supplice, les consolations de la religion que lui a offertes un digne ecclésiastique.

- La Société littéraire d'Arras donnera, pour 1823, une médaille

d'or de 200 fr. à la meilleure pièce de vers contre le duel.

— Un convoi de malheureux blessés espagnols a été reçu à l'Hôtele Dieu de Toulouse, où les soins les plus touchans leur ont été prodigués.

— Une grande députation de la ville de Dublin s'est rendue chez le vice-roi pour lui exprimer l'horreur qu'avoit inspirée l'attentat commis contre sa persenne. Le cortége se composoit de quarantédeux voitures.

- M. Von Voss a été nommé, par le roi de Prusse, président du ministère, en remplacement de feu M. le prince de Hardemberg.

Le roi de Prusse vient de révoquer l'édit de 1812, d'après lequel tous les Juis con idérés comme Prussiens, étoient admissibles aux emplois académiques selon leurs talens.

Nous avons, il v a quelque temps, remarqué qu'il se faisoit. à Bâle, une réunion de tous les professeurs et écrivains libéraux expulsés d'Allemagne, et que le canton et l'Université de Bâle paroissoient désirer de devenir le foyer des doctrines révolutionnaires. Cette tendance n'est même pas particulière à Bâle, et le même système cherche à s'enraciner dans d'autres parties de la Suisse. A Lausanne, on a accueilli M. Comte : cet ancien rédacteur du Censeur, à Paris, a été condamné par les tribunaux pour ses écrits. On a donné à cette intéressante victime la chaire de droit naturel : ainsi, M. Comte pourra étaler tout à son aise ses doctrines. A Genève, le même parti compte d'ardens défenseurs; les Annales de législation et d'économie politique sont rédigées dans ce sens, et ont débuté par un article violent sur l'enseignement de l'Eglise par rapport au mariage. Cet enseignement est même, en ce moment, attaqué d'une autre manière: on vient de composer à Berne un projet de Code civil tout rempli de dispositions qui paroissent avoir pour objet de contrarier les catholiques. Par une bizarrerie étrange, on forceroit les mariages mixtes, et on déclareroit que le changement de religion d'un des conjoints est une cause de divorce. Une femme ne seroit pas obligée de suivre son mari hors du canton; et si celui-ci renonçoit à son droit de cité, elle pourroit demander le divorce; on croit que cet article a été fait exprès pour molester un homme célèbre. Le consistoire de Berne prononceroit sur toutes les questions de mariage, même pour la partie catholique du canton; ce qui paroît contraire à l'acte de réunion de l'évêché de Bâle. Il seroit à désirer que les hommes les plus sages et les plus modérés se réunissent pour réclamer contre ces dispositions, et contre quelques autres qui tendroient à inquieter des consciences.

Almanach des muses chrétiennes, ou Choix de poésies religieuses et morales pour 1823 (1).

L'éditeur de ce recueil se propose d'en faire paroître tous les ans un semblable, et de réunir ainsi les morçeaux de poésie qui peuvent charmer les loisirs des amis de la religion. Dans

<sup>(1) 1</sup> vol. in-18; prix, 3 fr. et 3 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez l'éditeur, rue Philippeaux, nº. 15, et chez Adrien Le Clerc, au burçau de ce journal.

le volume qui paroît en ce moment, il y a une cinquantaine, de pièces différentes; quelques-unes sont ascionnes, et sont tirées de Racine, de Rousseau, de Gilbert, etc.; mais la plupart sont d'auteurs modernes, tels que MM. Asselin, Charles Loyson, Mazure, Clovis, Michaux, M. Desroches. Il y a aussi quelques fragmens de la tragédie des Machabers, par M. Alexandre Guiraud, et de celle de Saül, par M. Alexandre Soumet. Ces fragmens paroissent fert bien clasisis, et les vers que M. Soumet prête à David sont pleins de grâces, de naturel et de vérité. Outre un grand nombre de morceaux qui s'offrent à nous dans ce Recueit, et que nous aurions aimé à citer, nous mons bornerons à donner iei la paraphrase du Nunc dimittis, par un poète dont le nom a déjà paru plus d'une fois dans ce journal, M. le comte de Marcellus:

Seigneur, c'en est assez; dispose de ma vie; Ton peuple voit enfin ta parole accomplie: Mes vœux sont satisfaits.

Ouvre mes youx au jour sans nuit et sans nuages, Et que ton serviteur goûte, après tant d'orages, Les douceurs de la paix.

Ils sont venus les temps prédits par tes oracles; Nos yeux ont contemplé cet enfant des miraclés Promis par ton amour.

Il nait: de la Discorde il écrasa la tête, Et son premier regard, vainqueur de la tempête, Nous fait luire un beau jour.

Grand Dicul de tes conscils l'aimable providence S'apprétoit a bénir, dans ce bienfait immense, Tous les peuples divers. L'horizon s'embellit des seux d'un nouvel astre;

L'horizon s'embetiit des teux d'un nouvel astre; Il se lève, et déjà d'un horrible désastro Il sauvo l'univers.

Nous verrons cet enfant qui vient sécher nos larmes Consoler les douleurs, dissiper les alarmes De la triste Sion.

Sa main victoricuse, en triomphes séconde, Saura faire éclater, jusqu'aux bornes du monde, La gloire de ton nom.

Gleire à toi seul, grand Dieu! dont le bras nous protége! Qui, confondant l'impie et son vœu sacrilége, Sait maintenir ta foi.

Dieu bon! Dieu trois fois saint! Dieu sauveur de la France, Qui de tes serviteurs couronnes l'espérance, La gloire n'est qu'à toi. Sur la Congrégation de Saint-Sulpice. (Suite du n°. 876).

Sous M. Tronson, de nouveaux établissemens accrurent le bien qu'opéroit déjà le séminaire. M. de La Barmondière, un des directeurs, établit, sous la protection de sainte Anne, une communauté de jeunes gens peu aisés qu'il logeoit dans une maison de la curé, laquelle fui détruite lorsqu'on jeta les fondemens du grand portail. Antoine Brenier, autre directeur au séminaire, fut quelque temps à la tête de cette communauté, Celui-ci commença, en 1685, l'établissement du petit séminaire, rue Férou; on y recevoit alors ceux qui n'avoient pas ` fait leur philosophie, et on y réunit, quelques années après, la communauté de M. de La Barmondière. Peu après, un autre prêtre du séminaire, M. Robert, établit dans le cul-desac Férou une nouvelle communauté pour des jeunes gens qui ne pouvoient payer une forte pension; c'est ce qu'on appela la Communauté des Robertins, du nom de son fondateur. Par la suite on en établit encore une autre pour ceux qui étoient en philosophie; d'où lui vint le nom de Communauté des Philosophes. Ces trois maisons communiquoient avec le grand séminaire, à l'entour duquel elles étoient placées: elles existoient encore au moment de la révolution, et étoient toujours dirigées par MM. de Saint-Sulpice. En outre, vers l'époque où nous sommes, M. François Traullé, prêtre de la communauté, établit une maison d'étudians, rue du Cherche-Midi; on l'appeloit la Communauté de Saint-Paul, et elle subsistoit encore en 1715 (1).

A la mort de M. de Poussé, Claude Bottu de I.a Barmondière fut nommé à la cure de Saint-Sulpice. Il étoit né à Villefranche, et étoit entré au séminaire en 1655; il en devint directeur, et établit, comme nous l'avous vu, une com-

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Roi. R

<sup>(1)</sup> On établit encore à Paris, en 1675, deux autres communautés de pauvres étudians que l'on formoit à l'état ecclésiastique; l'une étoit rue Saint-Jacques, près la Visitation, et l'autre rue des Maçons, près la Sorbonne.

munauté de jeunès clercs. Ce fut lui qui procura à sa paroisse les Frères des Ecoles chrétiennes; il les établit d'abord rue Princesse, et ils ouvrirent dans la suite d'autres écoles. Ce fut aussi sous lui que Marie-Elisabeth Périchon, veuve Picart, trésorière de l'assemblée des pauvres, établit, rue des Fossoyeurs, une maison pour l'instruction gratuite des pauvres filles; cette communanté ne put obtemir de lettres-patentes, et fut dissoute en 1698. Une autre, formée dans le même but, rue Neuve-Guillemain, par M11e. Seguier, ne survecut pas beaucoup à la précédente. L'institution des Sœurs des Ecoles chrétiennes et charitables, dites de l'Enfant-Jésus, fut plus heureuse; elle avoit pris naissance à Rouen, en 1666, par les soins du Père Barré, Minime, et elle s'établit sur la paroisse Saint-Sulpice, où elle ouvrit successivement plusieurs écoles. M. de La Barmondière ne favorisa pas moins un établissement d'un autre genre, savoir, la communauté du Bon-Pasteur, formée par Mme. de Combé pour servir d'asile aux filles repenties. L'abbé Traulié, dont nous avons déjà parlé, fut un des principaux promoteurs de cette bonne œuvre, qui s'étendit par la suite (1). En 1686, M. de La Barmondière établit ce qu'on appela la petite paroisse, c'est-à-dire, une messe es une instruction, à buit heures du matin, les dimanches et setes, pour les pauvres qui n'y payoient point leurs places. H Y avoit en outre une messe et une instruction pour les élèves des Frères des Ecoles chrétiennes, et une autre pour les écoliers des pensions. M. de La Barmondière se démit de la curé en 1689, et continua de demeurer avec les prêtres de la conimunauté, et de les aider dans leurs fonctions. Il ne se distinguoit des autres que par sa régularité et son assiduité aux exercices de la maison. Etant tombé malade, au commêncement de 1604, il se fit transporter à l'infirmerie du grand seminaire, comme c'étoit alors l'asage parmi les prêtres de la communauté; et il y mourut, le 18 septembre 160/1, à l'âge de 63 ans. On trouve son éloge, ainsi que celui de M. de Poussé, à la fin des Remarques historiques sur la paroisse Saint-Sulpice.

<sup>(1)</sup> Une autre maison de refuge avoit commencé en 1668, au bout de la rue de Grenelle, par les soins du Père Daure, Dominicain; l'église fut achevés en 1706. Cette maison portoit le mons de Sainte-Vatère.

Son successeur, Henri Baudrand, né à Paris en 1687, étoit fils de M. Baudrand de La Combe, sieur de Montréal; il avoit été chanoine de Reims, puis directeur au séminaire, et avoit déjà rendu des services à la paroisse, lorsqu'il en fut nommé curé, en 1689. Il y fit donner, en 1690, une mission qui produisit d'heureux résultats. Nous avons sous les yeux un état imprimé des établissemens de piété et de charité qui existoient sur la paroisse en 16q1; cet état montre à quel point le zele pour toute espèce de bonnes œuvres étoit alors fécond. On comptoit sur la parcisse plus de trois cents ecclésiastiques. savoir, quatre-vingts à la communauté des prêtres, soixantedouze au grand séminaire, soixaute-dix-sept au petit, trentequatre à la communauté de M. de La Barmondière, plusieurs docteurs et autres agrégés au clergé de Saint-Sulpice, les jeunes clercs que l'abbé Chanciergue venoit d'établir dans la maison de M. de Farinvilliers, et qui donnérent, peu après, naissance au séminaire Saint-Louis. Il y avoit en outre sept convens d'hommes; quinze de religieuses, trois hôpitaux, deux maisons de refuge, des communautés qui se formoient pour l'instruction gratuite des filles, des écoles pour les garcons, trois congrégations d'hommes... Ces derniers établissemens méritent quelques détails. M. Brenier, prêtre du séminaire dont nous avons déjà parlé, avoit réuni d'anciens militaires, des gentilshommes et des jeunes gens qui désiroient vivre dans la piété. Il les forma en communauté, et leur donna des réglemens. La plupart étoient riches, et tous payoient une pension. Ils partageoient leur temps entre la priere et les bonnes œuvres, visitant les hôpitaux et les prisons, et s'employant, sous les ordres du curé de la paroisse, au soulagement des pauvres et des familles que des malheurs avoient réduites à l'indigence. Ils portoient des secours aux malades, pansoient les blessés, et couroient partout où il y avoit du bien faire. Ils se choisissoient entre cux un supérieur qui conduisoit la maison sous la direction de l'abbé Brenier, et des autres prêtres du séminaire auxquels ils se confessoient. Ils acheterent d'abord, dans la rue Pot-de-Fer, la maison où est aujourd'hui le séminaire, puis l'hôtel de l'Enfant-Jésus, hors la barrière de Sevres; puis ils revinrent dans la rue Pot-de-Fer. Un supérieur de cette communauté, M. de Raphælix, se fit prêtre, et donna, au nom de ses confrères, en 1720, 30,000 liv. à M. Languet pour contribuer au bâtiment de l'église. Est

16g6, il y avoit deux autres communutés semblables de pieux laics; l'une, rue de Sevres, qui avoit M. d'Aubusson pour supérieur; l'autre, rue de Vangirard, formée par M. François-Eloi Le Doyen; le Père Guilloré, Jésuite, en étoit confesseur, et en avoit dressé les réglemens, M. Le Doyen mourut en 1700; il paroltroit que sa communauté s'unit dans la suite à celle de M. Brenier. Le dernier supérieur fint le président Annillon; la communauté se sépara. Le comte de Clerbourg, mort le 24 avril 1766, après avoir laissé à la paroisse une somme d'argent pour commencer un hôpital pour les pauvres femmes, sur le modèle de celui de la Charité pour les hommes, avoit été de cette société, et fit tous ses

efforts pour la rétablir.

M. Baudrand ayant essuyé une attaque de paralysie en 1606, et voulant vivre dans la retraite, permuta sa cure pour le prieure de Saint-Come-l'Île-les-Tours, que possédoit M. de La Chétardie. Il se donna tout entier aux exercices de piété et à des travaux utiles, et mourut le 18 octobre 1699, dans une terre qui lui appartenoit à Beaune en Gatinois. Il étoit alors âgé de 70 ans. Ce fut sous lui que la paroisse de Saint-Sulpice adopta, en 1692, les usages de Paris; on s'y étoit jusqu'alors servi du romain. Joachim Trotti de La Chétardie, ne, en 1636, au château de la Chétardie, diocèse de Limoges, devint curé de Saint-Sulpice par la permutation dont nous venons de parler. Il étoit entré au séminaire en 1657, n'étant encore que laic; il s'attacha à la congrégation de Saint-Sulpice, et fut supérieur des séminaires du Puy et de Bourges. Du moment qu'il fut curé, il mit ses revenus dans la masse des aumônes pour servir au soulagement des pauvres et à l'entretien des écoles et des communautés; il ne se réservoit que ce qui étoit absolument nécessaire pour son entretien, sa pension à la communauté et les gages de son domestique. Dans l'hiver de 1709, il fit des sacrifices extraordinaires, ainsi que les prêtres de sa communauté, vendit ses meubles, et trouva aussi des secours dans la charité des prêtres du séminaire, qui contribuèrent, soit à la visite des malades, soit au soulagement des pauvres. Il avoit choisi pour distributeur de ses aumônes l'abbé Le Fer, de la communauté des prêtres. M. de La Chétardie protégea l'abbé de La Salle contre ceux qui vouloient traverser son œuvre des écoles, et al l'aida, en 1608, à former un noviciat, rue de Vaugirard. Nous voyens qu'il y avoit cette année sur la paroisse quasorze classes de garçons tenues par les Frères en différens quartiers, et autant de classes de filles, tenues par différentes communautés, comme les Filles du Père Barré, celles de Saint-Thomas de Villeneuve, celles de Sainte-Thecle et de l'Anmonciation (ées deux dernières communautés n'ont pas subsisté).

M. de La Chétardie fut nominé, en 1702, à l'évêché de Poitiers; mais il refusa cette dignité. Une belle figure, une taille avantageuse, des manières aimables, relevoient en lui. les qualités de l'esprit et du cour. Il étoit aimé des riches et des pauvres, et se livroit tout entier aux devoirs de sa place; C'est principalement par ses libéralités que sa communauté subsista dans des temps facheux. Il succeda au Père Proust comme supérieur des Filles de Saint-Thomas de Villeneuve: M entreprit d'employer les Frères des Ecoles à donnér des le∢ gons aux jeunes gens et aux apprentis de divers métiers; mais cet établissement, qui eut été fort utile pour répandre parmit des jeunes gens l'amour de la religion et le soin des bonnes. mœurs, ne subsista pas. En 1700, un prêtre de la communauté, M. Deschamps, neveu de M. Bandrand, forma une congrégation de marchands et d'artisans qui se rassembloient à certains jours; elle étoit sous la protection de la sainte Vierge, et compta bientôt jusqu'à trois cents membres; elle fut trèsutile, et ramena ou soutint beaucoup d'hommes dans les sentiers de la vertu. L'abbé Deschamps forma une congrégation semblable pour les filles, et elle ne fut ni moins nombreuse ni moins heureuse dans ses résultats. La piété, y étoit en honneur, et de grands exemples de vertu et de zele y étoient un encouragement pour les autres. M. de La Chétardie mourut le 20 juin 1714; il avoit donné, dix jours auparavant, sa démission en faveur de M. Languet, son vicaire. On a de lui des Homélies, le Catéchisme de Bourges, des Entretiens eccléstastiques, une Explication de l'Apocalypse, une Retraite, etc. Il reçut de Clement XI des brefs flatteurs au sujet de ses ou-√rages.

L'ordre des temps nous ramène aux successeurs de M. Fronson dans la place de supérieur du séminaire, et de toute la congrégation ou compagnie de Saint-Sulpice. Le premier fut M. François Leschassier, de Paris; il étoit entré laic au sémipaire, en 1660, et à la communauté de la paroisse en 1682; il en fut même supérieur, et M. de La Barmondière lui resigna sa cure; mais il ne voulut point accepter ce fardeau, et retourna au séminaire, où il fut choisi, en 1900, pour remplacer M. Tronson. C'étoit un homme plein de modestie, de mesure et de prudence; il sui préserver sa congrégation de toute nouveauté dans un temps où l'église de France étoit agitée par les plus vives disputes. Il établit les séminaires d'Avignon en 1705, et d'Orléans en 1707. Sa sœur, Mile. L'eschassier, étoit vouée aux bonnes œuvres, et rendit de grands services à la paroisse; elle soutint par ses libéralités et son sèle la maison des orphelines et celle de l'instruction chrétienne. M. Leschassier mourut le 10 soût 1725, âgé de 84 ans; il étoit

doyen de la Faculté de théologie de Paris.

Charles-Maurice Le Pelletier fut choisi en sa place; il étoit fils du contrôleur général des finances, et frère du premier président du parlement, de l'évêque d'Angers, et du jeune Le Pelletier de Sousi, mort en réputation de saiuteté, et dout l'abbé Proyart a écrit la Vie. Le Roi lui donna le prieuré de la Vallette, et, en 1689, l'abbaye de Saint-Aubin; ce qui lui fit prendre le nom d'abbé de Saint-Aubin. Il suivit l'évêque d'Angers dans son diocèse, et fut supérieur de son séminaire. Il refusa plusieurs fois l'épiscopat, et vécut dans la retraite, occupé à former de dignes ministres de l'Eglise, Ce fut lui qui établis séminaire de Nantes, en 1725. Zélé pour la discipline, il consecuit ses revenus à encourager les vocations de sujets peu riches. Il mourant le y septembre 1731, à 65 ans. On trouve quelques détails sur cet homme respectable à la suite de la Vie de son frère, le pieux Souzi, par Proyart.

Jean Conturies, docteur de Sorhonne et abbé de Saint-Pierra de Chaume, fut le sixième supérieur; il étoit né à Châteauroux en 1688, entra clerc au petit séminaire en 1708, et s'attacha à la congrégation de Saint-Sulpice. On le nomma supérieur de la communauté des philosophes, lorsqu'elle ne faisoit
que commencer. Doué de pénétration, de sagesse et de capacité, il gagna la confiance du cardinal de Fleury, qui le chargea de lui présenter les sujets pour les bénéfices. Ce ministre
venoit souvent à Issy passer quelques jours à la maison de
campagne du séminaire. M. Couturier ne se servit de son
crédit que pour le hien de l'Eglise. Il procura à sa congrégation un nouveau séminaire à Paris; c'est la communauté de
Laon qui s'établit depuis dans le local de l'ancien collège de

Lisieux; d'où vient qu'on lui en donnoit quelquesois le nom. Ce séminaire assistoit aux offices de Saint-Elienne-du-Mont, et y faisoit les catéchismes. M. Parisis, auteur de la Philosophie de Toul, en sut supérieur jusqu'en 1780. La communauté de Laon étoit la cinquième maison de MM. de Saint-Sulpice à Paris. M. Couturier mourat dans son séminaire, le 30 mars 1770, et désendit toute pompe à son enterrement. Il étoit aussi aimé pour ses heureuses qualités qu'estime pour sa sagesse. Sous lui la congrégation de Saint-Sulpice s'accrut encore d'une communauté sormée à Toulouse par l'abbé de Calvet, ccclésiastique distingué par sa naissance, son mérite et sa piété. Il avoit établi un séminaire qui su tréuni à Saint-Sulpice, et qui continua à être dirigé par M. de Calvet, comme

membre de la congrégation.

M. Couturier fut reinplacé dans les fonctions de supérieur du séminaire et de la compagnie par Claude Bourachot, docteur de Sorbonne, abbé de Néaulle-le-Vigux, né au diocèse d'Autun en 1607. M. Bourachot étoit entré au petit séminaire en 1715, n'étant encore que laic, et fut deux fois supérieur de cette maison. Doué d'un caractère doux et égal, sévère pour lui scul, plein de modestie et de candeur, il suivit les traces de ses prédécesseurs, et maintint l'esprit de sa congrégation, qui ele; perdit le 2 juillet 1777, lorsqu'il avoit 80 ans. Le huitieme supérieur, Pierre Le Gallic, né au diocèse de Quimper, avoit été supérieur du séminaire de Clermont; il se démit de sa epiace le ro septembre 1782, et se retira à la maison de campagne d'Issy, d'où il fut obligé de sortir lorsqu'elle cut élé vendue par suite des lois de la révolution. Il revint alors à Paris, où il mourut, le 15 octobre 1796. On lui avoit donné pour successeur, le jour même où il se démit, Jacques-André Emery, du diocèse de Genève, homme aussi distingué par ses talens pour le gouvernement que par sa piété et son zele. Sous lui, sa congrégation s'établit au seminaire de Reims, et. au commencement de la révolution, elle en forma un à Baltimore. Nous ne nous étendrons point ici sur cet homme estimable, dont nous avons célébre ailleurs les vertus, les talens et les services.

(Nous espérious donner aujourd'hui la fin de cette Notice historique; mais l'abondance des nouvelles nous force à renvoyer à un autre numéro cette fin, qui comprendra des détails sur les curés de Saint-Sulpice, sur la communauté des prêtres de la paroisse, sur les écrivains de la congrégation. et surtout sur les victimes qu'elle a fournies dans les temps de persécution ).

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Un journal quotidien a parlé d'une promotion de cardinaux qu'il annonce pour le mois de fevrier prochain, mais il mêle à cette conjecture des détails très-hasardés. Il confond d'ailleurs deux promotions qui sont ordinairement séparées, la promotion pour les charges et les places romaines, et la promotion des couronnes; il n'est pas probable que ces promotions aient lieu à la fois. La promotion des couronnes sera peutêtre encore retardée par l'état général des affaires. Quant à la promotion des charges, il n'y en a pas en de considérable depuis 1816, où le souverain Pontife nomma vingt-un cardinaux dans un seul consistoire. La promotion future pourroit être aussi nombreuse, si elle est proportionnée aux pertes qu'a faites le sacré collége. Il y a long-temps qu'il n'avoit été réduit à un si petit nombre.

- Mme. la duchesse d'Angoulême avoit, en septembre 1820, donné une somme de 300 fr. pour restaurer l'intérieur des églises de Menneville et Saint-Martin, arrondissement de Boulogne, diocese d'Arras: S. A. R. vient encore de donner 200, fr. à la paroisse de Desvres, même arrondissement, pour l'aider à meubler une maison où on a établi deux Sœurs de la Providence pour instruire les jennes filtes. Ces bienfaits le la Princesse contribueront à faire benir son nom dans ce pays. S. A. R. Mgr. le due d'Angoulême à daigné accorder un secours de 500 fr., pour être employé aux réparations urgentes et indispensables qu'exige l'église de Fresnières, arron-

dissement de Compiegne.

- Le dimanche, veille de l'Epiphanie, M. l'archevêque a ordonné deux prêtres extra tempora. Ils n'avoient pu l'un et l'autre, pour des raisons particulières, se trouver à l'ordina-

tion des derniers Quatre-Temps.

- La neuvaine de sainte Geneviève continue d'attirer la foule, et la dévotion à la sainte patronne de la capitale paroît s'être renouvelée d'une manière consolante. On a vu, avec plaisir, le corps des charbonniers donner un exemple bien remarquable chez des hommes de cette classe, qui ont un métier pénible, et qui ne sont pas riches. La croix dont ils out

fait présent à l'église est une grande croix de procession, toute en argent: on s'en est servi le jour même. L'ornement donné par les dames est aussi d'un très-bel effet: c'est un ornement blanc complet. Ce présent est d'autant plus précieux que l'église de Sainte-Geneviève manque de tout. Il seroit à désirer que le gouvernement ou la ville de Paris pussent contribuer à décorer l'église et à meubler la sacristie. Le garde-meuble de la couronne et la manufacture des Gobelins out donné différens objets, mais pour la neuvaine seulement. Le 3, la coupole a été illuminée. Chaque jour un prélat a officié, comme nous l'avons vu. Dimanche, jour ou M. l'évêque du Mans officioit, l'affluence a surtout été fort considérable; il y ne en un grand nombre de communions le matin. Le soir, les

missionnaires font les instructions.

- Le 12 janvier, les missionnaires commenceront, dans l'église de Bonne-Nouvelle, une neuvaine qui durera jusqu'au 20, et qui aura pour objet de demander à Dieu l'augmentation de la foi en France. Tous les matins, à sept heures, après la prière par M. le curé, il y aura une lecture ou méditation. Le soir, à cinq heures et demie, on chantera le Magnificat, le Miserere, les Litanies de la sainte Vierge, etc., qui seront suivies du sermon et du salut. Outre les deux dimanches, il y aura des jours plus solennels, comme le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Le dimanche 19, se sera la communion générale. M. l'archevêque présidera les exercices de l'Association de prières en l'honneur du saint Sacrement. Les deux jours suivans, la messe sera célébrée pour les associés de Paris et des provinces. On invite les fidèles à réciter trois fois par jour le Symbole des Apôtres en même temps que l'Angelus. Tous les jours il y aura la consécration à la sainte Vierge. Le missiomaire qui dirigera cette retraite est le même qui a donné les retraites de Saint-Leu et de Sainte-Elisabeth, et qui est auteur du hvre de l'Association de prières, dont nous avons rendu compte dans notre numéro 861.

— C'est par erreur que nous avons dit, dans l'avant-dernier numéro, que Mª. la duchesse de Duras avoit succédé à Mª. la marquise de Croisy dans la direction de l'œuvre des Sœurs de Saint-André: c'est Mª. la marquise de Vibraye qui est trésorière de cette œuvre; Mª. la duchesse de Duras,

douairière, l'est de l'association de Saint-Joseph.

- M. l'archevêque de Sens, qui est depuis à peine un an

dans son diocèse, vient d'avoir la satisfaction d'y faire une ordination assez nombreuse; il y avoit trente sujets de tous les ordres. L'ordination s'est faite dans l'église métropolitaine, et les ordinands se sont rendus processionnellement du grand séminaire à l'église, accompagnés des éleves du séminaire. Ce spectacle, qui avoit attiré la ville, n'étoit pas seulement imposant par lui-même; il offroit encore la perspective consolante de voir ce diocèse réparer, peu à peu, les pertes multipliées qu'il a faites et qu'il fait encore tous les jours. C'est vers ce but que tendent tous les soins du prélat éclairé et actif que la Providence a donné à une église si longtemps abandonnée.

- Le dimanche 20 décembre, il y a eu, dans la cathédrale de Périgueux, une cérémonie pieuse à laquelle tous les bons sidèles ont pris part. Le 20°. régiment d'insanterie de ligne étoit arrivé dans cette ville, il y a environ deux mois, venant de Lyon, où il avoit donné des preuves de son excellent esprit. Il a depuis peu pour aumônier un jeune prêtre plein de zele, M. l'abbé Chatel, qui s'est appliqué à instruire des mislitaires, lesquels n'avoient pas encore fait leur première communion. Il s'en est trouvé dix-huit dans ce cas; après qu'ils ont été suffisamment préparés, M. l'évêque de Périguenx a souhaité présider lui-même à la cérémonie de la première communion. Le prélat a célébré la messe militaire, où étoiest le régiment et toutes les troupes de la garnison en grande tenue. M. l'aumônier a prononcé d'abord un discours fertitue chant. Avant et après la communion, Mouseigneur audresse aux militaires des exhortations pleines d'onction; dans la première. il leur a montré par des exemples pris dans l'histoire de l'Eglise et dans celle du royaume, qu'ils pouvoient observer la religion dans leur état; dans la seconde, il les a vivement animés à la persévérance, et leur a peint leurs principaux devoirs et la satisfaction qu'ils auroient à les remplir. La voix du pontife a fait une sorte impression sur les militaires, qui, pendant tout ce temps, se sont montres tres-requeillis. La musique, la présence d'un grand nombre de fidèles, la bonne tenue des militaires, tout concouroit à rendre ce spectacle imposant. Le soir, on a fait le renouvellement des vœux du baptême: M. l'aumônier a recueilli en ce jour le prix de ses soins; tous les chefs l'ont félicité de son zèle, et M. l'évêque lui a exprimé combien il avoit été touché de la cérémonie,

La ville et le diocèse recueillent chaque jour le fruit des vertus d'un prélat dont l'arrivée dans ce pays a été un véritable

triomphe pour tous les gens de bien.

- Nous avons la satisfaction d'apprendre que le conventionnel Monnel a reconnu ses erreurs avant sa mort, et qu'il en a témoigné du repentir. Simon-E. Monnel, curé de Valdelaucourt, diocèse de Langres, avoit embrassé avec ardeur les principes de la révolution; il devint membre de la convention, et y vota la mort du Roi. Depuis il avoit occupé des places dans les administrations. Obligé de sortir de France par la loi contre les régicides, il s'étoit retiré à Constance, où il est mort, C'est-là que, touché de la grâce, il a signé, le 20 octobre dernier, une déclaration portant, « qu'il rétracte tout ce qu'il peut avoir fait et manifesté publiquement et en particulier de contraire à la religion catholique, dans le sein de laquelle il veut mourir; priant surtout ses anciens paroissiens de lui pardonner les scandales dont il peut s'être rendu coupable; qu'il témoigne en outre la plus vive douleur et le plus sincère repentir d'avoir voté la mort de son Roi; qu'il prie humblement le Dieu de bonté de le traiter, non selon sa justice, mais selon ses miséricordes, qui sont infinies, et en qui il met toute sa confiance ». Cette rétractation a été remise entre les mains de M. l'abbé F. X. Wichl, préfet du collège de Constance, qui certifie que Monnel l'a signée en sa présence, librement, volontairement et sans objection aucune. Cette déclaration a été envoyée dans le diocèse de Langres, et y a consolé ceux qui avoient gémi des égarement de Monnel ....

— Il faut sjonter de nouvelles victimes de la révolution espagnole à celles que nous avions citées dans notre dernier n°. Le père Cyrille Alameda, général de l'ordre des Franciscains et prédicateur du roi, est arrivé à Bayonne le 30 décembre. Ce religieux avoit, comme général de son ordre, le titre de grand d'Espagne, et étoit décoré de la Toison-d'Or; c'étoit un des hommes les plus distingués du clergé d'Espagne. L'abbé de Ripoll est réfugié dans l'arrondissement de Prades, ainsi que plusieurs dignitaires, chanoines, pasteurs et religieux. A Ceret, des religieux se sont réunis en communauté dans une maison qui leur à été cédée par un particulier généreux. M. l'archevêque de Tarragone est arrivé, le 31 décembre, de Perpignan à Toulouse. M. l'évêque de Solsone a fait arrêter un logement à Corolet, près Prades,

M. l'évêque d'Urgel a officié le jour de Noël à Ax. Nous annosçons avec plaisir qu'une souscription à été ouverte, à Pairis, chez un notaire, M. Agasse, en faveur des Espagnols bannis et réfugiés en France. Déjà des personnes de marques se sont fait inscrire pour des offrandes plus ou moins considérables. Nous ne doutons pas que cet exemple ne soit imité

par des ames pieuses.

- Il n'est plus aujourd'hai de paradoxe qu'on n'imagine et qu'on ne soutienne. Un prédicateur protestant vient de découvrir que l'empereur Constantin avoit absolument les sentimens d'un protestant : cette découverte paroît une plaisanterie; elle est cependant présentée d'une manière sérieuse et même d'un air de triomphe par M. Zimmermann, prédicateur de la cour à Darmstadt. Il s'appuie sur une lettre de Constantin, qui est adressée à Alexandre, patriarche d'Alexani drie; et à Arius, et dans laquelle il est dit qu'étant d'accord sur ce point, que J. C. est le Fils unique de Dieu, ils ne doivent point disputer sur des accessoires moins importans. On pourroit d'abord mettre en question si cette lettre est bien de Constantin; Baronius paroît douter de son authenticité; et il est assez probable en effet que la lettre qu'Eusèbe rapporte dans son histoire est de ce prélat lui-même, qui l'avo-Pisoit Arius, et qui vouloit faire regarder ces disputes comme de puves subtilités. Ce qui confirme ce soupcon, c'est que Constantin écrivit depuis deux lettres dans un sens tout contraire : l'une à Arius, où il témoigne son éloignement pour les orrours de cet homme, et l'autre aux évêques et aux fidèles. Ces deux lettres donnent le démenti au protestantisme de Constantin, qui d'ailleurs n'est pas honoré comme saint, sinsi que M. Zimmermann veut le faire croire. La lettre seroit de l'empereur, qu'elle prouveroit tout au plus que l'on étoit parvenu à tromper ce prince sur l'état de la question; ce qui n'étoit pas difficile. Dans tous les siècles de l'Eglise il y a eu des erreurs, et ces erreurs ont été soutenues on favorisées par des hommes prévenus ou trempés ; vouloir pour cela les transformer en protestans, c'est une prétention. absurde, et qui no montre que le besoin de trouver quelque appui.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Le jour de l'Epiphanie, S. M. environnée des Princes et Princessés de sa famille et du sang, a célébré, selon l'usage, la fête des Rois. La fève est échne à Mss. le due de Chartres, qui a choisi S. A. R. Madams pour Reine. S. M. a porté plusieurs fois la santé au Roi et à la Reine du banquet; les convives se sont beaucoup amusés.

— S. A. R. Monsieur vient d'accorder un secours de 300 francs à un jeune homme qui ne pouvoit, par ses propres ressources, fournir un

remplaçant sur le recrutement de 1821.

— Une députation de la société académique royale des sciences a eu l'honneur de présenter, le 3, ses hommages au Roi et aux Princes.

— Par une ordonnance du 2 janvier, M. le vicomte Dubouchage, préfet du département de la Drome, a été admis à la retraite, et

nommé conseiller d'Etat en service extraordinaire.

Une autre ordonnance du même jour a nommé M. le marquis de Foresta, préfet actuel des Pyrénées-Orientales, à la préfecture du Finistère; M. de Cotton, préfet actuel de Vaucluse, à la préfecture de la Drome; M. de Nugent, préfet actuel de la Sarthe, à la préfecture de la Charente-Inférieure; M. le vicomte Tassin de Nonneville, préfet actuel de la Loire, à la préfecture du Jura; M. Seguier, préfet actuel de la Côte-d'Or, à la préfecture du Jura; M. Seguier, préfet actuel de la Côte-d'Or, à la préfecture de l'Orne; M. le marquis de La Morélie, préfet actuel de l'Orne, à la préfecture de l'Allier; M. le paron de Chaulieu, prefet actuel du Finistère, à la préfecture de la Loire; M. le marquis d'Arbaud Jouques, ancien préfet, à la préfecture de la Creuse; M. le baron de Montureux, ancien préfet, à la préfecture de la Creuse; M. le baron de Montureux, ancien préfet, à la préfecture de la Sarthe; M. Leroy de Chavigny, sous-préfet actuel de Saint-Denis, à la préfecture des Pyrénées-Orientales; M. Jules de Calvière, mémbre de la chambre des députés, à la préfecture de Vaucluse; M. le marquis de Marnière de Guer, ancien préfet, à la préfecture de la Charente.

Au nombre des présets qui sont révoques, se trouvent MM. Auguste de Talleyrand, Pepin de Bellisle, Moreau, le baron Finot,

Garnier et Paulze d'Yvoye.

- M. le marquis d'Allon, maître des requêtes, est nommé sous-

préfet de Saint-Denis.

— Par ordonnance du Roi, du 30 décembre, M. Maussion, ancien recteur de l'Université d'Amiens, et préfet en 1815, est nommé membre du conseil royal de l'Instruction publique en remplacement de

M. de Sacy, démissionnaire.

M. Clausel de Coussergues, vicaire-général d'Amiens, est nommé membre du même conseil, en remplacement de M. l'abbé Elicagaray, décédé. Il sera chargé des facultés de théologie catholiques, des aumoniers des collèges, des établissemens des Frères des écoles chrétiennes, et des relations avec le gouvernement pour ce qui concerne les écoles secondaires ecclésiastiques.

M. Poisson, membre du conseil royal chargé de la comptabilité des colléges royaux, exercera les fonctions de trésorier. M. Delvincourt,

membre du conseil royal et doven de l'Ecole de Broit, aura le troisième arrondissement académique.

- M. Chollet, conseiller à la cour royale de Paris, vient de mourir-- M. le baron Pailhou remplace M. Rohaut de Fleury dans les

fonctions de sous-gouverneur de l'École Polytechnique

- La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le sieur Guy contre le jugement de la cour royale de Toulouse, qui avoit refusé d'admettre les demandes qu'il faisoit contre les habitans de la ville

- Le tribunal de police correctionnelle s'est occupé, le 3, de l'affaire du Régulateur. MM. Dentu et Sarran sont accusés d'avoir fait paroitre deux numéros de ce journal, sans avoir obtenu l'autorisation

du gouvernement. La cause a été continuée à huitaine.

Le Constitutionnel, jugeant des principes et de la bonté d'ame des habitans de la ville de Prades (Pyrénées-Orientales), d'après ceux que tout le monde connoît à ce bon journal, avoit annoncé que les réfugiés espagnols avoient été mal reçus dans cette ville. Le maire de Prades vient de donner un démenti formel à cette odicuse imputation, et assure que par les soins prévoyans de l'autorité, et l'excellent esprit des habitans, les réfugiés espagnols ont trouvé dans cette ville les traitemens hospitaliers dus à l'infortune, et à un dévoument digne d'un meilleur sort.

- Le Rorvient d'accorder une augmentation de solde aux compa-

guies de sous-officiers, de fusifiers et de canoniers sédentaires.

- M. le comte d'Espagne, qui avoit été à Véronne chargé des

intérêts de la régence d'Espagne, vient d'arriver à Paris.

La police de Pau a fait arrêter deux jeunes Piémontois, Bartholomé Gayzolo et Joseph Cessa, se livrant à la mendicité, Ces deux individus parcouroient la ligne des Pyrénées. On a trouvé sur eux, 103 fr. en pièces d'or, et de plus quatre mèches en cofon souliges, et cachées dans la coiffe du chapeau de Gayzolo. Ce dernier avoit eu outre dans sa poche un morceau d'amadou, et a déclaré avoir perdu dans la matinée un briquet. On s'occupe de l'instruction de cette

- Parmi les médailles accordées à divers établissemens d'éducation par le conseil de l'Académie royale de Caen, une médaille en argent à été accordée aux Frères de l'école chrétienne établic à Lisieux, et

une autre aux Frères de l'école chrétienne établie à Alencon.

- Un vaisseau du Roi a mis à la voile le 23 décembre, du port de Toulon, pour poursuivre et amener un corsaire espagnol armé de 12 pièces de canon, qui inquiétoit le commerce françois dans les parages de Marseille, en se permettant de visiter nos batimens.

- M. le fieutenant-général Tirlet, commandant l'artificrie, est

parti de Bayonne pour Paris.

- Quatre cents hommes de l'armée de la Foi viennent d'être dirigés des frontières de l'Arriège, sur le département du Tarn : 200 d'entre eux étoient attendu à Albi le 31 décembre.

- Deux convois de l'armée de Mina sont tombés au pouvoir des royalistes: Joseph Marto, chef royaliste, à la tête de goo homme, s'est emparé, le 28 décembre, de Balaguer, qui étoit occupé par les

constitutionnels, et gardé par 14 pièces d'artillerle, dont le vainqueut s'est rendu maitre. Ces succès et ceux qu'a obtenus Romagosa dans ses dernières sortics de la Seo, ont beaucoup relevé les espérances des

royalistes.

— Le patriote Romero Alpuente, qui avoit été exilé par le ministère actuel, a obtenu la permission de rester à Madrid, à condition qu'if ne reparoitra pas au club Landaburien. Les deux rédacteurs du Zurriago, Pizarro et Jouanna, n'ont pas été envoyés en exil, comme on l'avoit dit d'abord. Mina, qui étoit maréchal de camp, vient d'être oréé lieutenant-général. Les élections des membres de la municipalité de Madrid, qui ont eu lieu le 26 décembre, sont tombées sur des communeros très-exaltés.

- Lord Francis Cunningham vient d'être nommé sous-ministre

d'Etat au ministère des affaires étrangères de Londres.

— On croit que les deux princes, fils du roi de Prusse, qui sont à, Rome depuis la mi-décembre, passeront l'hiver dans cette capitale. Ils ont assisté, le 22, à un dincr qui leur a été donné par le cardinal Consalvi, et auquel le corps diplomatique et les personnages les plus distingués de l'Etat ont assisté.

— Le roi de Prusse et l'empereur de Russie, qui se rendent chacun dans leurs Etats, sont arrivés à Insprugh, le premier, le 24 décembre,

et le second, le jour de Noël.

— Les étudians prussiens condamnés à une détention de plusieurs années, pour avoir pris part à des associations secrètes, ont obtenu remise du reste de leur peine, à l'occasion de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'avénement au trône du roi de Prusse. En même temps on leur a permis d'entrer dans les fonctions publiques dont ils avoient été exclus par le jugemeut.

La tête du favori Halet-Effendi, a été plantée à Constantinople au la porte du Sérail. Soutenu par 40 amis, it s'est défendu jusqu'au derfifier soupir contre les officiers qui avoient été les demander sa

\*AFA \*

Le président des Etats-Unis a fait, le 6 décembre, un long rapport au congrès. Il y examine la position de la république, et celle des différens Etats de l'Europe. Il annonce que les difficultés élevées entre la France et les Etats-Unis sont applanies, et que les relations commerciales entre ces deux pays sont parfaitement rétablies.

Traité de l'Obéissance, par M. Tronson (1).

L'obéissance a toujours été regardée comme l'ame des communautés, et il n'y a rien que les chefs d'ordre et les fondateurs de congrégations aient recommandé avec plus de soin à leurs disciples. Saint Ignace, saint François de Sales, tous les maîtres de la vie spirituelle, regardent cette vertu

<sup>(1) 1</sup> vol. in-12; prix, 2 fr. 50 c. et 3 fr. 25 c. franc de port. A Pari, chez Rusand, rue de l'Abbaye, et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

comme la base la plus solide et le lien le plus nécessaire de toute association religieuse, et en même temps comme le moyen le plus sûr pour les particuliers d'arriver à la perfection. Digne héritier de l'esprit et de la sagesse de ces excellens guides, M. Tronson montre quelle est l'importance et quels sont les avantages de l'obéissance. Son Traité est divisé en trois parties; la première est sur l'obéissance aux supérieurs en général, sur ses différens degrés, sur sa nécessité, et sur les prétextes qu'on y oppose; la deuxième partie pour objet la soumission due au directeur; et la troisième, l'obéissance au réglement. L'auteur s'attache à prouver que la fidélité aux plus petites choses est une source de grâces, et que la parfaite obéis ance préfère la soumission aux exemptions et aux dispenses.

Nous n'avons pas besoin de dire que M. Tronson traite son sujet avec toute la solidité d'un directeur si expérimenté; nous ajouterons cependant que son livre est écrit avec facilité et abondance, et que son style est heureusement nourri, soit des pensées de l'Ecriture, soit de celles des Pères et des meilleurs écrivains de la vie spirituelle. On peut dire que ce Traité répond parfaitement à la réputation de sagesse et de

goût qu'avoit M. Tronson.

Nous ne nous étendrons point sur l'éloge de ce sage supérieur, ayant eu dernièrement occasion de parler de lui; nous nous contenterons de dire quelque chose de ses ouvrages. It n'y en avoit encore que trois d'imprimés : 1°. Selectæ Conciliorum et Patrum sententiæ de sacratissimo clericorum ordine, 1664, in-8°.; 2°. les Examens particuliers, réimprimés plusieurs fois, et qui sont usités dans beaucoup de séminaires : 3º. le Forma Cleri, ou recueil de passages des Pères et des Conciles, sur la vie et les mœurs des ecclésiastiques. L'ouvrage étoit d'abord en trois volumes in-12, et a été ensuite publié in-4°., en 1724. M. Tronson a laissé aussi plusieurs manuscrits dont le plus important est un recueil de ses lettres, qu'on dit être fort considérable et fort intéressant. Il seroit à désirer que l'on en publiat au moins un choix, et que l'on y joignît la vie d'un des plus pieux et des plus sages ecclésiastiques de ce temps-là. M. Tronson jouissoit d'une grande considération dans le clergé, et étoit souvent consulté, soit pour les matières de la vie spirituelle, soit pour les affaires de l'Eglise.

# Discours de M. l'éveque de Troyes dans l'église Sainte-Geneviève.

La restauration d'une église usurpée naguère par l'impiété est un évenement heureux et rare fait pour combler de joie le chrétien fidèle, en même temps que pour exciter l'attention de l'observateur et de l'histonien. Une humble bergère rentrant dans le temple d'où on l'avoit chassée, et expulsant à son tour les prétendus grands hommes auxquels on avoit décerné un culte paien : l'autel et le sacrifice de la religion remplacant des cérémonies froides ou hideuses, la croix se relevant avec éclat sur cet édifice souillé par des noms flétris, les cantiques saints retentissant sous ces voûtes muettes on profances; ce grand triomphe console la piété, et ranime notre espérance, à nous chrétiens pusillanimes oni nous laissons quelquefois abattre par les traverses passagères de l'Eglise. Ce mémorable changement étoit digne d'être célébré par l'éloquence; un tel sujet convenoit surtout au talent d'un orateur aussi vigoureux que brillant, habile à présenter des contrastes et à en tirer de grandes leçons, et pour qui les révolutions. les crimes, les erreurs et les travers de son siècle, sont une source de hautes inspirations, d'imposantes images, des vue profondes, de conseils salutaires. M. l'évêque de Troyes, en traitant la restauration de Sainte Geneviève, a su puiser dans les souvenirs du passé, mêlés au spectacle du présent, des rapprochemens inattendus, des pensées fortes, des vérités frappantes. Quelques morceaux de ce beau discours le feront mieux connoître qu'une analyse qui ôteroit au style sa couleur et son énergie, et le lecteur demande tans doute de nous que nous parlions ici le moins possible, et que nons consacrions toute la place dont Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros.

nons pouvous disposer à des extraits qui puissent donner une l'idée de l'impression qu'a faite ce Discours. Nous citerons d'abord le morceau par lequel l'orateur a commencé:

« A la vue de cette sainte et auguste solennité, quels sentimens divers s'emparent tour à tour de mon ame! Que de grands et touchans souvenirs viennent en foule se réveiller dans mon esprit, et tour à tour ou m'élever on m'attendrir! cet immense concours de fidèles de tout âge, de tout sexe et de toute condition, rivalisant d'empressement, et disputant à qui rendra à l'illustre patronne et plus d'homniages et plus d'encens; cette cérémonie pompeuse, ou le sentiment de la piete s'augmente par celui de la joie, et où le sentiment de la joie s'accroît par celui de la piété; tous ces accords harmomenx, ces saints cantiques de Sion, heureux prelude du chœur des anges, dont retentissent ces voûtes majestueuses, et de là s'élevant jusqu'aux cieux; ce magnifique monument, élevé en l'honneur d'une pauvre bergère, immortel chefd'œuvre de l'art, dont la cime imposante domine tous les palais des grands, et devant lequel semblent s'incliner tous les autres monumens de la capitale; ces reliques sacrées autour desquelles sont appendues et les guirlandes de la piété et les offrandes de la reconnoissance, et devenues d'autant plus chères et plus précieuses, qu'elles rappellent tout ce que nous avons perdu, et tout ce que dans leur fureur impie nous ont ravi ces hommes qui, plus barbares que les barbares mêmes, outrageoient à la fois, la cendre de leurs pères et la cendre des saints; tout ce cortège vénérable d'hommes apostoliques, d'athlètes intrépides de la sainte parole, dévoués à la fois au service de cet autel, comme à la conversion des ames, et revêtus de la double mission de cultiver la vigne du Seigneur et de garder son temple; ces jeunes Samuels, élevés à l'ombre du sanctuaire, comme ces jeunes palmiers dont parle le Prophète, pour donner du fruit dans son temps, et qui sont venus retremper aux pieds de cet autel les armes de leur foi, et respirer la bonne odeur de la vertu : et au milieu de son troupeau chéri, ce pontife sacré dont la piété ranime le courage, dont le courage fait briller la piété, et qui prêche à la fois la vérité par ses discours et la charité par ses exemples;.... quel lieu et quel moment pour un ministre de la parole! Ici tout parle aux yeux, ici tout parle au cœur, et combien donc nous regrettous, et le temps qui nous a manqué et les forces que nous n'avons plus, pour célébrer dignement cette vierge immortelle, qui sans science éclaira les docteurs, qui sans richesses nourrit les villes et les provinces, qui sans armes disperse et met en fuite les barbares, et sait, sous l'hamble chaume qui la couvre, se faire respecter et des payens et des fidèles, et des pontifes et des rois; et par la couversion du grand Clovis, ouvrage de son sele comme de sa piété, prépare d'un seul coup la chute des idoles, la grandeur de l'empire françois et le bonheur des générations futures ».

La manière énergique avec laquelle l'orateur a parlé du Panthéon françois a paru faire une grande sensation sur l'auditoire:

- « Nous l'avons donc vu tomber et disparoître ce Panthenn françois d'exécrable mémoire, plus vil et plus immonde encore que celui de l'ancienne Rome, où régnoit Jupiter : dédié, non aux grands hommes, mais aux dieux infernaux de la révolution; non par la patrie reconnoissante, mais par la patrie délirante : et tout nous dit que bientôt ils disparoîtront jusqu'au dernier vestige ces emblêmes profanes et ces trophées sacriléges qui souillent encore ces murs sacrés, et attristent les regards des gens de bien; ainsi que les restes impurs de ces écrivains trop coupables, qui tout cachés, qu'îts pourroient être dans les plus obscurs souterrains, n'en souilleroient pas moins l'autel de la pureté virginale et la maison du Saint des saints ».
- M. l'évêque de Troyes montre dans son discours que presque toujours la religion gagne d'un côté ce qu'elle perd de l'autre, et qu'ainsi, sous quelques rapports, elle brille aujourd'hui d'un aussi vif éclat qu'autrefois; et, parmi les raisons qu'il en donne, on a remarqué celle-ci:
- a Autrefois on pouvoit pratiquer la religion par intervalle, par vanité, par ambition, par politique; on pouvoit croire à l'hypocrisie et au besoin de contrefaire le chrétien et d'emprunter le masque d'une pièlé réelle : aujourd'hui on ne peut plus servir Dieu que pour lui même; fout les hommages qu'on

l'in rend sont sincerts et purs; et on peut dire qu'enjeurd'hui il n'y a presque plus d'hypocrites, à moins peut-être qu'on ne parle des hypocrites de la liberté, à laquelle ils ne croient pas; des hypocrites de l'égalité, dont leur orgueil ne veut pas; des hypocrites de la fraternité, qui n'ont de frères que leurs complices; des hypocrites de l'humanité, qui ne vit que dans leurs écrits; des hypocrites de la bienfaisence, qui ne brille que sur leurs levres; des hypocrites de la medération, qu'ils défendent avec fureur, et des hypocrites de la tolérance, dont ils ne veulent que pour eux ».

A propos de la croix que l'on place sur le dôme de la basilique de Sainte-Genevière, l'orateur s'exprime ainsi:

" C'est surtout en ce jour que doivent se ranimer notre Voi et nos espérances; c'est surtout dans cette inauguration solennelle de cette croix auguste et glorieuse, de cet arbre de vie qui vient d'être arboré la où naguere étoit plante l'arbre de la mort; c'est surtout au moment ou nous voyons flotter l'étendard du salut la où flottoit la bannière du sacrilége et le drapean de la malédiction! Quel spectacle plus beau, plus instructif, plus fait pour élever les ames! C'est de ce dome majestueux que cette croix nouvelle nous fait entendre ces paroles du Sauveur : Ayes confiance, car f'ai vaincu le monde; et, quand je serai elevé de terre, j'attirerai toutes choses à moi. C'est de la qu'elle écartera la fondre, qu'elle Were descendre une rosée vivifiante, qu'elle s'interposera entre Le terre et le ciel, qu'elle convrire de son égide tutélaire l'héritage de saint Louis, qu'elle sera le boulevard du trône des Bourbons, le rempart de la cité, et deviendra le signal d'encouragement pour aller planter d'autres croix et élever d'autres Calvaires sur la terre des lis....

rité, c'est du haut de ce pinacle du temple confié à vos soins que la croix vous appelle; c'est de la qu'elle vous donne la mission et vous intime l'ordre de partir, et de voler, comme ces anges dont parle le Prophète, vers une nation qui se perd, se dissout elle-même, et se déchire de ses propres mains. Ite, angeli veloces, ad gentem convulsam et dilaceratam. Partez avec autant de promptitude que de confiance; c'est dans ce signe que vous vainores. Partez sous les auspices de Gene-

ciève, qui fat aussi un missionnaire, et que la France a toujours regardée comme un de ses premiers apôtres. Si on vouschasse d'un pays, seconez la poussière de vos pieds, et alles dans un autre; rendez-vous dignes de plus en plus de la hainedes méchans, qui seule suffit à votre gloire; et de plus en plus montrez-leur que rien ne pourra vous rebuter, tant qu'ils y aura du bien à faire, des malheureux à consoler, des ignorans à instruire, des pauvres à évangéliser, des philosophes à

confondre et des ames à sauver.

» Et vous aussi, chrétiens, qui que vous soyen, cette croix vous appelle. C'est de la qu'elle vous dit d'accourir sur cette mouvelle montagne, où l'on respire un air si pur; sur ce nouveau Calvaire, pour y apprendre à porter votre croix et a. mourir au monde; et auprès de l'autel de notre illustre Vierge, pour y puisér le goût de ces grandes vertus dont il rappelle le souvenir, dont il inspire le sentiment; cet air de chastelé et d'innocence, qui vant mieux que tous les trésors; cette pauvreté d'esprit, qui est la vraie force d'esprit; cette simplicité de cœur, vrai caractère des grands eœurs; cette sainte enfance, qui en sait plus que les vieillards; cette science de l'amour de Dieu, qui apprend tout dans un seul jour ; ce méprispour la philosophie, qui est la vraie philosophie; ce méprispour les innovations, qui font la perte des nations; ce respect pour l'antiquité vénérable et les traditions héréditaires, qui seul peut rendre les peuples forts et les Etats durables; enfin . ce renouvellement de zele et de ferveur pour le culte de Geneviève, pour cette dévotion antique, innée, pour ainsi dire. avec la monarchie, et qui, si chère à nos pieux ancêtres, ne peut que devenir, pour nous et nos derniers neveux, une source abondante de grâces et de bénédictions ».

Nous profitons de cet article pour rappeler à uos fecteurs la belle Instruction pastorale de Mes. l'évêque de Troyes sum

Pexcellence et l'utilité des Missions (1).

# nouvelles ecclésiastiques.

Rome. Le 22 décembre, les princes Louis et Charles, fits du roi de Prusse, ent pris congé du saint Père; le soin, ils ont

<sup>(1)</sup> In-8", prix, i fr. 25 c. et 1 fr. 50 c. franc de pott. A Paris, chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

diné chez le cardinal-secrétaire d'Etat, et le lendemain ils ont pris la route de Florence.

— Le 12, M. Joseph della Porta-Rodiani, archevêque de Damas et vice-gérent, a donné le baptênie, dans l'église de Sainte-Pudentienne, à trois indèles, deux Turcs maures et un Juif; les deux premiers ont 18 et 16 ans, et le troisième en a 22. Ils ont en pour parrains les comtes Esterhazi et Zamboni, et M. l'abbé Pallazzi. M. l'archevêque de Damas leur a adressé une exhortation, et leur a administré également les sacremens de confirmation et d'eucharistie.

— Le 16, M, le duc de Laval est allé en grande pompe dans l'église de Saint-Jean'-de Latran pour assister à la messe solennelle qui se célèbre annuellement pour Henri IV. S Exc. a été complimentée par le dignitaire du chapitre. Elle a reçu ensuite les cardinaux qui avoient été invités à la cérémonie. La messe a été célébrée par M. Mattei, patriarche d'Antioche.

Paris. L'état religieux et politique de l'Espagne est fait pour exciter tout l'intérêt des ames pieuses. Des personnes zélées proposent de faire pour ce malheureux pays une quarantaine de prières, qui commencera le 12 janvier prochain, à Paris, et dans les provinces le jour où elle sera connue. On a publié une prière pour demander à Dieu de jeter un regard de misséricorde sur cette contrée; on invoque les saints protecteurs du pays (1). On y joint un Pater et un Ave, et on recommande de faire un jeune et une communion pendant la qua antaine.

Les services que la congregation des Missions de France rend à la religion sont appréciés par le clergé et par les fidèles. Elle dessert l'église de Sainte Geneviève avec un zèle que l'affluence inespérée des bons chrétiens soutient et justifie. Chaque jour on y fait des instructions, et on y a formé des associations qui prospèrent et se livrent aux bonnes œuvres. Malgré ces occupations journalières, plus de soixante retraites ont été données depuis dix mois par les missionnaires dans les communautés, colléges et séminaires de Paris. Ils ont reçu la direction spirituelle de la maison du Bon-Pasteur, et ils ont donné naissance à l'association de Saint-Joseph. Récemment ils ont terminé une mission à Saint-Nicolas-des-Champs, et

<sup>(1)</sup> Cette prière se trouve, à Paris, chez Ad. Le Clere, au bureau de ce journal; prix, franc de port, 30 c, la douzaine, et 1 fr. 25 le cent:

M. l'archeveque a eu la consolation de recevoir l'acte de consécration de deux cent cinquante hommes qui se sont réunis pour s'animer à la persévérance. En même temps d'autres missions se sont faites en province, et nous rendons compte plus bas d'une des plus remarquables. La congrégation à fondé à Marseille une maison de Filles repenties, et a ouvertà Nantes une maison de retraite pour tout le diocèse. Toutes ces œuvres inspirent un juste intérêt pour la congrégation et pour la maison chef-lieu. L'association formée pour les missions recommande cet établissement à l'attention publique; cette association vient de faire une perte sensible dans la personne de Mªc. la marquise de Croisy, qui avoit mis tant d'ardeur à soutenir une œuvre si importante. Jusque dans ses derniers momens cette dame active et généreuse s'étoit occupée des missions, et elle les recommandoit encore aux personnes qui l'entouroient. Mme. la baronne de Montmorency, qui est trésorière de l'association, reçoit les offrandes pour cet objet. M. l'abbé de Janson est de retour de Cahors à Paris depuis peu de jours; et comme son activité ne lui donne pas un instant de relache, on dit qu'il va s'occuper de réaliser le projet pour la construction de la nouvelle église du Mont-Valérien, On parle d'une réunion qui auroit lieu prochainement à cet effet.

- La mission militaire, donnée à Vincennes, et dont nous avons annoncé la clôture, a offert constamment beaucoup de bonne volonté dans les militaires qui l'ont suivie. L'exercice principal avoit lieu tous les soirs, pendant deux heures, dans l'ancienne Sainte-Chapelle de Vincennes. L'artillerie à pied est le corps qui a fourni le plus. Plusieurs des chefs ont donné l'exemple. M. le colonel Blanc de La Combe, MM, les chefs de bataillon Doquin, Boistard et d'autres, ont suivi les exercices : leurs femmes ont aussi pris part à la mission. A la communion générale du samedi 27, il y a eu 200 communians, qui tous, ont été ensuite confirmés par Ms. le grand-aumonier: il y a de plus trois abjurations, savoir, de deux militaires et d'une femme. M. le marquis de Rivière et Mme. la duchesse de Duras; M. le comte de Beaumont et Mme. sa femme, ont été parrain et marraine. M. l'abbé Guyon doit aller, ce Carême, à Orléans, et y donner une semblable mission au 5°. régiment d'infanterie de la garde qui y est en garnison.

- La ville de Châlons sur-Marne se félicite de la restauration de son siège antique qui seté illustre par les vertus et

les services de tant de pieux évêques, et tout se dispose pour un rétablissement si désiré. On travaille dans ce moment à reconstruire les deux flèches de la cathédrale; le gouvernement, le département et la ville concourent à cette dépense. M. le préfet, baron de Jessaint, fait réparer aussi l'église de Notre-Dame de l'Épine, et on espère voir rétablir la deuxième flèche du portail de cet édifice, qu'on a imprudemment abattue pour y substituer un télégraphe. On s'occupe aussi avec ardeur de l'embellissement des églises. Dans l'espace d'une année, la paroisse Saint-Alpin s'est enrichie d'un magnifique soleil en vermeil, de bancs et de cinq cloches. Celles-ci ont été bénites le 12 juillet dernier par M. l'abbé Becquey, grandvicaire du diocèse, qui a prononcé un discours analogue à la circonstance. Le même ecclésiastique a prononcé encore un discours, le 20 novembre dernier, pour la prise de possession de M. l'abbé Brisson, nouveau cure de Notre-Dame de l'Epine. Ces deux discours, qui ont été imprimés, font l'éloge du zele des pasteurs et des fidèles dans la ville de Châlons.

- La mission qui vient de se terminer à Cahors ne sera pas une des moins remarquables de celles qu'ont données les missionnaires de France : nulle part, peut-être, leurs travaux : n'ont été couronnés de succès plus éclatans. Des les premiers ours, les discours d'ouverture, les processions, la cérémonie. Taite au cimetière, et la prédication de M. l'abbé de Jansou au milieu des tombeaux, aveient donné à toute la ville une vive impulsion, qui ne fit que s'accroître. Le penpie s'attacha aux instructions des missionnaires, et les églises étoient tonjours remplies. Le matin, avant le jour, il y avoit presque autant de monde que le soir. Trois communions générales, dans deux et trois églises, ont successivement réum à la table sainte à peu près la masse entière de la population; à peine se trouve-t-il un petit nombre de personnes qui n'aient point approché des sacremens. M. l'évêque de Cahors, malgré son age et ses occupations, a voulu assister aux exercices. A la communion générale des hommes il y eut un beau moment : avant de donner la bénédiction du saint Sacrement, M. le supérieur de la mission proposa à cette multitude d'hommes qui remplissoient la cathédrale de prendre, devant le premier pasteur, l'engagement public de renouveler leur communion à Pâque; la réponse fut aussi spontanée qu'unanime. Un mombre considérable d'étraugers venoit prendre part au bisus

fait de la mission; à la plantation de la croix, il y avoit pediêtre vingt mille ames. On avoit travaillé au Calvaire, pendant plusieurs semaines, avec une ardeur extraordinaire. A la procession de la croix huit ou dix bataillons, de près de deux cents hommes chacun, se relayoient pour porter l'instrument du salut. Nous ne parlerons point des restitutions et des réconciliations qui ont eu lieu; mais un résultat éclatant a été de faire cesser un scandale qui affligeoit les amis de la religion. L'église des Ursulines, profance d'abord par les séances d'un club révolutionnaire, avoit été ensuite changée en salle de spectacle : M. l'abbé de Janson a réuni un nombre suffisant d'actionnaires pour en faire l'acquisition. La nuit de Noël sil a solennellement réconcilié cette église, et il a baptisé un jeune juif, qui a eu pour parrain et marraine M. le comte et Mª. la comtesse de Saint-Luc. Le lendemain, il y a célébre les saints mystères. Les trois associations de la Providence qu'il venoit de former s'y sont réunies pour la consécration à la sainte Vierge, et ont recu la bénédiction du saint Sacrement des mains de M. l'évêque, qui y étoit venu avec son chapitre. L'heureuse influence de cette mission s'est même communiquée à la plus grande partie de ce vaste diocèse; la retraite sacerdotale qu'a donnée M. de Janson pendant la troisième semaine y a puissamment contribué. Les deux cents prêtres qui ont assisté à cette retraite sont devenus autant de missionnaires. M. l'évêque a été tellement touché de l'empressement de son clergé à se rendre à cette retraite, laquelle ne devoit être d'abord que pour les élèves du grand seminaire, qu'il a promis une retraite pour l'année prochaînes On espère rétablir aussi les conférences occlésiastiques. Ces heureux rémiliais n'ont point été troublés par des manœuvres libérales : il arriva seulement qu'un jour, à l'occasion d'un acte émané de l'autorité épiscopale, des malveillans cherchèrent à exciter quelque tumplie dans la cathédrale; mais, à la voix de M. le préset, de M. le maire, et du supérieur de la mission qui se trouvoit en chaire, le calme fut rétabli, et l'auditoire, frappé des sages remontrances du missionnaire, se prosterna, et témoigna sa douleur d'un mouvement irréfléchi; de sorte que ce qui avoit fait craindre un grand scandale a été un sujet de triomphe pour la religion. Les missionnaires n'ont pu satisfaire à toutes les demandes qui leur ont été faites par différentes villes du diocèse de Cabore. Cependant M. l'abbé de Janson, accompagné de trois autres missionnaires, est allé donner une retraite de quelques jours à Gourdon. A Figeac, M. l'abbé Caillau et trois autres missionnaires, ont commencé, le jour de Noël, une mission qui doit durer jusqu'à la fin de janvier. Nous apprenons qu'elle à ébraulé toute la ville. Tout le monde s'empresse aux exercices: des quatre heures du matin, les jeunes gens appellent,

par le chant des cantiques, les habitans à l'église.

— Le Père Marie-Joseph, Trapiste, qui portoit dans le monde le nom de baron de Geramb, continue dans le département de la Mayenne la quête dont nous avons parlé, et qui a pour objet de reconstruire l'église de son monastère, au l'ort-du-Salut. Il vient de terminer sa quête dans la ville de La-val; il alloit de porte en porte pendant des jours entiers pour recueillir les offrandes des personnes de toutes les conditions. Il distribuoit en même temps une prière pour demander à Dieu sa protection et ses grâces sur tous les liabitans de la ville. On croit que la quête s'est élevée, dans Laval, à 2500 francs environ.

- La première communion est un acte si important et qui peut avoir tant d'influence sur le reste de la vie, qu'on ne doit rien négliger pour rendre cette influence plus heureuse et plus puissante. C'est dans ce but qu'on a imaginé un moyen qu'on. a cru propre à produire sur les enfans une impression plus durable. La veille de la première communion on a écrit sur différentes feuilles de papier les promesses du baptême brièvement commentées; et, après une courte explication de ces promesses, les catéchistes ont proposé aux enfans qui voudroient y être fidèles de venir les signer. Tous y ont consenti dans ce moment de ferveur. Alors le catéchiste leur recommande d'y réfléchir, les prévient qu'un engagement par écrit est une chose sacrée qui oblige autant par honneur que par religion, et leur représente que l'acte qu'ils vont signer les confondra au jugement dernier, s'ils manquoient à leurs promesses. Les actes étant souscrits, on les renferme dans une boîte ou cœur de fer-blanc, sur lequel on a peint ou gravé la date de l'année. Dans la procession du soir aux fonts, on portoit respectueusement ce cœur, et, pendant la cérémonie, on l'a attaché au mur de la chapelle. La vue seule de cet objet dépositaire des promesses, rappelle l'engagement qu'on a pris, et peut servir à détourner du péché. Si ce moyen ne préservoit qu'une seule ame du malheur d'être infidèle à Dieu, il ne seroit point à dédaigner. Nous savons qu'on l'a émployé, l'année dernière, dans la paroisse Sainte-Croix, à Orléans, par les conseils d'un ecclésiastique respectable, et nous croyons

gu'on pourroit s'en servir utilement ailleurs.

- Au milieu des dissensions auxquelles l'Irlande est en proie, une discussion assez vive entre deux prélats, l'un anglican, l'autre catholique, est venue se mêler aux anciens sujets de querelle. L'archevêque protestant de Dublin a publié un mandement (charge), où tout en recommandant la tolérance pour les autres communions, il s'est exprimé d'une manière qui a choqué les uns et irrité les autres. Les catholiques, a-t-il dit, ont à la vérité une Eglise; mais ils n'ont pas ce qu'on peut appeler de religion; les non-conformistes protestans ont de la religion, mais n'ont pas ce que nous appelons une Eglise. Ces jeux d'esprit, ou il n'y a pas plus de justesse que de charité, ont été relevés par l'archevêque catholique d'Armagh, le docteur Everard, qui a fait sentir tout ce qu'il y avoit de bizarre, d'arrogant et de déplacé dans ces antithèses du prélat anglican. Celui-ci a été obligé d'adoucir et d'expliquer sa pensée. D'autres écrits sont venus se joindre à ceux-la, et cette nouvelle espèce de guerre sert d'aliment à des ressentimens qu'on désiroit éteindre. Les habitans les plus distingués de Dublin, catholiques et protestans, ont signé une adresse à lord Wellesley, pour lui exprimer leur horreur pour les excès des orangistes.

Des nouvelles toutes, récentes de l'île de Miquelon témoignent la joie qu'y a causé l'arrivée de M. Lairez, missionnaire du séminaire du Saint-Esprit. Les habitans, privés de
tout secours religieux, gémissoient de cet abandon. M. Lairez
a su gagner leur confiance : il donne des exercices soir et
matin; il montre autant de douceur que de zèle. On ne doute
point que ses instructions ne réparent peu à peu le mal qui
avoit du résulter de l'oubli de la religion, et on en trouve un
présage dans une lettre que les principaux habitans viennent
d'adresser à M. le supérieur du séminaire du Saint-Esprit.
Cette lettre, datée du 10 novembre, et signée d'une vingtaine
d'entr'eux, exprime leur reconnoissance pour le bienfait qu'ils
ont reçu. Ils gémissoient, disent-ils, de se trouver sans
pasteur; ils bénissent la Providence qui leur en a envoyé
un, et ils font l'éloge de M. Lairez. L'envoi de ce pas-

teur est un det premiers résultats du rétablissement du séminaire du Saint-Esprit. Cette maison a déjà fait passer des pusteurs dans toutes nos colonies, à Cayenne, à l'île Bourbon, au Sénégal, à la Martinique, à la Guadeloupe. Dans cette dermière île, M. l'abbé Gobert, parti l'année dérnière, est entré, àu mois de juin, en possession de la cure de Basse-Terre, et les obstacles qu'avoit éprouvés d'abord son installation ont été surmontés, à la grande satisfaction des habitans. Cet ecclésiastique, qui a déjà exercé le ministère dans les colonies, est propre, par sa piété et son zèle, à faire aimer la religion, et à lui donner une nouvelle influence pour le bien général et pour l'avantage des fidèles.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Par ordonnance du Rot, du 8 janvier, les cardinaux pains des reyaume prendront rang avec les ducs; et les archevêques et évêques pairs prendront rang avec les comtes, à moins qu'ils ne soient person-

nellement pourvus d'un titre de pairie supérieur.

— Par une autre ordonnance, du même jour, M. le marquis Forbin des Issarts, membre de la chambre des députés, et M. Bertin de Vaux, sont nommés conseillers d'État en service ordinaire. MM. conste d'Hauterive, baron Mounier, comte Ricard, prince de Broglie, baron Hély-d'Oissel, Dela San, préfet de police; marquis de Bouthillier, administrateur des postes; de Vatisménil, secrétaire-général du ministère de la justice, sont nommés conseillers d'État en service extraordinaire.

Sont nommés maîtres des requêtes en ecrvice ordinaire, MM. Poyféré de Cère, Lebeau, avocat-général à la cour de cassation; Agier, comeiller à la cour royale de Paris; de Resière, Freslon, Nau de

Champlouis, de Renneville (Alphonse).

Sont nommes maîtres des requêtes en service extraordinaire, MM. Lechat, Jauffret, Flaugergues, Feutrier, comte O'Donnell, Forest, de Moydier, de Carsay, préfet de la Vendée; de Murat, préfet du Nord; de Milon, préfet de l'Indre; Courson, administrateur des subsi-tances de la marme; Vauvilliers, secrétaire-général du ministère de la marine; de Kersaint, capitaine au corps reyal du génée; Edouard de Chabrel.

A la suite de ces ordonnances est placé le tableau du conseil d'Etat. Le travail sur les sous-préfets et les secrétaires-généraux des préfec-

tures paroitra incessamment.

— M. Desbrosses, préfet du Doubs, est nommé préfet du Rhône, en remplacement de M. le comte de Tournon, nommé conseiller d'Etat en service ordinaire: M. le comte de Floirac, préfet de l'Aisne, est nommé préfet du Doubs: M. Hermann, préfet des Landes, est nommé à la préfecture du département de l'Aisne. M de Poységue remplace M. Hermann.

- On dit que le général Pamphile-Lacroix est nommé au comé mandement de la 10° division militaire, dont le chef-lieu est à Tous louve, à la place du général Liger-Belair, qui remplace le général Paraphile - Lacroix à Strasbourg, dans le commandement de la 5º. division militaire.

- M. le comte Pozzo-di-Borgo, ambassadeur de Russie, a donné, le 8 de ce mois, un grand diner diplomatique, auquel ont assisté plusieurs ministres françois et tous les ambassadeurs et ministres plénipoten-

tiaires étrangers, à l'exception de l'ambassadeur d'Espagne.

- La commission intermédiaire établie à Paris, avec l'approbation spéciale du Roi, et sous la protection de S. A. R. Monsigue, pour la rouscription relative au tombeau du comte de Précy, général des Lyonnois, a publié, le 8 de ce mois, la cinquième liste des sommes versées à Paris, montant à 1578 fr. 60 cent.

- Un arrêté du ministre des finances, du 7 de ce mois, porte qu'on procédera, le 15 février prochain, à l'adjudication des cinq hotels oecupés par ce minisière, et des travaux nécessaires pour terminer le nouvel hotel de la rue de Rivoli, qui devra être achevé dans deux années au plus, à partir du jour de l'adjudication.

- M. Méquignon junior a été nommé libraire de la Faculté de

théologie de Paris.

- L'honorable M. Keechlin, député du Hant-Rhin, cité pour la seconde fois devant le tribunal de police correctionnelle, a de nonveau fait défaut. Le sieur Chantpie, impliqué dans la même procédure comme imprimeur de la prétendue Relation historique des évémémons de Colmar, a seul comparu. M. Bayeux, avocat du Roi, a démontré que la brochure de M. Kochlin tendoit ouvertement à exciter au mépris et à la haine contre le gouvernement du Roi, et à ontrager les fonctionnaires publics, civils et militaires. Quant au sieur Chantpie, imprimeur du Pilote, M. l'avocat du Roi l'a signalé comme l'imprimeur banal de tout ce qui peut porter atteinte aux droits du trone. Le tribunal, après avoir entendu le désenseur du prévenu. présent, a condamné le sieur Koschlin à une année d'emprisonnement. et, par corps, à 5,000 fr. d'amende; et Chantpie, imprimeur, à un mois d'emprisonnement, et, par corps, à 500 fr. d'amende : les deux prévenus sont condemnés aux dépens. Si le sieur Koechlin forme opposition, ou interjette appel de ce jugement, l'autorisation de la chambre des députés sera nécessaire pour procéder à des poursuites ultérieures.

· — Le nommé Joseph Jeanjean, ouvrier, convaincu d'avoir proféré des evis séditieux, a été condamné, par le tribunal de police cor-

rectionnelle, à quinze jours de prison.

— On a reçu des pièces officialles du gouvernement de Colombie, desquelles il résulte que les pouvoire de M. Zen étoient révocuée avant

qu'il se fut agi de la négociation de l'empsunt.

- Le Roi vient d'accorder des lettres de graces à dix forçats de bagne de Brest, qui, depuis leur condamnation, s'étoient fait remarmer par une conduite préprochable. Huit d'entre eux, condamnés à terme, ont obtenu graco pleine et entière, et les deux autres, qui éloient condamnés aux travaux à perpétuité, ont eu une commuta-

tion de peine.

— Le 28 décembre, on a exécuté en essigle, à Toulon, le ches de bataillon Caron et le nommé Spinola, ex-capitaine, tous deux condamnés à mort par contumace par la cour d'assises du Var, comme auteurs et complices d'une conspiration contre le gouvernement du Roi.

— Immédiatement après son arrivée à Saint-Girons, le 1° janvier, le baron d'Eroles a reçu la visite de M. le sous-préfet, de M. le colonel vicomte de Foulon, et de tous les officiers du 13°, régiment de ligne. Peu d'heures après, la musique de ce corps a joué plusieurs airs françois sons les fenètres de ce général.

- Le jeune comie V-oldemar de Quasin a péri près de Zeitun en

Thessalie, en défendant la cause des Grecs.

- Le prince royal de Suède, qui a voyagé pendant plusieurs mois en Allemagne et en Italie, est arrivé le 23 décembre à Stockholm.

- La commission des cortès de Lisbonne, chargée d'examiner l'affaire de la reine, a approuvé les mesures prises par les ministres à

son égard.

—M. le lieutenant-général Donzelot, gouverneur de la Martinique, a nommé une con mission pour juger les nègres qui ont excité la dérnière révolte de celte ile, et dont plusieurs ont fait périr leurs mattres de la manière la plus barbare. La tranquillité est rétablie dans

ectte colonie.

Les quatre bâtimens sur lesquels se trouvoient les aventuriers qui avoient échoué dans leur entreprise contre l'île de Porto-Rico, ont été capturés par une frégate espaguole. On a trouvé des munitions, des cocardes et des proclamations signées Ducondray-Hostein. On dit que cet armement avoit été fait par Jeanet; jadis agent dir directoire exécutif à Cayenne.

Les trois monarques réunis à Vérone ont sait adresser, le 14 décembre dernier, à leurs légations près des cours de l'Europe, une circulaire assez étendue, dans laquelle ils expliquent les motifs de leur réunion, et les mesures qui en ont été la suite. L'Italie, la Grèce et l'Espagne ont été successivement l'objet de leurs délibérations. L'Autriche a accédé aux demandes faites par les rois de Naples et de Turin: l'armée d'occupation des deux Siciles sera diminuée de dix-sept mille hommes, et, le 30 septembre prochain, les Autrichiens auront entièrement évacué le Piémont. Le brandon de l'insurrection a été lancé au milieu de l'empire Ottoman, par les révolutionnaires de l'Europe: ils espéroient par la senier la division dans les conseils des puissances, et neutraliser les

forces que de nouveaux dangers pouvoient appeler sur d'autres points. Mais leur espoir a été trompé, et les puissances amies de la Russie se flattent qu'elles feront disparoître, par des démarches communes, les obstacles qui ont pu retarder l'ac-

complissement définitif de leurs vœux.

La position déplorable de l'Espagne a aussi été l'objet de la sollicitude des souverains. Ne pouvant rapporter la circulaire en son entier, nous citerons du moins quelques passages d'une pièce si importante, et qui montre quels sont les sentimens des souverains à l'égard des funestes doctrines et de leurs propagateurs:

« Le pouvoir légitime enchaîné et servant lui-même d'instrument pour renverser tous les droits et toutes les libertés légales; toutes les classes de la population bouleversées par un mouvement révolutionnaire; l'arbitraire et l'oppression exercés sous les formes de la loi; un royaume livré à tous les genres de convulsion et de désordre ; de riches colonies justifiant leur émancipation par les mêmes maximes sur lesquelles la mère-patrie a fondé son droit public, et qu'elles tenteront en vain de condamner dans un autre hémisphère; la guerre civile consumant les dernières ressources de l'Etat; tel est le tableau que nous présente la situation actuelle de l'Espagne; tels sont les, malheurs qui affligent un peuple loyal et digne d'un meilleur sort. tel est enfin la cause directe des justes inquiétudes que tant d'élémens réunis de troubles et de confusion ont du inspirer aux pays immédiatement en contact avec la péninsule. Si jamais il s'est élevé au sein de la civilisation une puissance ennemie des principes conservateurs. ennemie surtout de ceux qui font la base de l'alliance curopéenne. c'est l'Espagne dans sa désorganisation présente.

">Les monarques auroient-ils pu contempler avec indifférence tant de maux accumulés sur un pays, et accompagnés de tant de dangers pour les autres? N'ayant à consulter dans cette grave question que leur propre jugement et leur propre conscience, ils ont du se demander si, dans un état de choses que chaque jour menace de ren lre plus crucl et plus alarmant, il étoit permis de rester spectateurs tranquilles, do prêter, même par la présence de leurs représentaus, la fausse coulenr d'une approbation tacite aux actes d'une faction déterminée à tout entreprendre pour conserver son funeste pouvoir. Leur décision n'a pas été douteuse. Leurs missions out reçu l'ordre de quitter la péninsule.

» Quelles que puissent être les suites de cette démarche, les monarques auront prouvé à l'Europe que rien ne peut les engager à reculer devant une détermination sanctionnée par leur conviction intime. Plus ils vouent d'amitié à S. M. C. et d'intérêt au bien-être d'une nation que tant de vertus et de grandeur ont distinguée dans plus d'une époque de notre histoire, et plus ils ont senti la nécessité de prendre le parti auquel ils se sont arrêtés, et qu'ils sauront soutes in....

: n En faisant part au cubinet près duquel vous ètes neerédité, des notions et des déclarations que renferme la présente pièce, vous aurea soin de rappeler en même temps ce que les monarques rezardent comme la condition indispensable de l'accomplissement de leurs vues bienveiliantes. Pour assurer à l'Europe, avec la paix dont elle jonit sons l'égide des traités, cet état de calme et de stabilité hors duquel it n'y a point de vrai bonheur pour les nations, ils doivent compter sur l'appui sincère et constant de tous les gouvernemens. C'est au nom de leurs premiers intérêts, c'est au nom de la conservation de l'ordre social et au nom des générations futures, qu'ils le réclament. Qu'ils soient tous pénétrés de cette grande vérité, que le pouvoir remis entre leurs mains est un dépôt sacré, dont ils ont à rendre compte et à leurs peuples et à la postérité, et qu'ils encourent une responsabilité sévère en se livrant à des erreurs, ou en écoutant des consei-s qui tôt on tard les mettroient dans l'impossibilité de sauver leurs suiets des malheurs qu'ils leur auroient préparés cux-mêmes. Les monarques aiment à croire que partout ils trouveront dans ceux qui sont appelés à exercer l'autorité suprême, sous quelque forme que ce soit, de véritables alliés, des alliés ne respectant pas moins l'esprit et les principes que la lettre et les stipulations positives des actes qui forment aujourd'hui la base du système européen; et ils so flattent que leurs paroles ceront regardées comme un nouveau gage de leur résolution ferme et invariable de consacrer au salut de l'Europe tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition ».

Nous avons reçu de nouvelles lettres pour M. le prince de Hohenlohe. Les personnes qui nous les ont adressées n'ont pas cu connoissance apparenment de l'avis que nous avons inséré à la fin de notre
nº 873; avis que nous avions répété quelques jours après. Nous regrettons de ne pouvoir remplir les intentions de ceux qui vouloient recourir aux prières du prince; mais toutes sortes de raisons nous interdisent
de lui envoyer des lettres, après les recommandations qui nous sont
venues à cet égard par six ou sept voies différentes. Nous conservons
les lettres, que nous renverrons aux personnes intéressées, si elles le
désirent. Les demières lettres que nous avons reçues nous sont adressées de Saint - Junien, de Boulogne-sur-Mer, de Saint - Lo, d'Eu
et d'Ambarès.

On vient de metire en vente l'Almanach du Clerge de France pour 1823 (1), par M. Châtillon; nous en rendrons compte. Cet ouvrage paroit avoir reçu cette année des augmentations considérables.

<sup>(1)</sup> In-12; prix, 5 fr. et 6 fr. 25 cent. franc de port. A Paris, chez Goyot; et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

Sur la Congrégation de Saint-Sulpice. (Suite et fin des n°. 876 et 878).

Jean-Baptiste-Joseph Languet de Gergy succéda, comme nous l'avons vu, à M. de La Chétardie. Il étoit né à Dijon. en 1675, du procureur-général au parlement de cette ville. et entra, en 1601, au petit séminaire Saint-Sulpice, avec sont frère, depuis archevêque de Sens. Il passa ensuite au grand seininaire, et fut recu docteur en 1703. S'étant attaché deslors à la communauté des prêtres, il fut choisi pour viçaire par M. de La Chétardie. Son zèle et sa charité coinmencèrent à paroître dans cette place, qu'il occupa environ dix ans. M. de Saint-Vallier, évêque de Québec, l'avoit demandé pour son coadjuteur; mais on crut que l'abbé Languel seroit plus utile en France. En effet, dès qu'il fut curé, il forma des proiets vastes et utiles. Le premier fut d'achever son église, qui étoit restée interrompue depuis 1678, à cause des dettes de la fabrique. Il réunit quelques fonds, qui furent bientôt grossis par les dons des personnes pieuses, entrautres, par les libéralités de Mm. de Cavoye. Le curé fit reprendre les travaux. et eut la satisfaction de parvenir, à force de soins et de zèle. à mettre l'édifice en état d'être consacré. C'est ce qui a fait qu'on lui a quelquefois attribué la construction de la totalité de l'église; mais c'est une erreur; le chœur et les bas côtés. la chapelle de la sainte Vierge, une partie des deux portails latéraux, et le commencement de la nef, existoient déjà. M. Languet attacha son nom à une autre entreprise honorable. Il concut le projet d'établir une manufacture pour occuper des pauvres, et il obtint des 1719 des lettres-patentes à cet esset. L'établissement étoit en activité en 1727. M. Langue acheta l'hôtel de l'Enfant-Jesus', près la barrière de Sèvres. et deux fermes à Vaugirard et à Issy. En 1741, il y avoit dans cette maison quatorze cents femmes ou filles auxquelles on fournissoit du travail; les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve étoient chargées de la diriger. De plus, on élevoit dans la maison trente à trente-cinq demoiselles pauvres; à peu près comme à Saint-Cyr. L'établissement fut autorisé, en Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Roi. T

1751, par de nouvelles léttres-patentes, qui font un juste éloge.

de ce projet et de son auteur.

L'abbé Languet étoit aussi modeste que généreux; il re-Susa les évêchés de Couserans et de Poitiers. Il distribuoit environ un million d'anmônes chaque année. Dépositaire de legs et de dons, fruit d'une confiance bien méritée, il en faisoit la repartition avec autant d'ordre que de prudence (1), M. de Cavoye lui ayant fait un legs de plus de 600,000 fr., il n'en prit que 30,000 fr. pour les pauvres, et rendit le reste à la mmille. C'est lui qui fit orner la chapelle de la sainte Vierge comme elle est aujourd'hui. Il plaça dans le quartier du Gros-Caillon des religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve pour tenir les écoles et visiter les malades. En 1737, on résolut de Bâtir une succursale au Gros-Caillou. M. Languet alla bénir le terrain. L'église, qui étoit fort petite, fut achevée en peu de temps, et elle fut bénite le 11 août 1738. On établit pour la desservir un prêtre de la communauté, avec deux autres pour l'aider dans ses fonctions, et le séminaire y envoyoit tous les dimanches faire le catéchisme. En 1746, M. Languet résigna sa cure à M. Dulau d'Allemans, et mourut le 11 octobre 1750, à l'abbaye de Bernay, que le Roi lui avoit donnée lorsqu'il quitta sa cure. C'étoit un homme aussi distingué par la finesse et l'enjouement de son esprit que par ses qualités sa**eer**dotales.

Jean Dulau d'Allemans, né en 1750, au château de La Coste, diocèse de Périgueux, entra dans la congrégation de Saint-Sulpice, et sut directeur au séminaire d'Orléans. Il quitta le séminaire pour entrer, en 1745, à la communanté des prêtres, et sut choisi pour vicaire par M. Languet. Devenu curé, il suivit les erremens de ses prédécesseurs. Il sit bâtir, au Gros-Caillou, un logement pour les écoles, et y plaça des disciples de l'abbé de La Salle. Il acheta aussi, dans le même quartier, un terrain et une maison pour les Sœurs

<sup>(1)</sup> En 1735, le cardinal de Bissy, évêque de Meaux et abhé de Saint-Germain-des-Prés, donna à la fabrique de la paroisse Saint-Sulpice une somme de 116,305 liv. pour entretenir les Ecoles des Frères, et fonder des distributions de secours pour les pauvres. La marquise de Lassay ajouta, depuis, 8000 liv. à cette fondation. Il y avoit eu précèdemment une fondation pour les pauvres, faite par M. et Mes. de Farinvillièrs.

de la charité, qui remplacèrent, en 1762, les Filles de Saint-Thomas de Villeneuve. Comme la population de ce quartier augmentoit toujours, le curé entreprit, en 1763, d'accroître l'église, qui étoit fort petite : il donna plus de 50,000 fr. pour ces travaux, auxquels les habitans ne contribuèrent que pour peu de chose. Mais, en 1777, la succursale fut érigée en cure. Sous M. Dulau, il s'établit, dans la congrégation des hommes en l'honneur de la sainte Vierge, une association dite d'Assistance mutuelle, qui fut autorisée, en 1772, par l'archevêque de Paris. M. Dulau avoit déjà eu , en 1765, le projet de quitter sa cure en faveur de l'abbé Noguez: meis celui-ci ne fut point agréé par l'archevêque, et, dans le proces qui eut lieu, il fut débouté par le Parlement. Quelques années après, M. Dulau se démit en faveur de M. de Tersac. qui étoit son vicaire. Il se retira à Issy, et, étant allé dans sa province, il y mourut vers 1794.

Jean-Joseph Faydit de Tersac devint curé de Saint-Sulpice en 1777. Il dirigea la formation de l'hospice des Malades, releva la maison des Orphelins, qui dépérissoit, et fit, sur sa paroisse, plusieurs établissemens utiles. Lors de la dernière maladie de Voltaire, il tint la conduite que demandoient de lui sa place et son zele; mais ses efforts échouèrent contre la mauvaise volonté du mourant, et contre les suggestions de ceux qui entouroient son lit. Devenu infirme, il résigna sa cure à M. de Pancemont, et mourut le 15 octobre 1788.

Antoine-Xavier Mayneaud de Pancemont, le dernier curé avant la révolution, étoit né à Digoing en 1756. Au sortir de sa licence, il fut grand-vicaire de M. de Marbeuf. Il donna des preuves de sèle et de charité pendant l'hiver de 1769, fit une quête générale avec l'abbé de Vercles, et distribua des secours en nature avec abondance. Nous parlerons plus bus de sa conduite pendant la révolution.

La communauté des prêtres avoit continué avec honneur sous les divers curés qui s'étoient succédés. Ses supérieurs, depuis l'abbé Picoté, avoient tous été des hommes recommandables. MM. Dargnies, Leschassier, David, Oursel, d'Entrécolles, de La Sayette, de Vigier, Collet, Dumeage, mériteroient plus de détails que nous ne pouvons leur en donner. Zacharie Chardon de Lugny, qui habita loug-temps la communauté, étoit un controversiste éclairé; il étoit né d'une famille protestante, et étoit page à l'époque du mariage de



Louis XIV. Il fut converti par Bossuet, et entra au séminaire Saint-Sulpice, puis à la communauté, où il fut chargé des conférences de controverse. Il jouissoit d'un bénéfice que lui avoit donné le prince de Condé, peut-être à la recommandation de Bossuet. Ce fut lui qui, le 27 février 1725, posa la clef de la calotte de la voûte de la croisée. Il mourut le 25 juin 1733, âgé de quatre-vingt-dix ans, laissant quelques ouvrages de controverse. Joly, depuis évêque d'Agen; de Lescure, depuis évêque de Luçon, avoient aussi appartenu à la communauté. Ignace-François de Joannis de Verclos étoit premier vicaire de Saint-Sulpice, lorsqu'il fut nommé, en 1788, à l'évêché de Mariana, en Corse. Ce prélat, aussi distingué par son mérite que par sa piété, étoit un des ornemens de la communauté.

Le séminaire fournit aussi des hommes distingués. La plupart de ceux que nous venons de nommer y avoient été directeurs avant de passer à la communauté. M. Godet-Desmarais. ensuite évêque de Chartres, et M. Sabathier, depuis évêque d'Amiens, avoient été membres de la congrégation, Laurent-Josse Leclerc, mort en 1736, fut directeur dans plusieurs séminaires, et est connu par des ouvrages de critique et d'érudition. Claude Fyot de Vaugimois, superieur du séminaire Saint-Irénée, à Lyon, composa des écrits pour l'instruction des ecclésiastiques. (Voyez la France littéraire de 1756). Claude-Louis Montagne, Louis Le Grand, Claude-François Regnier, ont laissé des ouvrages de théologie, et l'abbe Le Grand, entr'autres, eut part à tout ce qui se fit en Sorbonne de son temps; on lui a consacré un article assez étendu dans la Biographie universelle. Nous ne parlons pas ici des diverses productions de M. Emery (1), qui lui assurent un rang distingué

Opuscules (nouveaux) de l'abbé Fleury, avec les corrections et additions: nouvelle édition, ornée d'un fac simile. Paris, 1818; gros vol. in-12. Prix, 3 fr. et 4 fr. franc de port.

<sup>(1)</sup> Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur rappelant les titres de quelques-uns des écrits publiés par les soins de M. Emery. La conduite de l'Eglise dans la réception des ministres de la religion qui reviennent de l'hérésie ou du schisme, depuis l'âge de saint Cyprien jusqu'aux derniers siècles: 2°. édition; i vol. in-12. Prix, 2 fr. 50 c. et 2 fr. 75 c. franc de port.

Le Christianisme de Fr. Bacon, ou Pensées et sentimens de ce grand homme sur la religion; 2 vol. in-12. Prix, 4 fr. 50 cent. et 6 fr. franc de port.

parmi les écrivains ecclésiastiques des derniers temps. M. l'évêque actuel de Montpellier, et l'orateur célèbre qui, par ses conférences sur la religion, a rendu de si importans services à l'Eglise et à la jeunesse, ont appartenu à la congrégation de Saint-Sulpice. M. l'archevêque de Baltimore, et MM. les évêques du Kentuckey et de la Louisiane, sont aussi d'anciens

membres de la même compagnie.

Peu avant la révolution, un nouvel établissement fut ajouté à ceux qui existoient déjà autour de Saint-Sulpice. M. Nagot. directeur du séminaire, de concert avec M. de Tersae et avec M. l'abbé de Bouzonville, réunit en communauté les jeunes clercs de la paroisse dans une maison de la rue Cassette. L'abbé de Savines, directeur au séminaire, en fut fait supérieur, et on lui donna quelques jeunes ecclésiastiques pour le seconder. Cette communauté commença en 1786; on y formoit les jeunes clercs à la piété, en même temps qu'on leur facilitoit les moyens de faire leurs classes. On avoit pensé, avec raison, qu'un tel établissement pourroit servir de pépinière pour les séminaires. On y recevoit les jeunes gens depuis la quatrième jusqu'en philosophie. Peu après, M. Nagot donna même plus d'étendue à ce projet, en formant, à Issy, une maison d'enfans plus jeunes encore, que l'on préparoit des leur première jeunesse pour l'état ecclésiastique. M. Dubourg, nouvellement ordonné prêtre, et depuis un des directeurs de Saint-Sulpice, fut mis à la tête de cette petite communauté. Ces deux institutions naissantes prospéroient déjà , et promettoient d'être utiles à l'Eglise et surtout au diocese de Paris.

Pensées de Leibnitz, sur la religion et la morate; 2 volumes in-8°. Prix; 9 fr. et 11 fr. 50 e-franc de port.

La Notice sur M. Emery, separement; in 80. Prix, 1 fr.

Nous profitons de l'occasion pour indiquer l'écrit d'un célèbrethéologien de Saint-Sulpice.

Tous ces ouvrages se trouvent chez Adrien Le Clere, au bureau de ce journal.

Pensées de Descartes, sur la religion et la morale, précédées de la Vie religieuse de cet illustre philosophe, et d'une Notice sur la vie et les écrits de M. Emery; gros vol. in-8°. Prix, 7 fr. et 8 fr., 50 c. franc de port.

De Existentia Dei, opus posthumum, D. Le Grand, quondam doctoris. sacræ Facultatis, Parisiensis; gros vol. in 8°. Prix, 7 fr. et 8 fr. 50 c. franc de port.

Mais vint la révolution, cette époque funeste qui devoit être marquée par la destruction de tout ce qui est bon et utile. Le congrégation, la communauté des prêtres de la paroisse, les séminaires, tout fut détruit. M. Emery, et tous les directeurs du grand et du petit séminaire et des trois communautés (Robertins, Philosophes et Laon) au nombre de dix-huit, refusèrent le serment de 1701. Tous les membres de la congrégation, au nombre de cent vingt, suivirent cet exemple dans les séminaires de provinces. Ils furent successivement obligés de quitter les pieux asiles où, depuis tant d'années, ils s'appliquoient à former de dignes ministres à l'Eglise. Aucun d'eux n'entra dans le parti du schisme. La communauté de la paroisse ne fut pas moins fidèle; les quarante-trois prêtres qui la composoient réfusérent le serment. M. de Pancemont, surtout, montra beaucoup de courage et de zèle : il fut insulté et menacé le q janvier 1791, jour qui avoit été marqué pour la prestation du serment des ecclésiastiques. Une populace ameutée vouloit l'empêcher de descendre de chaire sans avoir prononcé la formule exigée : le tumulte étoit au comble dans l'église : heureusement des hommes courageux se dévouerent pour soustraire le caré à la rage des factieux. Depuis ; il voulut profiter de la liberté que les lois sembloient promettre pour louer l'église des Théatins et y exercer ses fonctions, son église paroissiale étant tombée au pouvoir des constitutionnels: mais les révolutionnaires curent recours à l'insulte at à la violence pour expulser les catholiques de cet asile. M. de Pancemont, particulièrement en butte à leur fureur, se retira pour quelque temps à Bruxelles. Il revint au bout de six mois au milieu de son troupeau, et publia quelques instructions pour tenir lieu des prônes qu'il ne pouvoit plus faire. Une lettre qu'il adressa de Bruxelles, le 10 mai 1701, à ses paroissiens, et huit autres exhortations, pour le Carême de 1792, furent imprimées. Son clergé ne montra pas moins de zèle et de dévoûment.

Aussi les révolutionnaires regarderent tout ce qui portoit le nom de Saint-Sulpice comme l'objet particulier de leurs vengeances. Plusieurs prêtres du séminaire, MM. Gallet, supérieur de la petite communauté dite des Robertins; Psalmon, supérieur de la communauté de Laon; Hourier et Rousseau, directeurs dans la même maison; de Cussac, supérieur de la communauté des Philosophes; Ploquin, di-

recteur du petit séminaire; Savines, supérieur des clercs, furent enfermés aux Carines, et compris dans les massacres du 2 septembre 1792. MM. Goguin, ancien directeur au. seminaire de Nantes; Guerin et de Luzeau, du même seminaire, surent aussi immolés dans le même lieu, ainsi que MM. Boubert et Nézel, l'un diacre, l'autré tonsuré, attachés, le premier à la nouvelle maison formée à Issy, et le second à la nouvelle communauté des clercs de la rue Cassette (1). Dans la communauté des prêtres, MM. Tessier (2), Dubrai, Ponthus, Massin périrent dans la même journée. La congrégation de Saint-Sulpice perdit aussi plusieurs de ses membres à différentes époques dans les provinces. MM. Bravard et Lejeune, tous deux directeurs au sésninaire d'Avignon, furent massacrés le 14 juillet 1792, aux Vans, en Languedoc. MM. Segrétier, supérieur du petit séminaire de Clermont; Mercier et Hême, directeurs au séminaire de Bourges, furent mis à mort à Conches, auprès d'Autun, en passant par ce lieu pour obéir à la loi de la déportetion. M. Lejeune, directeur au seminaire d'Angers, et frère de celui qui avoit péri aux Vans, fut traîné à Nantes, et compris dans une des novades, la nuit du 9 au 10 décembre 1793. . 61. Elias, directeur au même séminaire, périt dans la Vendét. MM. Du Bignon, supérieur du petit séminaire de Bourges, et Bonnefonds, supérieur du petit séminaire d'Autun, furent du nombre des victimes entassées à Rochefort sur les Deux-Associés, et trouverent la mort sur ce navire; le premier mourut le 10 août 1794, et le second la muit du 2 au 3 juin de la même année. Ainsi, la congrégation fournit en tout dixhuit confesseurs de la foi, en n'y comprenant pas le diacre et le tonsuré nommés ci-dessus. C'est par la qu'elle couronna les services qu'elle rendoit à la religion depuis cent cinquante ans. Elle étoit digne, en effet, de mêler le sang de ses prêtres aux

(2) L'abhé Tessier étoit un homme de heaucoup de mérite; il y ent aussi un chantre de Saint-Suh-ice, nommé Texier, qui fut exveloppé dans le massècre des Carmes.

<sup>(1)</sup> L'auteur des Martyrs de la Foi a été induit en erreur sur Nézel qu'il assure avoir été prêtre. Nous savons d'un esclésiastique qui étoit aussi alors à la communauté des elercs que ce jeune homme mavait même pas encore reçu les ordres mineurs, et qu'il n'avoit pas l'âge pour les ordres sacrés. M. Nézel étoit de Paris. M. Boubert n'étoit point du Forez, comme le dit M. Guillon, mais d'Abbeville.

ruines de toute l'église de France, et d'être frappée du même comp qui abattoit l'épiscopat, renversoit les autels, et effaçoit en quelque sorte le nom de Dieu dans toute l'étendue du

royaume.

Toutefois ce corps respectable n'a point péri tout entier : il s'est relevé, grâces à la sagesse et à l'activité d'un chef habile et zélé. M. Émery en a recueilli les membres dispersés; et animés du même esprit que leurs devanciers, ils continuent aujourd'hui à remplir le but de leur institution, et méritent encore l'éloge si expressif et si vrai de Fénélon : Il n'est rien de si apostolique et de si vénérable que Saint-Sulpice.



# NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

Paris. Ms. Falconieri, camérier secret de S. S., et nommé ablégat pour apporter la barrette à M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, est arrivé, le 11, à Paris, et a été conduit le lendemain, par Ms. le nonce, ches M. le duc de Blacas, premier gentilhomme de la chambre. Le journal de Toulouse annonce que M. le cardinal de Clermont-Tonnerre doit quitter cette ville du 15 au 20 janvier, pour venir recevoir la barrette des mains du Roi, suivant le cérémonial en usage.

- Nous avons annoncé que M. l'archevêque de Paris avoit mommé grand-vicaire M. l'abbé Gallard, chapelain du Roi : le prélat vient de conférer le même titre à M. l'abbé de Bois-lève, chanoine et official, et qui étoit déjà membre du conseil. Mss. a de plus nommé chanoines honoraires de Notre-Dame MM. Malivon, Martin et Quentin, ecclésiastiques résidans à Paris, et qui y remplissent diverses fonctions.
- La neuvaine de sainte Geneviève est terminée. M. l'évéque de Troyes a officié le dernier jour, samedi. Le soir, M. l'abbé Rauzan a fait l'instruction familière. La gérémonie a été terminée par la procession des reliques. Chaque jour de la neuvaine il y a eu une grande affluence de fidèles qui vevoient prier devant les reliques de la sainte, et y faire toucher divers objets. Les habitans de la capitale et ceux des environs ont montré à l'envie leur dévotion pour la sainte patronne; on voit avec plaisir que cette dévotion s'est ranimée parmi nous en dépit de ceux qui vouloient nous en faire perdre la mémoire. On remarquoit que beaucoup de fidèles

alloient prier tour à tour dans les deux églises de Sainte-Geneviève et de Saint-Etienne-du-Mont, où la neuvaine a été aussi célébrée avec pompe. Quelques paroisses se sont rendues dans cette dernière église, comme on l'avoit annoncé.

- Un missionnaire donne en ce moment une retraite dans la prison dite des Magdelonnettes, près le Temple. Il y a deux exercices, l'un le matin à huit heures, l'autre l'après-midi à trois heures. Toutes les femmes y assistent, et, des les premiers jours, le missionnaire a produit une grande impression. Les détenues ont paru surtout fort touchées de l'instruction du jeudi q, où le missionnaire fit publiquement un acte de contrition, en l'accompagnant de réflexions et de sentimens analogues. Depuis cette époque toutes les femmes veulent se confesser: elles s'entretiennent de choses de piété, et montrent les dispositions les plus chrétiennes. Les plus âgées comme les plus jeunes cèdent à ce mouvement général. Des ecclésiastiques du dehors sont venus aider pour les confessions M. l'abbé de Car, aumônier de la maison. Cette retraite ne devoit d'abord être que de huit jours; mais l'effet qu'elle a produit à fait désirer de la prolonger. Le missionnaire continue les instructions chaque jour ; on croit que M. l'archevêque ira dimanche prochain présider à une cérémonie pour la clôture de la retraite.

- Le dimanche 10, on célébrera, dans l'église de Saint-Sulpice. la fête de saint Sulpice, patron de la paroisse. M. l'évêque d'Hermopolis officiera pontificalement tout le

four. M. l'abbé Landrieux prêchera le soir.

-Le jeudi 16, il y aura une assemblée de charité dans l'église des Missions-Etrangères, en faveur des établissemens de la société de la Providence. On sait que cette société soutient un asile pour les vieillards, où l'on élève en même temps des orphelins. Elle fait aussi des distributions de secours. Après la messe, il y aura sermon par un missionnaire. La quête sera faite par Mmes. Hyde de Neuville et de Sinéty.

- Un brave et pieux militaire, dont le zèle pour la religion avoit quelque chose d'héroïque et de sacerdotal, mérite un tribut de regrets et d'éloges dans ce journal. M. Bertaud du Coin, capitaine au second regiment de la garde royale, est mort subitement le 2 janvier dernier. Né à Lyon, d'une famille honorable et vertueuse, il montra des sa jeunesse le zont de la piété et des bonnes œuyres, et entra dans diverses

associations, ou sa ferveur et sa charité le faisoient regarder comme un modèle. Pendant que le Pape actuel étoit détenu à Savone, M. Bertaud du Coin se chargea de lui porter des dépêches secrètes, et remplit cette mission avec autant de courage que de prudence. Toutefois quelques indices le firent soupçonner, et la police de ce temps-la le fit arrêter. La restauration le tira de prison. Son dévoûment pour cette cause parut sensiblement au retour de Buonaparte : il s'enrôla comme volontaire royal, suivit le Roi à Gand, et ne revint qu'avec lui. Il est cité avec honneur dans le nouvel ouvrage de M. Guillemin, Le Patriotisme des volontaires royaux. Dans l'organisation de la garde royale, M. Bertaud du Coin fut fait capitaine. Sa piété, qui ne se démentit jamais, lui concilia dans son corps une estime, on pourroit dire un respect genéral. On en eut un témoignage éclatant dans une circonstance remarquable. Appelé en duel par un officier, il refusa de se battre, et tous ses camarades se déclarerent pour lui : c'étoit une sorte de cruauté à leurs yeux de provoquer un homme si doux, un chrétien si pieux, un militaire si brave, dont on savoit bien que les principes ne fléchiroient pas devant un faux préjugé. M. Bertaud du Coin conserva dans son régiment. après le refus du combat, toute la considération due à sa conduite soutenue, à sa piété simple et égale, à son caractère loyal. C'étoit, dans l'armée, un véritable missionnaire; il en fit surtont les fonctions dans la mission militaire qui ent hea à Versailles en 1820. Ce fut lui qui prépara cette mission, et qui en facilita le succès par ses démarches, ses entretiens, ses insinuations douces, ses exhortations pressantes. Il rassembloit les officiers et les soldats, encourageoit par ses exemples, animoit par ses paroles, et étoit en quelque sorte l'ame de la mission par l'activité de son zèle. Depuis, il forma dans la garde une association pour s'exciter mutuellement à pratiquer la religion sans respect humain. Cette association subsiste, et nous devons espérer qu'elle survivra à M. Bertaud du Coin, et qu'après l'avoir soutenue par son exemple sur la terre, il la protégera dans le ciel. Depuis un an ce digne officier avoit secondé, dans ses travaux, un administrateur avec lequel il étoit lié par une heureuse conformité de principes et de dévoûment. Il étoit allé remplir une mission à Lyon, et c'est la qu'il a été frappé subitement, entre les bras d'une mère digne de lui, et qui a trouvé elle-même, dans sa piété, des motifs

pour soutenir son courage en une si terrible épreuve. Les obseques de ce brave et généreux chrétien ont été remarquables par le concours des autorités et des fidèles. Tous rendoient hommage à sa mémoire; et à Paris, où M. Bertaud du Coin comptoit de nombreux ainis, sa mort prématurée à excité les plus vifs regrets, et est regardée comme une perte pour tant de bonnes œuvres auxquelles il coopéroit avec tant d'ardeur

et de sagesse.

- Le clergé catholique anglois poursuit depuis quelques années la restitution de ses hiens non vendus en France. M. le vicaire apostolique de Londres est depuis plusieurs mois à Paris pour cet objet, et vient de publier un Mémoire qu'il adresse au gouvernement. Ce Mémoire, court et précis, expose les droits du clergé d'Angleterre sur des biens qui ont été acquis autrefois des deniers de sujets britanniques, et qui ont toujours été administrés par des supérieurs anglois. Le gouvernement françois ne se mêloit point, avant la révolution, de l'administration de ces biens. Ce fut Buonaparte qui imagina de créer une administration dite gratuite, à laquelle il réunit tous les biens des Anglois, des Irlandois et des Écossois. Les évêques d'Angleterre réclament contre cette confusion. En 1816, S. M. ordonna la séparation des biens, et en rendit l'administration aux supérieurs légitimes. Mais, sous M. Decazes, on obtint une ordonnance qui renouveloit le bureau gratuit, et les supérieurs nationaux surent encore une fois dépossédés, et même expulsés par force. Il ne reste plus aujourd'hui des biens de la mission angloise que la maison de collège anglois à Douai, deux maisons à Paris, dont l'une étoit celle du séminaire anglois, rue des Postes, et une rente d'environ 6000 fr. sur le grand-livre. Le collège de Douai et le séminaire de Paris ont été loués à bail; le premier est une filature de coton, et le second est un pensionnat françois. Le bureau gratuit pérçoit les revenus, et n'en donne rien à la mission d'Angleterre. Depuis 1805, environ 170,000 fr. ont été dépensés par le bureau sans aucun fruit pour les catholiques anglois. On accorde des pensions à des jeunes gens destinés à servir comme officiers dans les armées françoises; on donne des traitemens à des membres ou à des agens du bureau; enfin, on fait des revenus un usage entièrement étranger à la destination de ces biens. Telle est la substance du Mémoire de M. l'évêque de Londres, qui est daté du 11 dé-

cembre dernier, et accompagné de faits, de preuves et de calculs. Il faut espérer que cette réclamation sera enfin écoutée. et que les ministres actuels, dont la droiture et les bonnes intentions ne sont pas suspectes, répareront les torts de leurs prédécesseurs. L'honneur et l'équité prescrivent également de faire cesser une usurpation qui contraste d'une manière facheuse evec les principes du gouvernement de S. M. Buonaparte s'emparoit du bien d'autrui; cela étoit dans l'ordre. Mais la restauration ne sauroit sanctionner une telle injustice. Le Rot a recu en Angleterre un accueil genéreux; le clerge, la noblesse, tous les amis de la religion et du trône ont joui pendant quinze ou vingt années d'un traitement plus ou moins considérable. Ce seroit mal reconnoître de tels procédés, ce semble, que de ne pas restituer à de pauvres catholiques anglois ce qui leur reste.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Les comités du conseil d'Etat, réunis par ordre de M. le garde des reenux, ont décidé, le 21 décembre dernier, que les militaires zetraités qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être temis en jouissance de leurs pensions qu'après leur réhabilitation légale, à moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de grace pleine et entière avant l'exécution du jugement.

- M. le colonel du génie baron Rohault de Fleury, ex-sous-gouverneur de l'Ecole polytechnique, vient d'être nommé marcchal de

camp du génie.

- M. Hely-d'Oisel, directeur des travaux publics, est remplace

par M. Héricart-Ferrand-de-Thury.
--- M. Villot, lieutenant-colonel de la 20 légion de la garde natiole de Paris, a été nommé colonel de la même légion, en remplacement de M. le comte Pinon, nommé colonel d'État-major dans. ladite garde.

- D'après l'approbation du ministre de l'intérieur, l'institut royal des Sourds-Muets ouvrira, le 100. février prochain, une école gratuite spéciale d'externes pour les enfans sourds-muets de la capitale.

- M. le commandant de la place de Paris a distribué, le 12 de ce mois, sur la place Vendôme, à des militaires du 7º. régiment de ligne, dix médailles qui leur ont été décernées par le ministre de l'intérieur, en récompense du zèle et du courage que chacun de ces militaires avoit montré dans un incendie à Cambrai pendant que ce régiment tenoit garnison dans cette ville.

Le sieur Delalande s'étoit pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour royale d'Orléans, qui le renvoie devant la cour d'assises de cette ville, pour y être jugé sur le crime de complicité de complot dans la conspiration de Saumur, et demandeit à être juge par le wibunal de police correctionnelle. La cour suprême a rejeté le pour-

voi de Delalande.

— Les rédacteurs d'une feuille périodique libérale, intitulée: l'Album, ont comparu, le 9 de ce mois, devant M. le juge d'instruction.

— Le travail sur la formation de l'ordre des avorats en colonne est terminé. MM. Billecoq et Hennequin ont été conservés; le premier comme bâtonnier, le second comme secrétaire de l'erdre.

- M. Prévost, à qui les arts doivent l'invention des panoramas.

est mort, le 9 de ce mois, à Paris.

- M. le maréchal de camp baron Lagarde est mort à Lodève. le

30 décembre dernier.

— M. Je général Sabatier est nommé commandant en chef de l'école royale de l'artillerie et du génie à Metz. M. le colonel Prost remplace M. Sabatier dans les fonctions de directeur de l'arsenal et du génie, et M. Nacquart, colonel d'artillerie, est nommé à la place de M. Prost, commandant en second, directeur des études de l'école d'application.

On dit que M. d'Imbert de Bourdillon, procureur du Ror à Château-Thierry, est nommé procureur-général à Cayenne, en la

place de M. Rossée, qui a refusé cette mission.

— M. de Gueullette, procureur du Roi à Senlis, vient d'être nommé président du tribunal de première instance à Strasbourg, en remplacement de M. Zæpffel, décédé.

- M. Atthalin, fils de l'un des présidens de la cour royale de

Colmar, a été nommé conseiller auditeur près cette cour.

- M. Pougnet, substitut du procureur du Roi à Colmar, a été

nommé procureur du Roi à Althkirch.

— On a célébré, le 7 de ce mois, avec beaucoup de pompe, l'inauguration du portrait du Roi dans la salle du tribunal civil de Bordeaux. M. l'archevêque, le préfet et le maire de cette ville, des personnes distinguées de l'ordre ecclésiastique, civil et militaire, et un concours immense d'habitans assistoient à cette cérémonie. M. le procureur du Roi, le président du tribunal et le bâtonnier de l'ordre des avocats, ont successivement prononcé des discours, où l'on remarque les sentimens les plus purs pour le souverain qui nous gouverne, et pour son auguste famille.

— Le tribunal de police correctionnelle de Lille a condamné, le 8 de ce mois, le sieur Leleux, éditeur responsable de l'Echo du Nord, à quarante jours de prison et 300 fr. d'amende, pour avoir

înséré dans cette feuille un article sur les élections.

— Huit officiers et un chef de bataillon du 60°. régiment de ligne, stationné dans le département des Pyrénées-Orientales, viennent d'être renvoyés du corps avec un traitement de réforme. On leur a donné l'ordre de quitter Perpignan dans les vingt-quatre henres.

— Dans la nuit du 29 décembre dernier, une colonnne armée de deux cents constitutionnels espagnols a traversé, sur un espace d'environ trois lieues, le territoire françois pour aller massacrer de soldats blessés de l'armée de la foi, qui s'étoient retirés sur un terrain neutre et indivis qui existe encore entre la France et l'Espagne, dans les envir ns du village des Aldules. Ces barbares ont également violé le territoire françois en rentrant en Espagne après ce massacre. M. le préfet des Bases-Pyrénées, informé que des guides ont été donnés à ce détachement par l'adjoint du maire des Aldules, a provisoirement suspendu ledit adjoint de ses fonctions, et à ordonné une enquête pour constater les faits qui ont cu lieu Je 29 décembre

Le courrier porteur de la note du président des ministres la Fambassadeur de France à Madrid est arrivé, le 4, dans cette capitale. Elle a été communiquée immédiatement au ministre des affaires étrongères. Le 5, la note a paru traduite dans l'Universal. Le public n'avoit montré jusqu'alors aucun symptôme d'effervescence. Les légations d'Autriche, de Russic et de Prusse ont présenté leurs notes le 6. Le public n'en connoissoit pas encore le texte au départ du dernier courrier. Ce même jour, 6 janvier, le club landaurien s'est livré à de violentes déclamations, et on remarquoit dans les esprits une fermentation croissante. Les divers journaux ont commenté la note françoise avec plus au moins d'aigreur, et proposent déjà les mesures à prendre en cas d'une invasion. La municipalité de Madrid a adresse au roi, le 4 janvier, une pétition pour lui demander la punition des auteurs des troubles du 7 juin.

Environ quatre eents étudians de l'Université d'léna, voyant que l'on faisoit des recherches très-sévères pour découvrir les sociétés accrètes, s'étoient retirés à une petite ville située à trois lieues d'léna. Mais bientoit ils sont revenus tranquillement, et ont été fort étonnés que ni les professeurs, ni les habitans, ne leur aient montre la moindre marque de satisfaction sur leur retour. Les cours continuent à être fort tranquilles, et l'enquête se poursuit avec beaux

coup d'activité.

Le grand juri de Dubliu, chargé de prononcer contre les personnes qui ont attaqué le vice-roi d'Irlande, a rejeté les bills dirigés contre ces perturbateurs. L'avocat-général, après avoir manifesté toute sa surprise d'une pareille décision, a déclaré qu'il poursuivroit

d'office les accusés.

— Dans le dernier désastre de la flotte turque à Ténédos, le vaisseau amiral a cu à peine le temps de couver les cables pour s'éloigner du brûlot gree; mais le vaisseau de ligne qui portoit le trésor à a pas été si heureux. Il a sauté en l'air, et des seize cents hommes d'équipage qu'il avoit à bord, il s'en est à peine échappé quatre ou cinq cents, qui sont en partie brûlés. L'explosion a été terrible, et s'est fait ressentir jusqu'aux Dardanelles. Le reste de la flotte s'est réfugié en désordre dans le canal. Le capitan-pacha a été remplacé, et nommé gouverneur d'Angera. Il a pour successeur le gouverneur de Trébisonde. Plusieurs officiers de marine, accusés de négligence, ont en la tête tranchée. Le nouveau grand-visir Abdullah-Pacha a été installé solemiellement le 11 névembre dernier.

— Plus de deux mille Chiotes, que les malheurs de l'île avoient éloignés de leur patric, viennent de rentrer dans leurs foyers, lorsqu'ils ont appris que le fils de M. David étoit vice-consul françois & Chio. Le pacha, reconnoissant envers M. David à qui l'on doit le retour d'un si grand nombre d'habitans, lui témoigne toutes sortes d'égards.

- Muley Soliman, empercur de Maroc, est mort le 28 novem-, bre; Muley-Abdahman, son neveu et gendre, a été proclamé son

successeur.

— Bahia, qui est la seule place occupée par les Portugais dans toute l'étendue du Brésil, est assiégée par des troupes considérables; les négocians étrangers, craignant l'assaut et le pillage, se hâtent de faire transporter leurs effets les plus précieux à bord des vaiveaux éuropéens qui sont en rade. Le gouverneur portugais, qui est un homme de tête, paroit vouloir se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Sa garnison est forte de seize cents Européens.

## AU RÉDACTEUR.

Monsieur, les vols sacriléges des églises, et par suite les profanations des saintes Hosties, se multiplient de plus en plus. Dans l'espace de trois jours, deux semblables attentats ont eu lieu dans mon arrondissement; d'autres avoient été commis précédemment dans le département, et les journaux rapportent souvent de tristes exemples de la même nature; Dans les deux occasions récentes dont j'ai parlé, les vases sacrés ont été retrouvés: à Saint-Vincent, on les a découverts cachés dans une paillasse; et à Fronsac, une terreur panique, au peut-être un remords, les ont fait laisser démontés sur l'autel, avec un commencement d'emballage; mais les Hosties consacrées n'en ont pas moins été profanées, et elles le sont très-fréquemment.

L'insuffisance de la législation concourt avec la dépravation et la cupidité pour favoriser ces criminelles entreprises; de plus, l'isolement de plusieurs églises de campagne, et la perfection des instrumens propres aux effractions, présentent des chances avantageuses aux hommes capables de concevoir ces funestes desseins. Mais, puisque les lois reculent devant l'audace de l'impiété, l'Eglise ne doit-elle pas reculer aussi devant d'horribles profanations? Puisque l'esprit général du siècle n'arrête plus les sacriléges, ne conviendroit-il pas de chercher les moyens de les rendre plus difficiles et plus rares? ne seroit-il pas possible d'ôter l'appât qui pousse la cupidité?

Je ne parle pas des dépenses qu'entraînent les spoliations, dépenses qui sont presque toujours au-dessus des ressources de fabriques pauvres; je n'envisage que le danger probable des profanations, et je crois que ce motif suffit pour engager l'Eglise à modifier des règles faites dans des temps plus heureux.

Dans les campagnes, ou même dans les villes dont les églises se trouvent isolées, les curés ne pourroient-ils pas garder, dans leur propre domicile, les calices et les soleils qui seroient en argent? Quant aux ciboires, qui ne peuvent être conservés que dans les tabernacles, ne pourroit-on pas, en rejetant l'étain et le cuivre, qui se dégradent à l'humidité, faire des vases convenables à la manufacture de Sèvres? Ces vases, dorés et surmontés d'une croix, ne seroient cependant d'aucun prix pour les voleurs, et ne seroient point susceptibles, par leur forme, de servir à d'autres usages.

La fragilité de ces ciboires seroit peut-être la matière d'une objection: mais quel est le prêtre qui, en les transportant du tabernacle à la table sainte, ne seroit assez attentif pour éviter de les laisser tomber? Il me semble que des qu'on sauroit que les tabernacles ne renferment plus que des ciboires de cette espèce, on n'auroit plus à redouter des vols aussi fréquens.

Peut-être ces considérations méritent-elles l'attention des évêques de France. Je leur soumets une idée qui n'est inspirée par aucun autre motif que d'empêcher d'affligeantes profanations. J'ai l'honneur d'être....

R. C. de L.

Lib., 20 décembre 1822..

Le Soldat chrétien, ou Recueil de Prières et d'Instructions à l'usage des Militaires; par M. l'abbé Monrocq (1).

M. l'abbé Monrocq, qui est aumonier de l'hôpital du Val-de-Grâce, et qui, par la nature de ses fonctions, est en relation journalière avec des militaires, connoit par conséquent le langage qui leur convient. Il a donc rédigé ce Recueil, où se trouvent les prières les plus usuelles et des instructions appropriées aux besoins du soldat. Cette édition porte en tête une approbation de M. l'archevêque de Paris; elle a été encouragée par M. le ministre de la guerre, et S. A. R. Monsieura a bien voulu contribuer aux frais de la réimpression. Ce livre est destiné à être distribué aux minitaires à titre de récompense et d'encouragement: ceux qui voudront prendre part à cette honne œuvre pourront envoyer leur offrande à l'auteur, au Val-de-Grâce.

<sup>(1)</sup> In. 24; prix, 75 c. et : fr. franc de port. A Paris, chez Adriem Be Clere, au bureau de ce journal.



Association de Prières en l'honne ir du saint Sacrement; par un Missionnaire de France (1).

### SECOND ARTICLE.

En faisant l'éloge de cet ouvrage, dans notre n°. 861, nous avons promis de justifier par des citations le jugement que nous en avions porté. Nous acquittons notre promesse, et, sans nous étendre davantage sur le mérite du livre, nous en détacherons un ou deux morceaux, qui, nous l'espérons, parottront dignes par le style de la grandeur du sujet:

« Hélas! au lieu d'entrer dans les sentimens d'une douleur vive et profonde à la vue des omissions, des négligences, des sacriléges sans nombre que nous avons à nous reprocher envers la divine Eucharistie, nous ne sommes presque pas touchés de l'outrage qu'elles ont fait à Jésus-Christ; et nous, qui ne devrions en rappeler le souvenir sans nous livrer à d'inconsolables gémissemens, nous sommes disposés peut-être les commettre encore. Mais, s'il en est ainsi, grand Dieu! que deviendrons-nous? Autrefois, en voyant la maladie des hommes que vous aviez formés à votre ressemblance, vous fûtes pénétré de douleur jusqu'au fond de l'ame, jusqu'à vous repentir d'avoir créé l'homme. Eh! Seigneur, si vous ne voyez en nous aucun sentiment de pénitence et d'humiliation, après de si noires ingratitudes et des sacrilèges si nombreux, votre cœur adorable ne sera-t-il pas encore livre à une douleur profonde? Ne vous repentirez-vous pas encore, non plus seulement d'avoir fait l'homme sur la terre, mais de vous être fait homme vous même dans le sein de Marie. et d'avoir voulu nous faire des, Dieux, en nous engraissant de votre corps et de votre divinité? Du moins, Seigneur, qu'il est à craindre, si du fond de votre tabernacle vous ne

Tome XXXIV. L'Ann de la Relig. et du Ros. Vi

<sup>(1) 1</sup> vol. in-12; prix., 2 fr. 50 cent 'et 3 fr. 25 cent franc de port. A Paris, chez Rusand, rue de l'Abbaye; et chez Ad. Le Clere, an Eu-reau de ce jouenal.

voyez dans la France que des impies qui blasphèment le mystère de votre amour, et des pécheurs qui le dédaignent ou le déshonorent; qu'il est à craindre que vous ne finissiez par lui enlever, avec le flambeau de la foi, cette arche d'alliance, ce royaume des vieux? Et alors notre patrie ne deviendroit-elle pas une région de ténebres, de confusion et d'horreur, une image de l'enser? et l'église de France, cette église si renommée dans tous les siècles, dans quelle triste désolation ne retomberoit-elle pas? O église qui dois nous être si chère, puisque c'est par toi que nous avons été engendrés à Jésus-Christ, que ne pouvons-nons, aux dépens de notre vie, te préserver à ramais d'un si épouvantable malheur! Ah! s'il ne nous est pas donné de faire pour toi cet héroique sacrifice, nous ferons du moins celui de la tiédeur, de l'indolence, du respect humain: assurés de suppléer à ce qui nous manque du côté du nombre, par une union plus étroite et par une exacte fidélité à des exercices communs, nous formerons une association de fidèles qui, du moins de temps en temps, iront porter ensemble le tribut de leurs gémissemens et de leurs humiliations aux pieds des saints autels, afin de réparer, s'il est possible, les négligences, les scandales et les profanations de leurs frères, leurs négligences, leurs profanations et leurs propres scandales. Qui sait, ô église de France! si, touché de cette sainte harmonie, le Seigneur ne te délivrera pas entièrement de la triste désolation où tu gémis depuis tant d'années? qui sait si tu ne pourras pas bientôt reprendre tes vetemens de gloire, et te livrer à une joie pleine et entière, à la douce espérance d'avoir encore long-temps Jesus-Christ au milieu de toi de pouvoir encore long-temps déployer envers le sacrement de son amour ton zele et la magnificence? ou plutôt qui ne sait que le Seigneur ne méprise famais les sentimens d'un cœur contrit et humilié!

"O vous donc, qui vous flattez d'avoir le cœur françois et chrétien, si vous aimez le pays qui vons a vu naître, si vous aimez l'église particulière qui vous a régénérés en Jésus-Christ, si vous aimez vos ensans, vos neveux, si vous vous aimez vous-mêmes, rentrez donc dans des sentimens de confusion et de douleur à la vue des scandales et des profanations qui déshonorent parmi nous le prodige inessable de la bonté et de la miséricorde divine; pour rendre vos sentimens et plus ésicaces et plus durables, associez-vous donc aux

fidèles qui les partagent avec vous, qu'à qui vous pourrez les communiquer par vos exemples et par vos paroles; venez donc vous joindre à nous, et vous prosterner avec nous aux pieds de Jésus-Christ dans l'Eucharistie : venez gémir amerement de lui avoir si souvent refusé le sacrifice de louange, d'adoration, d'obéissance et d'amour qui lui est dû à tant de titres; venez lui offrir le sacrifice d'un cœur brisé de douleur. d'une ame accablée de honte et de confusion : venez lui faire A) ec nous une protestation sincère et courageuse, d'être jusqu'à la mort fidèles à tous les devoirs qu'il exige de vous en ce sacrement, de prendre toujours en main les intérêts de sa gloire. de tenir vos ames toujours ouvertes aux effusions de son immense et éternelle charité. Trop beureux, si, réunis dans de si saintes dispositions autour de ce bon maître, de ce père clément et miséricordieux, nous parvenions à le consoler de l'ingratitude, de la trahison et de l'apostasie qu'il a la douleur déplorable de voir parmi nous en un si grand nombre de ses enfans et de ses disciples, et dont nous lui avons nous-mêmes, hélas! offert si souvent le déchirant spectacle! trop heureux. si, en offrant à son cœur des consolations si justes et si légitimes, nous pouvions le déterminer à demeurer toujours avec nous sur les saints autels, et à faire une alliance éternelle avec l'église de France, notre mère dans la vie de la grâce, et notre maîtresse dans la doctrine de la vérité et dans la science du salut ....

Nous avions noté l'endroit où l'auteur célèbre la grandeur de la maison royale de France, et la piété de nos Princes; mais nous aimons mieux renvoyer à l'ouvrage. Ce passage se trouve à la page 108, et est plein de verve et de sentiment. Un autre morceau du même genre, page 94, sera lu avec intérêt; il renferme les vœux les plus tendres pour M<sup>gr</sup>. le duc de Bordeaux.

Resserré par la place, nous nous bornerons à la citation suivante:

Pour travailler à notre salut et à notre perfection, avec autant de persévérance que de succès, nous avons besoin de lumières, de consolations et de secours : nous avons liesoin de lumières vives qui dissipent les préjugés de nos sens et de nos

passions, nous découvrent la fausseté des maximes du monde : uni tracent devant nous la currière où nous devous entrer, et nous aident par des motifs puissans à la parcourir jusqu'à la An de notre vie; qui nous ouvrent les yeux sur les pièges nombreux tendus à notre foiblesse par l'ennemi du genre humain, et sur les mesures à prendre pour échapper à ses embûches, et nous mettre à couvert de ses surprises. Nous avons besoin de consolations et de délices pures, qui remplacent les plaisirs sensuels et coupables, que nons sommes obligés de nous interdire, qui nous défendent contre les impressions dangereuses que ces plaisirs injustes pourroient opérer sur nos cœurs, et qui, en penétrant nos ames d'une onction céleste et vraiment divine, d'une joie toute pare et toute innocenté. de la paix la plus abondante et la plus sensible, nous fassent dévorer avec une sainte ardeur les amertumes de la piete chrétienne, et marcher à grands pas dans la voie des renoncemens et des privations. Nous avons besoin de secours abondans qui puissent fortifier notre soiblesse et assurer notre persévérance. Helas! que n'avons-nous pas, à craindre des attaques si violentes et si terribles que le démon et la nature corrompue livrent si souvent à notre innocence? Les dérisions ansensées du monde envers les gens de bien, la malignité de ses jugemens, quelquesois mêine l'injustice de ses procédés, et presque toujours la tyrannie de ses contumes et de ses usages; tout cela ne nous offre-t-il point une occasion étermelle de combats, et ne prouve-t-il pas le besoin continuel que nous avons des secours les plus forts et les plus abondans. pour nous maintenir dans la pratique des vertus et la fidelité de nos devoirs?

» Or, où les puiserons-nons ces lumières vives, ces consoflations saintes, ces socours abondans, sinon dans l'auguste sacrement de nos autels? Et d'abord nous sommes assurés d'y
puiser les lumières, qui nous sont si nécessaires, tandis
que nous sommes réduits à vivre dans cette région de ténèfores. Nous trouvons en effet dans cet auguste sacrement la sagesse éternelle, et la raison souveraine qui, étant invisible
par la nécessité de sa nature, a voulu, dans la plénitude des
temps, se manifester parmi nous, afin de pouvoir nous instruire par ses paroles et par ses exemples. Ah! que de vérités
sublimes et touchantes ne doit-on pas apprendre à l'école de
ce divin maître! Qui pourroit ne pas être environné de lu-

micres, quand il approche de celui qui est la source de lumières, et la lumière même? Les ténèbres les plus profondes pourroient-elles tenir contre l'abondance des clartes divines qui jaillissent de ce divin mystère? Le langage si éloquent d'un Dieu victime, nourriture et brenvage, n'auroit-il pasplus de force pour éclairer nos esprits, que le langage des sens et des passions n'en a pour les tromper et pour les séduire? De toutes les maximes du monde, en est-il une seule gui ne trouve sa coadamnation dans ce mystère, et qui n'y soit frappé du plus terrible anathême? Jésus, ancanti dans cesacrement, n'est-il pas le modèle de toutes les vertus, et ces vertus, dont il nons donne les plus beaux exemples, n'ontelles pas pour nous le double avantage de nous montrer la voie que nous devons suivre, et de nous en découvrir les obstacles et les difficultés? Qui pourroit enfin se former une fuste idée de tout ce qu'une ame intérieure apprend, dans la méditation de ce mystère, sur la grandeur de Dieu et la dignité de notre ame, sur la noblesse de notre destinée et l'excellence du bonheur qui nous est préparé; sur les piéges nombreux et invisibles qui nous sont tendus de tous côtés, et sur les précautions à prendre pour en faire des moyens de salut et des occasions de mérite? Aussi les saints de tous les siècles ont regardé Jésus-Christ dans le sacrement de nos autels comme le livre des élus, un livre bout divin, le livre par excellence. Allons donc étudier Jésus dans ect anguste sacrement, at son état d'abjection et d'anéantissement fout seul nousen dira mille fois plus que tous les livres ensemble; allons à Jésus, et du fond des tabernacles saints il repandra sur nous, pour ainsi dire, des torrens de lumières qui, en éclairant nos esprits sur des vérités aussi touchantes que sublimes rempliront nos cœurs des consolations les plus sensibles et les plus. abondantes.

Il seroit à desiner que cet ouvrage se répandit dans les maisons d'éducation. Une association de prières en l'honneur du saint sacrement, dit l'auteur, convient à un âge qui n'a pas de plus puissans motifs de fidélité à ses devoirs et de serveur dans ses exercices de piété que la douce et imposante perspective ou le délicieux souvenir de la première communion.

Nous ajouterons que ce livre, par l'heureuse facilité du style, nous a paru propre à former le goût des jeunes gens; ils y trouveront un choix d'expressions qui ne peut que donner plus d'attraits aux sentimens pieux répandus dans l'ouvrage. On remarquera peutêtre surtout l'art avec lequel l'auteur s'enrichit des

pensées tirées de nos plus célèbres écrivains,

Depuis l'impression de l'Association de Prières, on a publié un supplément qui renferme quelques additions que l'auteur a jugées utiles; savoir, l'Abrégé de la Doctrine chrétienne, par l'abbé de La Hogue; quelques Avis, les Paraphrases de quatre psaumes par Massilon, des prières du matin et du soir et pour la messe; le Chemin de la Croix, un Recueil d'indulgences. Ces accessoires ajoutent un nouveau prix à ce volume. Puisse-t-il répondre au but de l'auteur, et répandre parmi les ames l'esprit de piété, la reconnoissance pour le grand bienfait de l'Eucharistie, et un désir plus ardent de voir la foi s'affermir parmi nous!

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Enfin l'église de France va avoir aussi sa restauration. Nous allons sortir d'un trop long provisoire, et le corps épiscopal va être complet. Un autre esprit préside à nos destinées. Il y a cinq ans, le Concordat avorta par la seule faute d'un ministère imprudent, pusillanime et maladroit; car je veux bien ne pas lui supposer de torts plus graves. On seroit étonné aujourd'hui des obstacles devant lesquels on fit reculer l'autorité, et ce ne fut pas un des moindres triomphes de la faction qui vouloit à la fois paralyser la religion et affoiblir la monarchie. On est revenu enfin à un système plus conforme à nos intérêts, à nos besoins et à nos vœux. Le Concordat de 1817 va être exécuté, sinon dans sa totalité, au moins dans ce qu'il avoit de plus essentiel. Quatre-vingts siéges vont donner à l'église de France, non pas sans doute son ancienne splendeur, du moins ce qui lui est le plus nécessaire pour le bien des peuples et pour la perpétuité du sacerdoce. Il pa-

rolt certain que les sièges promis vont être prochainement occupés; on espère que les évêques pourront être envoyés en possession ce printemps, et l'on doit pourvoir dans le prochain budget aux dépenses de leur établissement. En attendant, deux ordonnances du Roi, datées du 13 de ce mois, ont nommé aux différens sièges à établir. Ces ordonnances seront accueillies avec d'autant plus d'empressement dans les provinces, qu'on y reconnoîtra aisément la sagesse et le discernement qui ont présidé aux choix. Des hommes distingués par leur zèle, leur piété et leurs lumières, sont appelés à l'épiscopat; d'autres ont, dit-on, refusé un honneur dont ils connoissoient toutes les obligations et le poids. Nous n'osons blâ--mer leur humilité; mais on nous permettra d'être plus touchés du dévoument de ceux qui se consacrent aux travaux d'un ministère difficile et nécessaire, et qui vont concourir à restaurer et à consoler l'église de France après ces longs jours de détresse et de deuil.

- En 1817, S. M. avoit nommé aux sièges vacans qu'on se proposoit d'établir. Parmi ces nominations, les suivantes n'ont pas été changées : à l'archevêché d'Albi, M. Charles Brault, évêque de Bayeux; à l'éyêché de Rodez, M. Charles-Louis-François Ramond de La Lande, curé de Saint-Thomasd'Aquin, à Paris; à l'évêché de Fréjus, M. Charles-Alexandre de Richery, ancien grand-vicaire de Senez; a l'évêché de Moulins, M. Antoine de Pons, grand-vicaire de Clermont; à l'évêché de Perpignan, M. Jean-François de Saunhac, curé de Saint-Antonin, au dincèse de Cahors; à l'évêché de Tarbes, M. Antoine-Xavier de Neyrac, grand-vicaire de Cahors; et à l'évêché de Viviers, M. André Molins, grand-vicaire de Clermont. Ces destinations subsistent, et les prélats que nous avons nommés vont occuper les sièges ci-dessus. Quelques autres passent à d'autres sièges : ainsi, M. de Morlhon, nommé, en 1817, à l'évêché de Carcassonne, est transféré à l'archevêche d'Auch, sur le refus de M. de La Porte, évêque de Carcassonne, qui a demandé à rester dans son siège. M. Jean Brumauld de Beauregard, nommé à Montauban en 1817, passe à l'évêche d'Orléans. M. Charles-François Du Perrier. nominé à Tulles, il y a cinq ans, est nommé aujourd'hui à Bayeux. M. Claude-Joseph-Judith-François-Xavier de Sa-::gey, nommé à Saint-Claude en 1817, est nomme à Tulles. - Les autres nominations nouvelles sont ; à Aire, M. de

Trévern, ancien grand-vicaire de Langres, qui avoit été mommé à Vannes en 1817, et qui refusa; à Beauvais, M. Claude-Louis de Lesquen, chanoine de Saint-Brieux, apcien grandvicaire de Rennes, sur la démission de M. l'abbé de La Châtre; à Belley, M. Alexandre-Raymond Devie, grand-vicaire de Valence; à Blois, M. l'abbé de Sauzin, apeien grand-vicaire de Lisieux, demeurant à Orange; à Châlons-sur-Marne, M. Philippe Desjardins, grand-vicaire de Paris; à Saint-Diez, M. Felix-Paul-Laurent de Moussec, grand-vicaire de Poitiers; à Gap, M. François-Antoire Arbaud, grand-vicaire de Digne; à Langres, M. Jean-Marie-Dominique-Jacques de Poulpiquet, grand-vicaire de Quimper; à Marseille, M. de Mazenod, ancien grand-vicaire d'Aix, en reinplacement de M. Besson, caré de Saint-Nizier de Lyon, qui a refusé (M. de Mazenod avoit dé à été destiné pour ce siège en 1817); à Montauban, M. Jean Cheverus, évêque de Boston (ce prélat est François, et né dans le diocèse du Mans; nous en avons parlé dans plusieurs de nos articles sur les Etats-Unis); à Nevers, M. Jean-François Millaux, grand-vicaire de Rennes; à Pamiers, M. La-¿tour-Landorthe, grand-vicaire de Toulouse; au Puy, M. Louis-Jacques-Mourice de Bonald, grand-vicaire de Chortres, aumônier de Monsirur; à Saint-Claude, M. Antoine-Jacques de Chamon, grand-vicaire de Carcassonne; et à Verdun, M. Etienne-Marie-Bruno d'Arbout, grand-vicaire de Tonlouse, Ces quinze nominations sont faites en remplacement de celles qui avoient en lieu en 1817, et qui sont annulles, deux par mort (celle de M. le cardinal de La lanzerne, nommé à Langres; et celle de M. Villeneuve, nommé à Gap); deux par démission ou resus (celles de Beauvais et de Marseille), et toutes les autres par translation à d'autres sièges,

La situation des royalistes espagnols et des ecclésiastiques falèles du même pays, que la révolution actuelle chasse et dépouille de tout, excite tout l'intérêt des amés sensibles et particulièrement du clérgé, qui trouve ici à la fois l'occasion de satisfaire un sentiment généreux, de soulager des confrères malheureux et de payer une dette sacrée. Nous avons vu qu'une souscription avoit été ouverte chèz un notaire à Paris, en faveur de ces victimes d'une faction ennemé. Un prélat illustre veut bien favoriser cette œuvre: Ms' le grand-aumônier a consenti à présider à la distribution des secours. Le nom et les vertus de S. A., le rang qu'elle tient dans l'Église

et dans l'Etat, tout est propre à exciter la confiance des souscripteurs sur l'emploi de leurs dons, et à donner une nouvelle impulsion à une œuvre si intéressante aux yeux de la religion et de l'humanité. L'application des secours sera faite d'après le témoignage des hommes les plus respectables pris parmi le clergé d'Espagne. On continue à souscrire et à verser les sonds chez M. Agasse, notaire, place Dauphine, à Paris, qui a été agréé par Mar. le grand-aumônier. Déja des dons importans ont été reçus; M. le marquis de Montmorency, entr'autres, a envoyé 200 fr.

Le dimanche 19 janvier, on célébrera dans l'église Saint-Roch la fête du triomphe de la foi, dons nous avons rapporté l'origine. M. l'évêque de Troyes officiera pontificalement tout

le jour; à une heure, M. l'abbé du Thozet prêchera.

— Dans le nécrologe qui est à la fin du Bref de Paris, on a omis le nom de M. l'abbé Finck-Dubois, chanoine hono-raire de la métropole, décédé le 17 mars dernier, à l'âge de 75 ans. Sa qualité de chanoine, les bonnes œuvres qu'il avoit faites pendant sa vic, et les legs qu'il a laissés en mourant aux Frères des Ecoles chrétiennes et aux Sœurs de la Charité Notre-Dame, sont autant de titres qui font espérer qu'il ne sera pas privé néanmoins du secours des prières de ses col-

lègues.

- M. l'évêque de Baïeux a, le 2 décembre dernier, adressé à son clergé une Lettre sur l'établissement de missionnaires sormé dans son diocèse. Le prélat leur rappelle l'utilité d'un pareil établissement, et les premiers fruits qui en ont résulté. Les missions données par les nouveaux ouvriers évangéliques ont été accompagnées de tant d'heurrux effets qu'elles doivent inspirer le désir d'encourager et d'étendre une institution si précieuse. Déjà, dit M. l'évêque, aidé par les libéralités d'un prêtre zélé (M. l'abbé Delaunay, aumônier d'artiflerie). nous avons fait élever une maison propre à recevoir les missionnaires; cette maison sera près la chapelle de la Délivrande. pélerinage très-fréquenté sur le bord de la mer, et où le ministère des missionnaires pourra être fort utile. Mais cette maison exige encore des depénses avant d'être habitable. Le prélat n'a point voulu cependant ordonner de quête publique pour ne pas diminuer les ressources des pauvres; il s'adresse à ses seuls coopérateurs, dont il connoît la position et les besoins, mais dont il a éprouvé aussi le zèle et le dévoûment. L'an dernier, dans une circonstance pareille, M. l'évêque de Rennes proposa aux membres de son c'ergé de souscrire pour 100 fr., et tout le clergé répondit à cette invitation. M. l'évêque de Baïenx propose une offrande de 30 fr., ou plutôt îl laisse chacun juge du sacrifice qu'il peut faire. Le prélat a souscrit personnellement pour 1000 fr. On dit que le clergé a répondu dignement à l'appel et à l'exemple du premier

pasteur.

- La ville de Cuers, dans le Var, a joui récomment de l'avantage d'une mission, qui étoit désirée et sollicitée depuis long-temps par le respectable curé de cette paroisse. Cette mission, commencée le 10 novembre dernier, n'a fini que le 23 décembre, et a été donnée par les missionnaires de France. Rien n'a résisté à leur zele et à leurs exemples. Tous les notables habitans se sont fait un devoir d'assister aux exercices tant du matin que du soir. Des trois heures du matin, les portes de l'église étoient assiégées par la foule; et il a falla bientôt donner des exercices séparés pour les hommes et pour les femmes. Les diverses cérémonies se sont passées de la manière la plus édifiante. M. Paraudier, supérieur de la mission, et M. Guérin, faisoient tous les jours des instructions; M. Marius Aubert étoit chargé des gloses en provençal. De nombreuses conversions ont eu lieu. La communion générale présentoit une réunion de deux mille quatre cents personnes, à la tête desquelles étoient tous les membres des autorités, sans exception. La plantation de la croix fut très-brillante par l'affluence, la pompe et la musique. Les heureux fruits de la mission continuent; le chant des cantiques a succédé aux juremens et aux chansons profanes. Les églises continuent à être visitées; enfin, la ville n'est plus reconnoissable. Un trouble salutaire est entré dans des consciences endormies; des injustices ont été réparées, des passions domptées, des haines éteintes. Ces heureux effets réjouissent également le pasteur et les fidèles.

— Le jour de l'Epiphanie, un protestant de la secte des arminiens ou remontrans, qui ont été si fameux dans l'histoire de la Hollande, a fait abjuration à Verdun; c'est M. Démazières, officier dans le 56°. régiment de ligne. Ayant été reçu à l'hôpital militaire, il fut si touché des soins et des exemples des sœurs hospitalières de Saint-Charlos, qui desservent cet hôpital, que ces premières impressions le disposèrent à faise

des réflexions sur les points qui nous divisent. Il à été instruit par M. Tyet, curé de Saint-Sauveur, qui a eu la satisfaction de le ramener dans le sein de l'Eglise. M. Démazières a été baptisé sous condition. Le corps des officiers et plusieurs personnes de distinction ont assisté à cette cérémonie.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. Un incendie avoit détruit la chaumière de deux sidèles cé braves Vendéens, Cyprien Lesage et son frèse. Le Roi, Monsteux et Mme. la duchesse de Berri, ont contribué par leurs bienfaits à relever cette demeure. Msr. le duc d'Angoulème vient d'accorder pour le même objet une somme de 200 fr.

- Ms. le duc d'Orléans a envoyé à M. le curé de Joinville upe somme de 300 francs pour être distribuée aux pauvres de cette par

roisse.

Les dépêches adressées par les ministres des trois monarques réunis à Véronc, à leurs ambassadeurs à Madrid, viennent de parcoitre. La dépêche d'Autriche est du 14 décembre; celle de la Prusse, du 22, et celle de la Russie, du 14-26 novembre. On voit par conséquent que ces notes sont antérieures à l'ultimatum des monarques parti de Paris le 24 décembre, et remis au ministre des affaires étrangères d'Espagne le 6 de ce mois. Les souverains, intimement unit par les mêmes principes et les mêmes vœux, désapprouvent l'insurrection militaire qui a imposé au roi et à la nation le joug sous lequel ils gémissent. Ils demandent que le roi et son auguste famille ne soient plus prisonniers dans la capitale, et menacés par une faction audacieuse; que la religion, qui a été dépouillée de son patrifisoine, rentre dans ses droits, et que tous les pouvoirs ne soient plus cumulés et confondus dans une assemblée unique.

— Le Roi a approuvé, le 8 de ce mois, une décision du ministre de la marine, qui a pour objet l'encouragement de la pêche de la

baleine par les marins françois,

— M. Dumas, proviseur du collége royal de Charlemagne, a versé au bureau de charité du ge. arrondissement, au nom de son collége, une somme de 779 fr. 80 cent. pour le soulagement des pauvres.

— Le tribunal de police correctionnelle a appelé, le 14 de ce moi, la cause du roi d'Espagne contre les sieurs Ouvrard et Rouse le contre le sieurs Ouvrard et Rouse le contre le constitue de Lowenberg, banquiers, qui ont ouvert un emprunt pous la régence d'Espagne. L'avocat de S. M. C. a prétendu que cet emprint constituoit le délit d'offenses envers la personne d'un souverain étrangér, délit prévu par l'article 12 de la loi du 17 mai 1819, et a conclu à ce que les mots régence d'Espagne établie à Urgel, sussent supprimés du Prospectus d'emprunt. Le président, vu l'heure avancée de l'andience, a remis la cause à quinzaine, c'est-à-dire, au 28 janvier. On dit que les défensers des accusés se proposent de décliner la compétence du tribunal, attendu que la décision de la

contestation devée dépend uniquement du caractère politique de la régence d'Urgel aux yeux du gouvernement françois. En conséquence, ils demanderont que le duc de San-Lorenzo soit renvoyé à

se pourvoir ainsi qu'il avisera auprès du Roi de France.

Le tribunal de police correctionnelle a condamné à un mois , d'emprisonnement et à 150 fr. d'amende, le sieur Lebons, débitant de tabac, qui avoit vendu des tabatières portant différens emblèmes séditieux. Le sieur Scurot, tabletier fabricant, convaineu d'avoir fait des tabatières du même genre, a été condamné à quinze jours d'emprisonnement et à 100 fr. d'amende.

- Le nommé Clerc, ancien militaire, convaincu d'avoir proféré des cris séditieux, a été condamné, le 15, par le tribunal de police

correc ionnelle, à six semaines d'emprisonnement.

- M. Hyde de Neuville, nomme ambassadeur à Constantinople,

doit, dit-on, se rendre prochainement à son poste.

— Le général Bertrand a fait insérer une lettre dans les journaux pour affirmer que, malgré les assertions de que ques libraires, il est entièrement étranger aux ouvrages concernant la personne de Buonaparte pendant sa cartivité ou depuis sa mort.

- M. Alexandre de Kontzinger est nommé secrétaire-général de

la préfecture de la Hante-Saone.

- M. Hatte de Chevily, conseiler de presecture de la Meurthe,

est nommé secrétaire-général de la même préfecture.

- M. le vicomte de Lastic est mort, le 4 de ce mois, à Lectoure,

dont il étoit sous-préfet depuis deux ans,

— Les officiers du 13°. régiment de ligne, en garnison à Saint-Girons, ont donné, le jour de la fête des Rois, un repas de corps

au baron d'Eroles et à ses compagnons d'armes.

- Dans la séance du 20 décembre, les cortes de Madrid ont voté une nouvelle levée d'hommes : on voit par les discours des orateurs que la crainte de la guerre étrangère a fait adopter cette mesure. Le général O'Donnel est arrivé à Bayonne le 8 janvier. Romagosa, qui défend la citadelle d'Urgel, a été nommé par la régence lieutenantgénéral de la Catalogne. Le général royaliste Mosen Anton a surpris, le 26 du mois dernier, à cinq lieues de Barcelonne, le corps d'armée de Rotten, qui a été battu, et a perdu plus de deux cents hommes. — Les notes envoyées à Madrid par les cabinets de France, de Russic, d'Antriche et de Prusse, ont été mal reçues à Madrid par le ministère et les cortès; et les charges d'affaires de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, ont domandé leurs passe-ports. Le ministre des afaires étrangères, San-Miguel, s'est transporté, le q, au cortes, et a fait lecture des dépêches qui lui avoient été transmises par les charges d'affaires, et des réponses du ministère. Le gouvernement regarde ces dépêches comme ne contenant qu'un tien de fausses suppositions, d'invectives et de calomnies. Plusieurs députés sont montés à la tribune, et ont fait de violentes déclamations pour le maintien absolu de la constitution. Le président a déclaré, au nom de l'assemblée, qu'il n'y seroit apporté aucune modification. Les spectateurs des galeries, et les cortès eux-mêmes, ont fait entendre les cris de vive l'Espagne libre! vive la souveraineté du peur

ple! mort aux tyrans!

- On dit que le consul d'Espagne résidant à Ancône a été-rappelé à Madrid, par suite du refus qu'a fait Sa Sainteté de recevoir. M. de Villanueva.

- L'archeveque de Patras, Germano, et le fils de Pietro, bey de Maina, sont arrivés de la Morée à Ancone, le 27 decembre. Il no leur a pas été permis de continuer leur voyage. Le comte Metaxa. député du sonat de la Morée, n'a pas quitté cette ville. Les ministres plénipotentiaires réunis à Vérone n'ont pas répondu à ses lettres, dans lesquelles il imploroit les secours du congrès en faveur des Grees.

- L'empereur et l'impératrice d'Autriche, et le roi de Naples. sont arrivés à Vienne le 4 janvier. On pense que le roi de Naples prolongera son séjour à Vienne jusqu'au mois de mars, et qu'à cette époque il retournera à Naples avec son fils le prince de Salerne et

l'archiduchesse sa belle-fille.

Le roi de Pruse est arrivé à Berlin le 3 de ce mois. Les princes

ses fils sont encore dans le nord de l'Italie.

- Les propriétaires des bons de l'emprunt de seu M. Zéa se sont réunis, le 11 de ce mois, dans une taverne de Londres. Quelques honorables radicaux ont tâché de les consoler en leur assurant que l'emprunt étoit valuble. Ces discours philantropiques ont adouci les regrets des contractans, qui ont tous été de l'avis des orateurs.

- Le courrier perteur de la ratification des conventions matrimomiules pour le prince royal de Suède a été expédié, le 30 décembre, pour Munich. Un journal politique de Stockholm, fatigué de voir ses articles frequemment supprimés par ordre du gouvernement, a annoncé qu'il cesseroit de paroitre. Il publicra dans un cuvrage les articles sur les finances qui avoient déplu, et dans lesquels il prouve que l'état financier de la Suède a empiré depuis la révolution militaire contre le roi Gustave IV.

Les nègres révoltés de la Martinique ont subi leur jugement le 10 novembre. Toute la troupe de ligne et la garde nationale étoient sous les armes. Sept des plus coupables ont été décapités, après avoir eu le poing coupé, et quatorze ont été pendus. Dix ont cubi la peine du fourt et de la marque, et sont condamnés aux galères à perpétuité; six au fouet, et huit à être présens à l'exécution seulement. Il y en avoit dejà eu deux de fusilles, deux de tués dans les poursuites, et un qui s'étoit pendu velentairement; ce qui en porte la totalité à cinquante. Vingt cinq ont été acquittés.

- Le Canada est divisé en deux provinces, qui différent entre elles par l'origine, les mœurs et le langage des habitans. Ces deux provinces out chacune leur parlement. Les habitans du Bas-Canada, qui sont d'origine françoise, se servent de la langue de leurs ancetres dans la vie privée et dans les actes publics. Le Haut-Canada, jaloux des avantages de l'autre province, a adresse une pétition au roi d'Angleterre pour demander que les deux parlemens provinciaux soient réunis en une scule assemblée.

La révolution et la philosophie viennent de faire une pertedans la personne de M. de Pommereul, ancien directeur de la librairie, mort dans un âge avancé. François-René-Jean de Pommereul, né à Fougeres le 12 décembre 1745, entra de bonne heure dans le corps d'artillerie, et y acquit le grade de capitaine. Il publia avant la révolution une histoire de l'île de Corse, 1779; des Recherches sur l'origine de l'esclavage religieux et politique du peuple en France, 1781; le Manuel d'Epiciète, 1783; des Réflexions sur l'Histoire des Russes, et des Etrennes au Clergé de France, ou Explication d'un des plus grands mystères de l'Eglise, 1786. Ce pamphlet, satyrique et irréligieux, répondoit aux opinions que professoit M. de Pommereul. Il affichoit le mépris de la religion, et se montra partisan de la révolution, où cependant il ne jour point de rôle. En 1800, il quitta le service militaire, et fut nominé préset de Tours. Son plus grand soin dans cette place fut peut-être de contrarier et de molester le clergé. Non-seulement il ne faisoit aucun acte de religion, il bravoit même toutes les convenances. Lors d'une procession de la Fête-Dieu, l'hôtel de la préfecture se trouva la seule maison qui ne fût pas tendue. M. de Pommereul acheva la destruction de l'église de Saint-Martin, malgré les réclamations des habitans, qui offroient de la réparer à leurs frais. En 1803, il fit publier un Annuaire du département d'Indre et Loire, dans lequel, sous prétexte de mettre de côté soit préjugé de secte et de parti, on avoit supprimé tous les saints, les fêtes, et généralement tout ce qui avoit rapport à la religion; on avoit mis pour chaque jour le nom de quelques grands hommes. Jésus-Christ s'y trouvoit à côté d'Agesilas, saint Vincent de Paul auprès de Popilius, Fénélon après Bocace, etc. Charlemagne et saint Louis étoient exclus pour faire place à Théodoric et à Vercingentorix. Après avoir donné aux jeunes garçons pour patrons, Epicure et Helvétius, Alcibiade et Mirabeau, Horace et Voltaire, Rabelais, .Machiavel, Chaulieu, l'auteur offroit aux jeunes filles les prénoms de Lais, de Mignone, de Volage, de Millesleurs, de Tricolore, de Douce et Belle. Telles étoient les patronnes qu'on offroit à la jeunesse, et le préfet vouloit forcer les curés à admettre les enfans au baptême sons de tels noms. Le clergé réclama, et le ministre répondit que l'Annuaire de Tours n'avoit rien de commun avec le baptême, et qu'on ne devoit employér pour un pareil acte que des noms pris dans

le Calendrier religieux.

En 1804, M. de Pommereul défendit, par une circulaire de planter des croix dans les chemins ou à l'extérieur: ces actes d'une piété peu réfléchie pouvoient, disort-il, exposer les signes de la religion au mépris des personnes qui ne partagent pas la même croyance, et il étoit du devoir de l'administration de prévenir les scandules et les troubles que cette sorte de prostitution pourroit occasionner. Cet excès de zele du préfet de Tours parut une dérision, où, sous prétexte de respecter la liberté de conscience, on l'entravoit récllement. Une autre affaire n'eut pas moins d'éclut. Lalande inscrivit M. le cardinal de Boisgeliu dans son Supplément au Dictionnaire des athées, et s'appuya du témoignage de M. de Pommereul; ce qui donna lieu à une lettre de M. de Barral. du 30 novembre 1805; cette lettre, qui fut insérée dans le Moniteur, étoit une réclamation mesurée, mais bien faite. contre l'assertion de Lalande et de son garant.

Les plaintes qui s'élevoient de toutes parts contre M. de Pommereul le firent transférer à la préfecture du Nord, d'ou il fut appelé, en 1810, au conseil d'Etat. M. Portalis, directeur-général de la librairie, ayant été disgrâcié en janvier 1811, M. de Pommereul fut nommé pour le remplacer; on n'avoit pas à craindre de lui un excès de dévotion, et c'étoit. disoit-il lui-même, une nomination ab irsto. La conduite de M. de Pommereul dans cette place justifia la confiance de Buonaparte; ce partisan de la liberté et de la philosophie se montra intolérant et illibéral à l'excès. Il imaginoit chaque iour des vexations nouvelles contre les livres, les libraires et les auteurs, et la dureté des formes étoit en parfaite harmoi je avec la sévérité du système. Il empêcha de réimprimer la théologie de Bailly. Il vouloit même arrêter l'impression du Bref du diocèse. Son despotisme, son ton, ses manières, désoloient toute la librairie comme le clergé. On dit même que Buonaparte trouva que le directeur-général alloit fort loin. et qu'il lui sit dire d'être moins sévère.

En mars 1814, M. de Pommereul s'enfuit de Paris, et se retira en Bretagne; il ne reparut qu'après le 20 mars 1815, et voulut rentrer dans les fonctions de directeur-général de

la librairie. Mais la place fut supprimée, et M. de Pomme-rent resta simple conseiller d'Etat. C'est en cette qualité qu'il signa la fameuse délibération du 25 mars. Après le second retour du Roi, il fut compris dans l'ordonnance du 24 juillet, et se réfugia dans les Pays-Bas; en août 1816, il fut arrêté pay ordre du roi de ce pays, et eut ordre de s'éloigner de Bruxelles. Il rentra en France quand M. de Cazes ouvrit les portes du royaume à tous les bannis. Il publia, en 1818, un recueil de lettres inédites de Voltaire; la plupart sont écrites à M. d'Argenson. Il prépara une nouvelle édition de son Manuel d'Epiciète, qui vient de paroître chez Didot, accompagnée de notices, où on peut croire que l'auteur a semé à pleines mains ses opinions irréligieuses.

M. de Pommereul est mort le 5 janvier 1823; le Constitutionnel annonce qu'il est mort comme un sage, c'est-àdire, sans doute, qu'il ne s'est pas confessé; ce qui ne surprendra point ceux qui savent jusqu'à quel point le défunt portoit son zele philosophique. Quant à la modération du défunt que le journaliste vante, on peut s'en rapporter aux gens de lettres et aux libraires, dont il fut le stéau pendant son administration. Tous savent quelles étoient la dureté et l'intolérance pratique de cet homme, qui se faisoit honneur d'être athée. On peut dire que son humeur étoit digne de cette dé-

solante doctrine.

#### Le Liberalisme devoile, chant antiphilosophique (1).

Cette pièce de vers ne sera certainement pas louce dans les feuilles libérales; c'est une fiction où leur parti est assez mal traité. L'auteur déc'arc une guerre à mort au libéralisme; je ne lui reproche point son énergie, qui ne fera mourir personne; j'applaudis même à son zèle contre les erreurs et les factions; ce zèle peut se concilier avec la charité pour les individus, et je le crois d'autant mieux de l'auteur, qu'il ne se montre pas moins ennemi de l'impiété que de la révolution et de l'anarchié, et qu'il parle en bon chrétien, non moins qu'en bon François. Seulement sa poésie est par fois un peu négligée; dans la dernière strophe, par exemple, l'auteur fait rimer découverte avec reste; il faut croire que c'est une distraction.

<sup>(1)</sup> Brochurc in-80.; prix, 1 fr. 25 c. et 1 fr. 50 c. franc de port. A Paris, chez Pichard, quai Conti, no. 5; et chez Ad. Le Clere, au burcau de ce journal.

Explication historique, dogmatique et morale de toute la doctrine chrétienne et catholique contenue dans l'ancien Catéchisme du diocèse de Genève; par M. l'abbé Duclot (1).

Joseph-François Duclot, prêtre du diocèse de Genève, étoit né à Vius en 1745; il fut d'abord destiné à se rendre, comme missionnaire, dans le Canada. dans un temps où le gouvernement anglois ne vouloit pas permettre aux prêtres françois de passer dans cette colonie, mais cherchoit des prêtres catholiques étrangers à la France pour aller exercer leur ministère dans le même pays. Ce projet n'ayant pas été mis à exécution, M. Duclot devint chanoine de Lautrec, dans le diocèse de Castres, puis curé de Colonges, près de Genève, et enfin de Vius en Savoie. Il est mort en 1821. On à de lui deux grands ouvrages, l'Explication historique, que nous annonçons, et la Sainte Bible vengée des attaques de l'incrédulité, Lyon, 1816, 6 vol. in-8°. Ce dernier ouvrage, qui a été réimprimé ca 1821, a pour but de justifier la Bible de tout reproche de contradiction avec la raison, l'histoire, les sciences et l'histoire naturelle. L'auteur se propose de réunir les réponses faites avant lui aux difficultés des incrédules, et il proclame lui-même dans sa Préface les obligations qu'il a aux travaux de Bullet, Guénée. Bergier, Clémence, et autres savans. Il n'ambitionnoit, dit-il, que la gloire de réunir leurs réponses et

<sup>(1) 7</sup> vol. in-8°. prix, 35 fr. A Paris, chez Rusand, rue de l'Abbaye, et chez Adrien Le Clere, au bureau de ce journal.

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. X

de rassembler leurs prenves. Il commence par des observations préliminaires sur les livres de Moïse, et il en offre également sur les prophéties et sur les livres du nouveau Testament. Il examine ensuite toutes les difficultés des incrédules modernes sur les divers passages des livres saints; ce travail est étendu, et présente plus de quinze cents objections résolues et difficultés éclaircies.

L'Explication historique, dogmatique et morale de la doctrine catholique parut d'abord en 1796, et fut dédiée à la reine de Sardaigne, Marie-Clotilde de France, cette princesse si célèbre par sa piété, ses malheurs et sa patience. On vient de réimprimer cet ouvrage, qui est en 7 vol. in-8°.; c'est dire assez que l'auteur y a traité la matière avec les développemens les plus nécessaires. Il a suivi le Catéchisme donné au diocèse de Genève par M. Biord, qui en devint évêque en 1764, et il v a fait quelques additions d'après les ordres de M. Paget, successeur de M. Biord. M. Duclot reconnoît qu'il a consulté les meilleurs auteurs qui ont écrit sur chaque sujet; Joseph Lambert sur le symhole: Badoire, Cochin, Le Brun, sur les cérémonies de la messe; Schesmaker, sur dissérens points de controverse : les Conférences d'Angers et de Paris, etc. Il y a joint quelques morceaux sur des objets sur lesquels il étoit plus nécessaire d'insister après l'exemple de la révolution; par exemple, sur la fidelité aux souverains, la iuridiction, le divorce, le célibat des prêtres, etc.

Dans le I. volume on trouve d'abord se texte du Catéchisme de Genève, puis dix-huit Discours sur l'étude de la religion, sur le symbole, sur les principaux mystères et sur l'histoire générale de la religion. Chacun de ces Discours peut former un sujet de lecture pour chaque jour. Le II. volume contient dix-huit Discours, qui traitent de Jésus-Christ, de ses mystères, de sa vie mortelle, de l'Eglise et des quatre sins de l'homme. L'auteur y a joint une Dissertation sur Mahomet et l'islamisme. Dans le III. volume il y a quarante Discours, qui ont pour objet les péchés capitaux, les vertus, les commandemens de Dieu. Les trente-six Discours du IVo. volume expliquent la suite des commandemens de Dieu, ceux de l'Eglise, et commencent l'explication des sacremens. Le V. volume. qui renferme quarante-deux Discours, est consacré tout entier à ce qui regarde l'Eucharistie et à l'explication de la messe. Le VIº. volume termine les sacremens, et explique, entr'autres, tout ce qui touche la confession; il traite aussi de la prière, et commente l'Oraison Dominicale; il y a dans ce volume trente-six Discours. Enfin, le VII. et dernier volume renferme des Instructions sur différentes pratiques de piété, et sur les fêtes de l'Eglise.

Sur tous ces points l'auteur n'a point suivi la forme, des interrogations et des réponses; il a cru qu'un Discours lié et suivi étoit plus favorable aux développemens, et plus propre à toucher. Chaque Discours correspond à un chapitre du Catéchisme de Genève, et il y a en tout deux cent trente-trois Discours. L'ouvrage peut s'appliquer d'ailleurs aux Catéchismes des autres diocèses; car ces Catéchismes ne différent entré eux que pour la disposition des mattères et par la réadaction. Il suffiroit de changer l'ordre des Discours, qui tous commencent par un texte, et sont au fond des prônes, mais qui offrent un cours complet de la religion, et une explication de tout ce qui a rapport au dogme, à l'histoire et à la morale du christianisme.

Nous ne chercherons point à comparer cet ouvrage avec les autres du même genre; cependant nous avouerons que, pour notre goût, nous le préférerions au Catéchisme de Montpellier, dont la forme est sèche et monotone. Nous savons que plusieurs pasteurs se servent avec fruit de l'Explication de M. Duelot, et cette nouvelle édition qu'on annonce comme augmentée. et qui est imprimée avec soin, paroît devoir obtenir l'estime et les suffrages du clergé.

#### NOUVELLES ECCLÉSIASTIOUES.

Paris. Le service anniversaire pour Louis XVI a été célébré dans toutes les églises. Il n'y a point eu de Mandement à Paris, le service ayant été indiqué dans le Bref du diocèse, avec les prières expiatoires, et la lecture du Testament. Dans l'église de Saint-Denis et à Notre-Dame, le service a été célébré avec plus de pompe. Dans les paroisses on a remarqué un plus grand nombre de fidèles aux messes qui se sont dites pendant la matir e. S. M. a écrit à tous les évêques relativement au service.

- Le lundi 20, Mme. la duchesse de Berri a présidé, au nom de Mademoiselle, une réunion d'enfans qui, sous la protection de S. A. R. commencent, des leur jeune age, l'exercice des bonnes œuvres, et s'occupent surtout de soulager les orphelins, et de soutenir les écoles des Sœurs de Saint-André. Ils s'assemblent tous les trois mois pour offrir le tribut des économies qu'ils font sur leurs menus-plaisirs. La réunion de lundi a été plus nombreuse que de coutume. Elle a été ouverte par un discours plein de grâce et d'intérêt qu'a prononcé M. l'abbé de Salinis, aumônier du collège de Henri IV. Mme. la duchesse de Berri a ensuite examiné les comptes des

icunes trésoriers.

- La retraite commencée aux Magdelonnettes a été terminée, dimanche, de la manière la plus édifiante. Les détenues s'étoient préparées pendant toute la semaine, et toujours avec le même zele. On a vu réellement en elles des exemples touchans de repentir, et le désir sincère de se donner à Dieu. Le dimanche matin, M. l'archevêque vint célébrer la messe, assisté de MM. les archidiacres. Avant la communion, le prélat adressa, à tous ceux qui alloient s'approcher de la sainte table, une exhortation excellente et pleine d'onction; il leur suggéra les actes et les sentimens qui devoient les occuper en cet heureux moment. Environ cent quatre-vingts personnes approchèrent de la sainte table; dans le nombre, étoient cent cinquante femmes, le concierge, des gardiens. Les dames

qui visitent cette prison, et plusieurs personnes pieuses du dehors, communierent aussi. Parmi les détenues, il y enavoit quinze qui faisoient leur première communion : deux avoient été baptisés la veille. Monseigneur administra ensuite la confirmation à une quarantaine de personnes, et donna des avis pleins, de sagesse sur la persévérance. Il y eut une messe d'actions de graces, à laquelle tous les communians assistèrent. Une quête fut faite pour les détenues. Des personnes. en place, des membres du conseil des prisons, des inspecteurs, ont été témoins de la cérémonie, qui a été on ne peut plus consolante pour les ecclesiastiques qui s'étoient voués à cette bonne œuvre, et qui ne se sont point donné de relache. pendant quinze jours, pour préparer les femmes. Le missionneire, surtout, M. l'abbé Gondin, a montré pendant tout ce temps un zèle, une activité, une charité, un courage qui ne se sont pas démentis, instruisant en public et en particulier les détenues, les animant, les fortifiant dans leurs résolutions. et ne quittant point la maison, qui avoit réellement pris, pendant tout ce temps, un aspect nouveau. D'autres femmes, qui n'ont pu être préparées, se disposent pour une semblable cérémonie le mois prochain.

La retraite donnée dans l'église de Bonne-Nouvelle, par un missionnaire de France, a été fort suivie. Chaque jour, à sept heures du matin, malgré le froid, les fidèles se portoient à l'église. Le soir, il y avoit plus de monde encore. Le dimanche s'est faite la communion générale, qui a été nombreuse et édifiante. M. l'archevêque est venu, le soir, prendre part à la joie de cette pieuse réunion. M. l'abbé Rauzan a promocé le discours. L'association de prières en l'honneur du maint Sacrement se propage. Cette association a pour but, comme nous l'avons dit, de demander la conservation de la foi en France. Les personnes de province qui veudroient entrer dans cette association n'auront qu'à envoyer leurs noms à Mae, la baronne de Villetray, rue de Cléry, n°. 25. M. l'abbé Hilaire Aubert est parti pour Beauvais, où il va donner une semblable retraite, et où il doit établir aussi l'association.

Le séminaire des Missions-Etrangères a coutume d'élire, tous les trois ans, son supérieur : il a fait cette élection le 14 de ce mois, en remplacement de M. Antoine Breluque, qui est devenu grand-vicaire de Chartres, et qui se trouve d'ailleurs, depuis quelques mois, dans un état de santé lequel ne lui permet pas d'exercer ses fonctions. Le supérieur élu est

M. Langlois, prêtre du diocèse de Rennes; et l'assistant, M. de La Bissachère; l'un et l'autre sont d'anciens missionnaires du Tong-king. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour toutes les affaires qui regardent le séminaire des Missions-

Etrangères.

- Le mercredi 29 janvier, M. l'abbé Pisseau, chanoine de Saint-Denis, prononcera à deux heures, dans l'église Saint-Sulpice, un discours pour l'œuvre des petits séminaires. M. l'archevêque de Paris donnera la bénédiction. La quête sera faite par Mmca, les comtesses de La Châtre et de Senft-Pilsach. On espère que les fidèles prouveront, par leur presence et leurs dons, l'intérêt qu'ils mettent à une œuvre si importante pour la religion. Le jour de la réunion est celui où l'Eglise célèbre la fête de saint François de Sales; et ce saint évêque, un des restaurateurs du clergé de son temps, bénira sans doute, du haut du ciel, les efforts de la piété pour la perpétuité du sacerdoce. Le même jour, 29 janvier, M. l'archevêque officiera le matin dans l'église des religieuses de la Visitation, rue Neuve-Saint-Etienne, nº. 6, où l'on célébrera la fête du saint fondateur de l'ordre. Le saint Sacrement sera exposé toute la journée; le soir, il y aura sermon par M. l'abbé Boudot, chanoine theologal.

Le jeudi 23, il sera célébré, dans l'église de Sainte-Geneviève, un service solennel, à onze heures du matin, pour
le repos de l'ame de Mme. la marquise de Croisy. Ce service
sera célébré su noun-des missionnaires et des dames, attachées
sux cinq œuvres de feu M, l'abbé Duyal, œuvres dont Mme. de
Croisy fut si long-temps le conseil, l'ame et le soutien. Nous
avons payé un tribut à la mémoire de cette dame charitable
et zélée; nous n'avons que le regret de n'en avoir point dit
assez sur elle: mais il étoit difficile de peindre en quelques
lignes cette ame généreuse, qui avoit en quelque sorte la passion du bien. Mme. de Croisy avoit été une des dames les plus
empressées, dans le temps de la persécution, à rassembler des
fonds pour le Pape et pour les cardinaux exilés, emprisonnés

et dépouillés de tout,

— M. Asseline, évêque de Boulogne, fut un des prélats les plus distingués des derniers temps. Long-temps professeur en Sorbonne, grand-vicaire de Paris, puis évêque, il montra dans chacune de ces carrières le talent uni à la piété, et la sagesse jointe au zèle. Sa modestie et son désintéressement relevoient encore ses lumières. M. Asseline fut en plusieurs

occasions importantes le conseil et l'organe de ses collègues; il composa plusieurs écrits pour la désense des droits de l'Eglise; il en rédigea d'autres pour l'instruction de ses diocésains, et depuis son émigration il faisoit passer de temps en temps à Boulogne des traités, des discours et des prières convenables pour les circonstances où l'on se trouvoit. Le prélat recut dans ses dernières années une marque signalée de confiance et d'estime; le Roi actuel le choisit pour son confesseur, et M. Asseline alla en conséquence résider auprès d'Hartwel. C'est la qu'il est mort le 10 avril 1813, dans sa soixante-onzième année. Ses papiers ont passé après sa mort à M. l'abbé du Bréau, son ami, et après la mort de celui-ci, à M. l'abbé Prémord, chanoine honoraire de Paris, qui se propose de publier les OEuvres choisies du prélat. S. M. a bien voulu agréer la dédicace de cette édition. L'ouvrage formera 6 vol. in-12, et paroîtra en deux livraisons, chacune de 3 volumes. Le prix de la souscription est de 20 fr. qu'on payera par moitié en recevant chaque livraison. La vente se fera au profit des prêtres espagnols réfugiés. Une si louable destination, le nom de M. l'évêque de Boulogne, la réputation de sagesse et de doctrine qu'il a laissée, la gravité des circonstances où il a vécu, l'intérêt des matières qu'il a eu à traiter, tout sert à rendre un choix de ses OEuvres digne de l'attention du public et surtout du clergé.

— La paroisse de Vignacour, au diocese d'Amiens, étoit, depuis six ans, privée de son église, dont le clocher, en s'écroulant, avoit entrafué dans sa chute tout le haut de la nef; ou en étoit réduit à célébrer l'office dans une maison particulière. Les habitans voterent spontanément une contribution de 55,000 fr. pour réparer leur église; le conseil général du département et le gouvernement accordèrent des fonds pour concourri à l'entreprise. L'église a été relevée et bénite le 17 décembre dernier, par M. l'évêque d'Amiens, assisté de M. l'abbé Clausel de Coussergues, son grand-vicaire. Le prélat a béni aussi trois nouvelles cloches, qui ont été achetées par les soins des habitans de Vignacour. Il les a félicités de leur zèle généreux, et les a exhortés à persévérer dans leur attachement à la religion. D. Germain, abbé des Trapistes du Gard, assistoit à la cérémonie, ainsi que plusieurs curés des

environs.

- L'église de Saint-Jean-les-Marville, annexe de Petit-

Tailly, dans le diocèse de Meix, avoit été détruite pendant le règne de l'impiété; M. Bertin, pasteur de ce lieu, a entrepris de la relever. Aidé des libéralités de Maname, duchesse d'Angeulème et des dons de plusieurs personnes pieuses, il a exémité son dessein. Le 10 décembre dernier, la consécration de la nouvelle église s'est faite au milieu d'un grand concours, et le lendemain une messe d'actions de grâces a été célébrée à l'intention de Madame. A Saint-Vincent (Gironde) on a arbété de célébrer tous les ans une messe anniversaire, le 6 janvier, en mémoire d'un don qui est arrivé ce jour-là de la part de la même Princesse. Instruite que des voleurs avoient en levé les vases sacrés de l'église de Saint-Vincent, S. A. R. a donné 300 fs. pour les remplacer.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. LL. AA. RR. MADAME et Msr. le duc d'Angoulème, et S. A. S. le duc d'Orléans, ont bien voulu honorer de leur souscription la méance donnée au collège royal de Saint-Louis, par M. Dejernon, professeur d'écriture, au bénéfice de ses anciens élèves aveugles.

— S. A. R. M57. le duc d'Angoulème a accordé une somme de mog francs à un malbeureux cultivateur de la commune de l'Uniona (Haute-Garonne), pour lui aider à reconstruire son habitation, dé-

truite par un incendie.

- Un habitant de Haguenau, dont la maison avoit été incendiée, a reçu une somme de 150 francs de S. A. R. Ms. le duc d'Angou-lème. Ce Prince, informé que le nommé Brin, pécheur à Abbeville, avoit perdu son baleau et ses instrumens de péche, et se trouvenit dans un dénnement absolu, hu a fait remettre une somme de.

100 francs.

— Par ordonnance du Roi, du 15 janvier, le collège électoral du s'département de l'Aisne, et les collèges électoraux du 4°. arrondissement d'Ille et Vilaine, et du 1° arrondissement de la Somme, sont convoqués pour le 6 mars prochain, pour élire leurs députés, en remplacement de MM. d'Esterno, Jousselin de Lahaye et d'hardiviliers, décédés. Ces collèges se réuniront, le premier à Laon, le second à Redon, et le troisième à Abbeville. Les listes des membres de cès collèges seront affichées le 29 janvier, et closes le 2 mars. Les réclamations seront admises jusqu'an 28 février.

- Le Roi vient d'autoriser la transmission de la pairie de M. le

due de Noailles à M. le due d'Ayen, neven du noble duc.

-M. le marquis de Mortemart, pair de France, est mort, le 16

de ce mois.

— M. le marquis de Graves, pair de France, lientenant-général, et chevalier d'honneur de S. A. S. M. . la duchesse d'Orléans, cet mort le 16 de ce mois.

- M. le matéchal de camp Rafelis, marquis de Roquesante, vient

de mourir à l'âge de 66 ans.

— On dit que M. le baron de Lignini, colonel directeur de l'Ecole de de Rennes, prend le commondement du régiment d'artillerie à pied det l'a garde royale, en remplacement de M. le baron de Paillou, nommé sous-gouverneur de l'Ecole polytechnique.

- M. le colonel Cotty, chef de bureau de l'artillerie au ministère de la guerre, et le baron de Salle, viennent d'être promus au grade

de maréchanx de camp.

— Les opérations pour le tirage des jeunes gens de la classe de 1822 ont été terminées à Paris le 18. Le conseil de révision s'assemblera sous peu de jours, et les jeunes gens désignés par le sort partiront,

incessamment.

— Un violent incendie s'est manifesté, le 15, à quatre heures du matin, chez un grainetier de la rue de la Féronnerie. Les pompiers se sont de suite transportés sur les lieux, et ont montré beaucoup de courage et de dévoûment. Mais la maison a été tout entière dévorée par les flammes, et ce n'est qu'en s'exposant à de grands dangers qu'on est parvenu à faire sortir les locataires logés dans les étages supérieurs. Le Ro1, ayant appris à son lever cet incendie, a envoyé plusieurs fois sur les lieux pour avoir des nouvelles. On est parvenu à se rendre maître du feu vers les dix heures du matin. M. le préfet de police, le cemmandant de la place, et le commandant de la gendarmerie, se sont transportés sur les lieux, et ont pris toutes les mesures nécessaires en cette circonstance. Une souscription a été ouverte chez un notaire en faveur des victimes de l'incendie. Les marchandises du grainetier étoient assurées.

— Le tribunal de police correctionnelle a ordonné, le 18 de ce mois, la dissolution d'une loge maçonnique du rit de Misraim, et a condamné solidairement chacun des membres de tette société à 16 fr...

d'amende et aux dépens.

mandement du département de la Vendée, en remplacement de M. le général Papin, appelé au commandement des départemens de

Lot et de Lot-et-Garonne.

— M. Hippolyte Jordan, ancien conseiller de préfecture à Lyon, destitué en 1817, vient d'être nommé sous-préfet de Bayonne. M. Dessoles, préfet des Basses-Pyrénéer, a reçu l'ordre de se rendre dans cette ville jusqu'à l'arrivée de M. Jordan.

- M. Auger de Crémien vient d'être nommé sous-préfet à Mont-

morillon.

- Vingt-cinq maires des arrondissemens de Béfort et d'Altkirch

viennent d'être révoqués.

— La douane de La Rochelle a saisi, le 12 de ce mois, à bord d'un bâtiment entré dans ce port, une malle d'un individu venant du Port-au-Prince, dans laquelle se trouvoient huit paquets conant chacun un grafid nombre d'exemplaires du Propagateur haitien, ouvrage périodique. Ces paquets étoient adresses à MM. Manuel, Benjamin Constant, au marquis de La Fayette, au comto

Abrial, à MM. Jay, Saint-Aignan; c'est à M. Colombel, secrétaire particulier du président de la république d'Haïti, que ces messieurs

sont redevables de cet aimable envoi.

— Le consul d'Espagne à Perpignan avoit adressé, le 11 décembre dernier, une lettre à M. le préfet du département pour l'inviter à donner connoissance aux fuctieux espagnols retirés sur le territoire françois, de l'amnistie qui leur étoit accordée par leur gouvernement. Dans sa réponse, M. le préfet des Pyrénées-Orientales repousse cette dénomination de factieux donnée, dit-il, à des malheureux dont il honore la fidélité, et dont il respecte l'infortune.

 M. Berger, maréchal de camp du corps royal d'artillerie, chargé du commandement de l'artillerie de l'armée d'observation

des Pyrénées-Orientales, est arrivé le 5 à Perpignan.

- Quelques escadrons de cavalerie ont passé, le 15, à Montau-

ban, pour se rendre au corps d'observation.

— Une centaine de miliciens espagnols ayant osé, dans la nuit du 8 au 9 janvier, violer le territoire françois dans la commune des Aldules, un détachement du 28° régiment de ligne les a forcés de dutere bas les armes. Six soldats de l'armée de la foi qui avoient été faits prisonniers par les miliciens ont été aussitôt mis en liberté. Ces derniers sont détenus en attendant des ordres supéricurs. Potéricurement à cette date, les troupes du corps d'observation ont encore désarmé une autre centaine de soldats constitutionnels espagnols qui ont cu la témérité de violer, pour la troisième fois, le territoire françois.

— On dit que M. Ravez est très-malade d'un accès de goutte, et qu'il ne pourra pas se rendre à Paris pour l'ouverture des chambres.

- Une corvette et deux gabarres, destinées à porter à Cayenne une compagnie d'ouvriers en tout genre, pour la nouvelle colonie de la Mana, avec des approvisionnemens de toute espèce, doivent

partir de Rochesort à la sin de ce mois.

— Une quantité considérable de neige tombée les premiers jours de ce mois du côté de Perpiguan a eausé beaucoup d'accidens et de dégâts. Les vignes et les oliviers ont beaucoup sonfiert, et la chatte d'une avalanche sur le village de Fontpedrousse a fait écrouler plusieurs maisons, et tué huit personnes.

- On vient d'acheter à Perpignan une grande quantité de sabres, de fusils, etc., destinés à l'armée de la foi, qui espère rentrer bientot dans sa patrie. Tout est en mouvement dans cette ville. On travaille plus que jamais à l'arsenal, et on fait journellement.

une quantité très-considérable de cartouches.

Les cortès d'Espagne ont voté, le 11 de ce mois, un projet d'adresse au roi en réponse aux notes des cabinets de Paris, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg, qui sont, disent-ils, injurieuses en ellesmemes pour la nation espagnole, ses cortès et son gouvernement. Its terminent en déclarant qu'ils sont prêts à faire toutes sortès de sucrifices pour le maintien absolu de la constitution. Plusieurs députés sont ensuite montés à la tribune, et out prononcé de violens discours. Riego a été nommé président de la députation chargée de

porter le message au roi. Au sortir de la séance, le député Arguelles a été porté en triomphe dans la voiture du président des cortès. La population de Madrid les a reconduits jusqu'à leur logement au bruit d'une musique entremélée d'acclamations. La ville a été illuminée. Les trois ambassadeurs de Prusse, d'Autriche et de Russie sont parti. de Madrid le 13. Un journal de cette capitale déverse le mépris et l'injure sur l'empereur Alexandre.

— Les cortès de Lisbonne, croyant leurs institutions politiques menacées par les puissances continentales, avoient réclamé contre toute agression la protection de l'Angleterre. Le cabinet de Sont-James vient de répondre qu'il s'oblige à prêter au Portugal tous les secours dont il aura besoin, toutes les fois que, d'une manière quelconque, son indépendance seroit menacée par quelque autre puissance. Cette réponse a été lue dans la séance des cortès du 3t décembre.

— L'établissement d'un nouvel impôt sur la mouture des grains a occasionné quelques troubles en Belgique. Des rassemblemens ont eu lieu dans quelques villages du grand-duché de Luxembourg: des employés des douanes et des contributions y ont été maltraités. On dit que plusieurs familles des environs d'Arlon et de Virton sont venues chercher un asile dans les villages du département de la

Moselle, limitrophes des Pays-Bas.

— Le gouvernement central de la Grèce a autorisé, dans les premiers jours de décembre, un emprunt de 150,000 florins d'Augsbourg. Le remboursement de ladite somme commencera après cinq années révolues.

## Almanach du Clergé de France, pour 1823, par M. Chatillon (1).

Dans cet Almanach, la circonscription des diocèses se trouve marquée telle qu'elle a été fixée par la Bulle Paternæ caritatis (2), du 6 octobre dernier. Ainsi, on a séparé les nouveaux diocèses de ceux auxquels ils étoient unis, en indiquant toutefois sous quelle juridiction ils restoient encore. Les nominations des évêques, qui ont été publiées il y a quelques jours, n'ont pu être connues de l'éditeur et entrer dans son travail; cependant il me semble qu'il auroit pu indiquer les nominations faites en 1817, et qui n'avoient pas été changées. A l'article Rodez, par exemple, il eût pu mettre M. de La

<sup>(1)</sup> In-12; prix, 5 fr. et 6 fr. 25 cent. franc de port. A Paris, chez Guyot; et chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

<sup>(2)</sup> Cette Bulle, avec l'Ordonnance du Roi, contient 24 pages, grand in-4°. prix, i fr. 50 c. franc de port, au bureau de ce journal.

Lande, curé de Saint-Thomas-d'Aquin, d'autant mieux que ce respectable pasteur avoit été véritablement institué pour Rodez des le consistoire du 1er. octobre 1817. M. de La Lande est désiré depuis long-temps à Rodez, et la restauration de ce siège est une de celles qui sont le plus impatiemment attendues. M. l'évêque de Bayeux est dans le même cas, et avoit été préconisé pour Albi dans ce consistoire. Ainsi, ces deux prélats n'auront pas besoiu de nouvelles Bulles; les leurs sont depuis long-temps à Paris, et pourront leur être remises immédiatement. Les autres Bulles délivrées dans le même consistoire sont annulées par démission ou translation. Il restoit encore M. l'abbé de La Châtre, nommé à Beauvais, et institué aussi le 1er. octobre; mais il a récemment donné sa démission, et S. M. a nommé à sa place dans la dernière liste que nous avons présentée.

M. Châtillon donne l'état de l'administration et des chapitres dans les six nouveaux diocèses établis il y a un an. Nous avons fait connoître successivement, à ce qu'il nous semble, les choix des prélats à Reims, à Sens, à Chartres, à Luçon et à Périgueux. Il n'y a que Nîmes dont nous n'avons point indiqué les grands-vicaires et les chanoines. Les grands-vicaires sont MM. Liron-d'Ayrolles, Talbert de Nancray, Bonhomme, Ferrand et Lami. Les deux premiers sont reconnus comme tels par le gouvernement, et ont de plus le titre de grands archidiacres. MM. Bonhomme et Ferrand sont curés à Nîmes même. Les chanoines de la cathédrale sont MM. Joannis, Mitter, Eusebi, Robin, Laresche, Lami, Baissié, et M. Ferrand, archiprêtre; la cure de Notre-Dame étant réunie au chapitre.

ainsi qu'on l'a fait à Paris et ailleurs.

Dans les diocèses qui vont être établis, l'éditeur a marque les séminaires déjà anciennement créés. Ces séminaires vont former la plus précieuse ressource des nouveaux évêques. Ainsi, à Albi, à Ausch, à Aire, à Langres, à Viviers, il existe des séminaires florissans. M. Châtillon a omis de mentionner celui de Viviers, quoique cet établissement subsiste depuis long-temps. L'ancien bâtiment du séminaire a été racheté par un ecclésiastique zélé, et rendu de suite à sa destination. Il a déjà fourni beaucoup de sujets au diocèse.

Nous ne ferons point d'observations sur le personnel des dioceses tel qu'il est porté dans l'Almanach: on doit croire l'éditeur bien instruit. Il est à portée, par sa place, de connoître les mouvemens qui ont lieu dans les différentes fonc-

Comme les années précédentes, il donne le tableau des congrégations, des établissemens, des missions nationales et étrangères. Cette partie pourroit, ce semble, être rendue plus

complète encore.

Le tableau des dons et legs faits en faveur d'établissemens ecclésiastiques s'est monté, en 1822, à 2,332,927 fr. Il y a sept cent cinquante-cinq articles de dons. Paris a la plus forte part; ce diocèse seul y est compris pour 301,441 fr. Les dioceses les mieux partagés après Paris sont, Evreux, Nanci, Bayeux, Bayonne, etc. Un relevé général de tous les dons faits aux établissemens ecclésiastiques depuis 1802, se monte. en total, à 13 millions. Bien des gens vont se récrier peutêtre ici, et croiront que le clergé va bientôt être trop riche. Il est aisé de dissiper leurs alarmes : cette somme de 13 millions n'est qu'une évaluation approximative du capital, dont une partie ne porte pas d'intérêt. Ainsi, des vases sacrés, des ornemens, des sommes données pour la construction, réparation ou embellissement d'églises, tout cela n'offre aucun revenu réel. De plus, il est des fondations qui sont accompagnées de charges. De sorte que le revenu annuel ne va pas, selon le calcul de M. Châtillon, à la somme de 450,000 fr. Cette somme, en supposant qu'elle fût répartie également entre les trois mille huit cent cinquante établissemens auxquels des legs ont été faits, donneroit pour chacun 120 fr. de rente, ce qui n'augmentera pas beaucoup leur opulence. En réunissant les fabriques, les séminaires, les évêchés, les chapitres, les congrégations religieuses, on peut, dit M. Châtillon, compter environ trente mille établissemens ecclésiastiques aptes à recevoir des donations; sur ce nombre, trois mille huit cent cinquante seulement ont recu des donations ou des legs : il y en a par consequent vingt-six mille dont les ressources n'ont point été augmentées par des libéralités particulières; et quand on connoît l'esprit du siècle, on peut être fort rassuré contre la crainte de voir le clerge trop riche.

L'éditeur donne un tableau sommaire de la législation sur les matières ecclésiastiques, principalement depuis 1789. Ce tableau pourroit être fort utile; mais il nous semble qu'il auroit demandé à être un peu étendu; la plupart des indications sont trop abrégées; quelques détails de plus éviteroient aux ecclésiastiques des recherches embarrassantes. M. Châtillon s'est arrêté plus longuement sur les lois et ordonnances rendues, en 1822, sur les mêmes matières. Il y a, dans le nombre, des décisions qui n'ont rapport qu'a des particuliers; pour des bourses, pour des autorisations de chapelles, etc.

En revanche, il y a des faits que nous ne nous rappelons pas avoir vus ailleurs, ét qui méritoient d'être recueillis; des dons des Princes, des avis du conseil d'Etat, des cessions de bâtimens, etc. Le 30 janvier de l'année dernière, S. M. accorda un secours de 3000 fr. aux deux établissemens de refuge et de travail fondés par M. l'abbé de Villers, pour les femmes de la prison de Saint-Lazare. Le 20 février, le Roi approuva l'acquisition, faite par M. l'archevêque de Sens, de la manufacture Leuba, pour y établir son séminaire. Le prix de la maison (40,000 fr.) fut imputé sur les fonds généraux du clergé. Le 6 mars, S. M. autorisa l'exécution des ordonnances rendues par M. l'archevêque de Bordeaux, relativement à l'ancien couvent des Célestins de Verdelais. Ce lieu est, comme on sait, un pélerinage fréquenté. M. l'archevêque a racheté le couvent, pour y établir une maison de retraite en faveur des prêtres âgés et infirmes, et il a pris des mesures pour soutenir cet établissement; le sixième du produit des chaises dans les églises doit être employé à cette destination. A Avignon, l'ancienne métropole de Notre-Dame des Dons a été mise à la disposition de M. l'archevêque pour être rendue à sa destination. A Nîmes, le préfet du Gard a été autorisé à acquérir, au nom du département, la maison Rivet, pour y transférer la préfecture; le prix d'acquisition sera payé sur les 235,000 fr. votés par le conseil général et par le conseil municipal de Nîmes, et l'évêché, qui est occupé par la préfecture, sera rendu à sa destination. Depuis, le même préset a encore été autorisé à acquérir une maison pour le séminaire, ét des souscriptions volontaires ont été réalisées pour concourir aux dépenses relatives au rétablissement du siège de Nîmes. M. Laborie a donné plus de sept mille volumes pour former la bibliothèque de l'évêché. La maison de Sainte-Claire, à Valence, a été achetée pour être jointe au couvent des Cordeliers, et servir l'une et l'autre à l'établissement du grand séminaire de cette ville. Par ordonnance du 24 juillet, l'église de Saint-Benoît de Marmande a été rendue à l'exercice de la religion, à titre de chapelle de secours. M. l'archévêque de Bourges a été autorisé à acquérir une maison attenante à l'ancien couvent des Ursulines, qui est aujourd'hui le séminaire. Cette maison sera employée à agraudir cet établissement. Les bâtimens de l'abbaye de Saint-Denis, à Reims, sont affectés à l'établissement du séminaire du diocèse.

Telles sont les principales mesures d'administration que rapporte M. Châtillon, et qu'il nous a paru utile de reproduire ici pour donner une idée de son travail, et aussi pour montrer ce qui s'est fait l'année dernière en faveur de divers diocèses. Nous aurions pu citer aussi des dons faits aux petits séminaires de Bazas et de Marseille. M. Châtillon rapporte aussi en entier l'ordonnance relative au Mont-Valérien, et qui affecte ce lieu et les bâtimens aux missionnaires pour soixante ans. Enfin, il donne aussi la nouvelle Bulle du mois d'octobre, sur la circonscription des diocèses.

Ces extraits suffisent pour faire juger quel peut être l'intérêt de ce recueil, qui s'améliore chaque année, et qui offre au

clergé le tableau de tout ce qui le concerne.

#### A Clermont, le 7 janvier 1823.

Je suis informé, Monsieur, qu'un nommé M. Heyrand, donat de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui est de mon diocèse, répand un Prospectus par lequel il annonce un établissement qu'il veut faire d'une congrégation de Sœurs, qui élèveroient de pauvres filles du peuple, leur apprendroient à lire et à écrire, les instruiroient sur le Catéchisme et les vérités de la religion, les formeroient à l picté et à la vertu, et leur apprendroient à travailler, selon leur état.

Depuis long-temps, il me demandoit une approbation de cet établissement. Comme je ne lui connoissois aucun moyen par lui-même, pour faire cet établissement, ou que ceux qu'il me présentoit n'étoiner que des moyens vagues, appuyés sur des preuves invraisemblables, j'àvois toujours refusé l'approbation d'une chose qui n'existoit pas.

Cependant, comme c'est un homme religieux, édifié de la constance de son zèle, je m'étois déterminé à lui accorder un certificat, par lequel j'approuvois son projet; mais j'ai été infiniment étonné, et en même temps infiniment mécontent, en lisant dans le Prospectus qu'il avoit inséré dans mon certificat ces mots: « Avec lequel M. Heyrand poursuit le projet de faire un établissement d'une communauté de Sœurs, où on adorera les sacrés cœurs de Jesus et de Marie. Comment ose-t-on faire dire à un évêque qu'on adorera le cœur de Marie »?

Je déclare que je n'ai pas usé de cette expression, qui est bien déplecée; je crois même que je n'avois rien dit du Sacré-Cœur, et que je n'avois parlé que d'un établissement en général. Je déclare que c'est une addition qui vient d'un zèle inconsidéré de M. Heyrand, que je désavoue bien, si par impossible cela m'étoit échappé.

J'ai l'honneur d'être avec une respectueuse considération,

Monsieur,

Votre très-humble serviteur, † C. A. H. évêque de Clermont.

On vient de publier les deux premières livraisons d'un Album religieux ou Description des églises du diocèse de Paris, représentant le monument et l'image de son patron; ces livraisons sont dans le format grand in-4°. La première offre d'abord une vie abrégée de la sainte Vierge, son image avec celle du Sauveur qu'elle porte dans ses bras, une docription sommaire de l'église Notre-Dame, et une vue du portail de cet édifice. Le texte est rédigé par M. le chevalier de Sainte-Lorette. Les planches qui sont lithographiées sont sur les dessins de MM. Fragonard, Arnout, Collin, Renou, etc. M. Francisque Noël est l'éditeur.

La acconde livraison comprend une vie de sainte Geneviève, une description de l'église de ce nom, une image de la sainte et la vue du portail de Sainte-Geneviève. Tout cela paroit bien exécuté. Les gravures sont faites avec soin, et répondent à la beauté des édifices.

La description de l'église est intéressante dans sa briéveté.

Cette collection paroit faite pour plaire aux amis de la religion et des arts; elle nous retrace des monumens précigux, et en explique l'origine et les beautés. L'éditeur a été admis à présenter ses livraisons à S. M. qui a applaudi à son entreprise.

#### AVIS.

Cenx de nos Souscripteurs dont l'abonnement expire le 12 février sont priés de le renouveler de suite, afin de ne pointéprouver de retard dans l'envoi du Journal. Cela est d'autant plus urgent pour ceux qui en font la collection, qu'ils pourroient, par un plus long retard, nous mettre dans l'impossibilité de leur donner les premiers nunéros du reabonnement.

Ils voudront bien joindre à toutes les réclamations, changement d'adresse, réabonnement, la dernière adresse imprimée, que l'on reçoit avec chaque numéro. Cela évite des recherches, et empêche des erreurs.

Ce Journal paroît les mercredi et samedi de chaque semaine; prix pour la France 8 francs pour trois mois, 15 francs pour six mois et 38 francs pour trance, franc de port : POUR LES PAYS ETRANGERS, la Suisse exceptée, 9 francs 50 cent, pour trois mois, 18 francs pour six nois et 53 francs pour l'annee. Chaque trimestre formant un volume, on ne peut souscrire que dos 12 février, 12 mai, 12 août et 12 novembre, époques où commence chaque volume. Les lettres et envois d'argent doivent être aliranchis et adressés à M. Ad. LE CLENE au bursau de ce journal.

### Etat de l'église catholique en Hollande.

Beaucosp de personnes parmi nous croient que la Hollande ne renferme presque point de catholiques, et que ce pays, livré depuis long temps à la diversité des sectes, a perdu presque entièrement la foi ancienne. Il est vrai que la grande défection du 16°. siècle fut fatale à l'église catholique en Hollande; elle n'y fut cependant pas universelle. Dans plusieurs villes un certain nombre d'habitans restèrent constamment attachés à l'église romaine, et Amsterdam ne se rendit au prince d'Orange, en 1587, qu'à condition que les catholiques ne seroient pas inquiétés. Cette condition fut mal observées toutefois, malgré les mesures sévères prises contre les catholiques, malgré les décrets d'expulsion contre les prêtres et l'interdiction du culte public, on dit qu'il resta environ vingt mille catholiques à Amsterdam, et ils y avoient quatorse

óglises dans le dernier siècle.

On ne comptoit précédemment dans tout le pays qu'un siège épiscopal, celui d'Utrecht, qui fut érigé en métropole en 1550, et auquel on donna cinq suffragans, 'Harlem, Lewaerde. Deventer, Groningue et Middelbourg. Mais la révolution politique arrivée peu après dispersa les évêques, et anéantit les sièges. Les papes confièrent le soin des catholiques à des vicaires aposteliques qui avoient un titre d'évêché In part. Un des plus connus dans le 17°, siècle fut Jean de Neercassel, évêque de Castorie, mort en 1686. Son successeur. Pierre Codde, archevêque de Sébaste, se lia étroitement avec les jansénistes; il fut dénoncé à Rome, et déclaré suspens de ses fonctions par le Pape. Celui qui fut nominé vicaire en se place ne put obtenir d'exercer son ministère; on obtint un ordre des Etats qui lui défendoit de faire les fonctions de vicaire. Le nonce de Cologne fut chargé de veiller sur la mission de Hollande; il y envoya, en 1707, un nouveau vicaira spostolique (Damon), sous le titre d'évêque d'Hadrianople: mais les partisans de l'archevêque de Sébaste eurent encere le crédit de faire exclure M. Domen, sinsi qu'un autre vieaire (Bylevelt) qui fut nommé pen après. Dans la suite l'in-Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros.

ternonce à Bruxelles fat chargé du gouvernement spirituel de la mission.

Cette absence d'un chef favorisa les amis de l'erreur et du trouble. Ouesnel, échappé de Malines, s'étoit retiré à Amsterdam en 1703, et y avoit publié de nombreux écrits pour le soutien de sa cause. Il y mourut en 1719; Petitpied, Fouillou, et autres appelans l'y suivirent, et l'y seconderent dans son zèle. Alors il s'établit des relations étroites entre les iansénistes de France et ceux de Hollande. Un diacre françois. nommé Boullenois, étant venu en Hollande en 1716, se prit d'un vif intérêt pour les opposans. Il sollicità et obtint des consultations de théologiens en leur faveur; il les peignit comme des victimes de la cour de Rome; il amena en France plusieurs jeunes ecclésiastiques qui furent ordonnés par surprise ou par complaisance, sans la signature du formulaire; il encouragea les chanoines d'Utrecht dans leur résistance. Un autre François contribua encore plus directement à établir le schisme (1). Dominique Varlet, évêque de Babylone, ayant été déclaré suspens de ses fonctions, se retira en Hollande, s'attacha au parti du chapitre, et y exerça les fonc-

<sup>(1)</sup> On trouve dans les Nouvelles Ecclésiastiques de longs détails sur la naissance et les progrès du parti schismatique en Hollande. Le gazetier y donne de grands éloges à ce parti; mais it ne peut dissimuler néanmoins que le clergé soumis au saint Siège étoit beaucoup plus nondreux. Il déplore, feuille du 25 avril 1763, la défection de deux pasteurs qui, l'année précédente, avoient abandonné l'archevêque d'Utresht, et, s'étant readus à Bruxelles auprès du ronce d'étoient récoveillés avec l'Edise projections de formus nonco, s'étoient réconciliés avec l'Eglise, avoient signé le formul'aire, adhéré à la bulle Unigenitus, et avoient été renvoyés à leurs. fonctions, après une retraite de quinze jours. Il applaudit à des plabards des Etats qui exclusient les Jésuites, et meme tous les religienx en général de l'exercice du ministère. Mais ce qui montre à découvert sa partialité, c'est la manière dont il parle d'un procès qui eut lieu, en 1786, entre une paroisse catholique et les schismatiques du pays. Ce n'est point ici le lieu de raconter ce proces, qui n'intéresseroit point le lecteur; mais il est plaisant de voir le journaliste s'applaudir, comme d'une grande victoire, de ce que des jages protestans avoient donné gain de cause à son parti. C'est la première fois, dit-il, feuille du 25 décembre 1386, que cette cause a été dissuice légalement devant un tribunal régulier. Ainsi des gens condamnés par le Pape trouvoient une consolation dans la sentence des échevins de Haarlem, et ils appeloient cela un tribunal régulier! plaisans eatholiques!

tions épiscopales malgré la suspense. Les chanoines d'Utrecht profiterent de sa bonne volonté, et, après avoir élu archevêque, un d'eux. Corneille Steenoven, ils le firent sacrer par Varlet, en 1724. Steenoven étant mort, l'année suivante, sa place fut successivement remplie, dans le dernier siècle, par des ecclésiastiques élus de la même manière. Barchman, Van der Kroon, Meindartz, Van Nieuwen-Huisen et Van Rhyn, malgré les consures portées par les différens papes. Le saint Siège n'a pas manqué en effet, à chaque élection, de protester contre le schisme, et d'avertir les catholiques de l'intrusion des pasteurs élus. Récemment encore, quand l'archevêque actuel d'Utrecht, Willibrod Van Oss, sut élu, le 10 février 1814, Pie VII s'éleva contre son élection et sa consécration. Gilbert de Jong, prétendu évêque de Deventer, a été de même élu et excommunié en 1805. Mais le parti-n'en a pas moins élu, il y a deux ans, un évêque à Haarlem. Ils ont donc un archevêque et deux évêques. L'archevêque n'a guère sous lui que vingt-quatre cures, et environ deux mille cinq cent vingt personnes de tout âge. Son premier suffragant, l'évêque de Haarlem, qui est en même temps curé dans cette ville, a aussi sons lui vingt-quatre cures et doux mille quatre cent trente-huit adhérens. L'évéque de Deventer n'a ni prêtre ni laic dans son diocèse; il réside à Roterdam comme curé.

Il y a long-temps que ce parti se seroit éteint, s'il n'avoit été soutenu par le crédit et la bourse des jansénistes françois. Ils y envoyèrent successivement des renforts en hommes et en argent. Le Gros, les frères Desessarts, d'Étémare, Dupac de Bellegarde, et beaucoup d'autres appelans moins connus, se fixèrent en Hollande, et établirent un séminaire à Amersfort, près Utrecht. On faisoit en France des collectes pour cette petite église, et nous savons nous-mêmes, d'un laic qui habite Paris, qu'il envoie des secours aux jansénistes d'Utrecht. Cette église comptoit, en 1807, trente-sept ecclésiastiques, y compris les trois évêques, et environ cinq mille laïcs. L'immense majorité des catholiques hollandois ne reconnoît donc · que la juridiction des prêtres soumis au saint Siège, et ceuxci étoient infiniment plus nombreux que les autres. Les lois portées contre eux sont pen à peu tombées en désuétude. Vers le milion du dernier siècle, il y eut encore des placards des Etats pour interdire l'exercice du ministère à tout Jésuite, et

même à tout religieux en général; mais ces défenses no sent plus exécutées, et, quoique la tolérance seit loin d'être entière, la liberté expendant est bien plus grande que par la passé. Un placard des Etats de Frie, du 16 mars 1776, déclaroit valides tous les legs et donations, soit en cas de mort, soit entre vifs, en faveur des églises catholiques ou des maisons des pauvres; on statuoit aussi que les biens-fonds appartenant à des paroisses catholiques ne seroient plus possédés sous des noms empruntés, mais inscrits sous le nom même des églises. Depuis, plusieurs autres lois génantes ou oppressives contre les catholiques ont été rapportées ou laissées en public.

Dans l'été de 1792. M. le prélat Brancadoro, aujourd'hui cardinal, alors archevêque de Nisibe, et supérieur des missions de Hollande, fit un voyage en ce pays. De Liége, ou il faisoit sa résidence, il se rendit à La Haye, et y donna la confirmation dans la chapelle de l'ambassadeur d'Espagne, qui sert de paroisse aux catholiques. A Amsterdam, il excrea son ministère avec le plus grand éclat, et administra la confirmation plusieurs jours de suite dans la plupart des églises. Le peuple s'y portoit en foule, et témoignoit son respect pour l'envoyé du saint Siège. M. Brancadoro alla aussi à Utrecht, et y confirma les fidèles; on pense bien qu'il n'eut aucun ratiport avec l'archeveque, qui étoit alors Gautier-Michel Van Nieuwen-Huisen. Sa visite réjouit beaucoup les catholiques hollandois, et parut un triomphe pour la religion dans un pays où toute relation avec-le saint biege avoit été regardée si long-temps comme un crime.

Gelui qui gouverne actuellement la mission de Hollande est M. Louis Ciamberlani, prélat qui a le titre de vice-supérieur. Il réside habituellement à Munster, et de la confere tous les ponvoirs et envoie les dispenses. Comme il n'est point évêque, il profita du zèle de M. Jean-Baptiste-Robert Van Velde de Melroy, évêque de Ruremonde, qui a rendu beaucoup de services aux catholiques de ce pays. Ce prélat, dont le diocèse s'étendoit en Hollande, résidoit depuis la révolution à Emmerick, sous la domination du roi de Prusse, et de la conféroit les ordres ou le sacrement de confirmation, et bénissoit les saintes huiles. Lorsqu'il donna sa démission de son siège, en 1801, il conserva la juridiction sur la partie de son diocèse soumise à la Hollande. Cette partie renferme cinquante-trois pareisses

cà l'on compte cinquante mille catholiques. Le prélat se fixadans la ville de Grave, et obtint du gouvernement batave toute autorisation pour l'exercice des fonctions épiscopales. En 1803, il donna la confirmation dans le vicariat de Bois-le-Duc, et, en 1804, dans les provinces de Hollande et d'U-trecht; il officia dans les grandes villes avec beaucoup de pompe, conféra les ordres, bénit les églises, et fut reçu partout avec honneur (1).

Louis Buonaparte ayant été proclaine roi de Hollande, en 1806, le parti de l'archeveque d'Utrecht essaya vainement de le mettre dans ses intérêts. Louis appela auprès de lui l'évêque de Ruremonde, et le nomma son grand-aumônier. Il lui donna à La Haye une ancienne église contigue au château. pour lui et pour l'usage des catholiques, et l'évêque y officia souvent en présence du nouveau roi. Depuis 1802 jusqu'en 1811, il ne cessa de se rendre utile à cette mission, et de conférer les ordres et la confirmation. Louis ayant abdiqué en 1810, et Buonaparte ayant renni la Hollande à l'empire. l'évêque de Ruremonde sut sollicité par le duc de Plaisance. qui résidoit à Amsterdam, de prêter son ministère pour le sacre d'un évêque qu'on vouloit établir à Bois-le-Duc. M. Van Velde le refusa et fut mandé à Paris en 1811. Il paroît qu'il s'y trouvoit lors du concile; mais il n'y fut point appelé, et. au bout de quelques mois, on lui permit de retourner dans sa patrie a condition qu'il n'iroit point dans son diocèse. Il se retira, en décembre 1811, à Bruxelles, où il vit encore.

M. Ciamberlani, qui avoit prié M. l'évêque de Ruremonde de le seconder dans le soin de la mission, ne fut point lui-même inquiété sous Buonaparte. Il fut protégé sous Louis, qui lui assigna un traitement, et le duc de Plai ance lui prêta main-forte toutes les fois que le prélat le requis. Le vice-supérieur est venu plusieurs fois en Hollande visiter la mis-sion. Il y éprouva, il y a quelques années, un traitement

<sup>(1)</sup> Nous tirons ces détails et quelques autres d'un ouvrage savant et plein de recherches qui a paru dernièrement dans le royaumo des Pays-Ros, sous le titre de Sympais Monumentorum Collectionis proxime edendæ Concièrum emnium archiepiscopatus Mechliniensis; enctore J. F. Van de Velde, Gand, 1821, 3 vol. in-8°. Nous donacrons un apeçqu de cet ouvrage vraiment précieux pour l'histoire ecclésiastique des Pays-Bas, et qui office beaucoup de rapports avec. Le adire, surtout pour les derniers temps.

aussi désagréable qu'inattendu. Le 19 janvier 1815, on l'arrêm à Malines, et on le fit conduire par la maréchaussée hors du territoire des Pays-Bas. Cette mesure excita de vives réclamations de la part des catholiques, et parut peu adroite dans un commencement de règne, et dans un pays tout catholique. Aussi le roi des Pays-Bas a paru depuis suivre une marche plus mesurée. En 1817, on avoit suscité un proces à l'archiprêtre d'Amsterdam. M. Cramer, pour avoir entretenu une correspondance avec M. Ciamberlani; mais un Mémoire adressé au gouvernement sur cette affaire fit cesser les poursuites. On prouva que M. Ciamberlani avoit toujours dirigé la mission, et que l'exercice de ses fonctions étoit autorisé, tant par le décret de Buonaparte du 18 octobre 1810, que par la loi fondamentale du nouveau royaume des Pays-Bas (nº. 359). M. Ciamberlani a visité lui-même cette années, et à béni la chapelle et le séminaire de Warmond; nous avons parlé de cette cérémonie.

Il y a sept archiprêtres qui, sous la direction de M. Ciamberlani, sout chargés de veiller sur les différentes provinces. Ces archiprêtres sont, pour la Hollande et la Zéelande, M. Cramer, qui réside à Amsterdam; pour la province d'Utrecht, M. Van Nooy; pour la Gueldre, M. Geressen; pour la Frise, M. de Haan; pour Gromingue, M. Medens, et deux pour la province d'Over-Yssel, savoir, M. Grawert pour Dweste, et M. Mular pour Saland. Il serait difficile d'apprés cier d'une manière exacte le nombre des catholiques de ces provinces. On assure seulement que dans tout le royaume des Pays-Bas la population catholique s'élève à quatre millions, et que les non-catholiques, protestans de toutes les dénominations, juifs, etc., ne forment qu'à peu près un million, Ainsi le roi des Pays-Bas auroit un grand intérêt à ménager les catholiques, et la religion des quatre cinquièmes de la population auroit apparemment plus de faveur à espérer que

celle d'une si petite minorité.

Outre les sept Provinces-Unies, la domination hollandoise s'étendoit encore sur des territoires voisins dont les Hollandois s'étoient emparés à différentes époques. Nimègue et Cuick sont sous la juridiction de M. l'évêque de Ruremonde, qui continue à gouverner cette partie.

Le territoire de Bois-le-Duc est le pays qui offre le plus de catholiques. Cet évêché avoit été crée par Pie IV, en 1561, et eut successivement sept évêques. En 1620, les Hollandois -mirent le siège devant Bois-le-Duc, qui se rendit à eux le 14 septembre; l'évêque, Michel Ophoven, signa la capitulation. Obligé de sortir de la ville, il reata au moins dans le diocese, et résida principalement à Geldorp. Aussitôt après la prise de la ville, les Etats de Hollande publièrent des édits pour ordonner aux prêtres catholiques de quitter sans délai le territoire, de fermer les églises et de s'abstenir de toute fonction. Ces édits farent renouvelés en 1631 et en 1634, et emportoient des peines et des amendes. Par l'article 2 de la capitulation, le clergé séculier et régulier avoit la permission d'emporter le mobilier et les ornemens des églises. Par la paix de Munster, en 1648, tout le territoire de Bois-le-Duc fut donné aux Hollandois, à l'exception du doyenné de Ghel, qui resta à la maison d'Autriche. La succession des évêques de Bois-le-Duc cessa, et le chapitre nomma un grand-vicaire. Le chapitre s'étant ensuite éteint, le Pape nomina des vicaires apostoliques pour gouverner le diocèse; il y en a eu successivement dix depuis 1666. Le plus célèbre est Martin Stevaert. docteur de Louvain et théologien distingué, qui fat vicaire apostolique depuis 1691 jusqu'en 1701. Le vicaire apostolique actuel est M. Antoine Van Alphen, né à Boxtel en 1748, théologien de Louvain, et d'abord curé de Schyndel. Il exerce les fonctions de vicaire apostolique depuis 1790. C'est lui qui après la destruction de l'Université de Louvain, sentit la nécessilé de créer, pour son visariat, une école de théplogie Plusieurs professeurs de Louvain, chassés de cette ville par les François, s'étoient réfugiés dans le territoire de Bois-le-Duc : M. Van Alphen les accueillit, et réclama leurs soins. En 1708, il ouvrit son séminaire à Bois-le-Duc, et le transporta, l'année suivante, à Alder. Les catholiques contribuèrent avec joie à cet établissement. Ils sont, dans cette partie, en grande majorité, et six fois plus nombreux que les protestans. L'église cathédrale de Saint-Jean est une des plus belles des Pays, Bas. Il y a aussi un petit séminaire; depuis 1817, à Boocvliet. près le grand.

M. Van Alphen est connu par le traitement que lui a fait subir Buonaparte. Celui-ci, après s'être emparé de la Hollande en 1810, imagina de rétablir l'évêché de Bois-le-Duc, non pas tel qu'il étoit, mais suivant les limites du département des Bouches-du-Rhin, qu'il avoit créé. Ce nouveau

offre suroit été formé des débris des évêchés de Bois-le-Dund'Anvers et de Ruremonde, et d'une partie de la province. esicienne d'Utrecht, Le 14 avril 1810, M. Van Alphen fut auzêté inopinément à Schyndel, et amené à Vincennes. Son erfine étoit d'avoir resusé de faire chanter un le Beum pour Poccupation de la Hollande. Pendant qu'il étoit détenu, Buonaparte nomma, le 21 octobre, M. Van Camp, curé d'Anvers, à l'évêché de Bois-le-Duc. Le 21 décembre suiwant, on fit sortir M. Van Alphen de Vincennes, et on le sit partir pour Malines, puis pour Auvers. On le pressa de donner sa démission ou de transmettre ses penvoirs à M. Van Camp: mais il refusa l'un et l'autre. Il eut ordre alors de revenir à Paris, où il resta en exil jusqu'en 1814. Pendant son absence, son clergé ne cessa de lui donner des preuves de son dévolument. M. Van Gils, supérieur du séminaire de Bois-le-Due, vint à Paris pour chercher à adoucir le sort du vienire apostolique. Ce fut à lui que M. Van Alphen donne des pouvoirs en son absence; mais, dans la suite, M. Van Gils fut aussi exilé, et il résida, pendant dix-huit mois, à Dijon, avec M. Moors, autre prêtre zélé. Nous avons déjà présenté quelunes détails sur cette affaire, tome Ier., page 168. En 1812, l'église paroissiale de Schyudel fut rendue aux catholiques, et 🐇 ornée convenablement.

On a récemment établi un autre vicaire apostolique à Breda, autre ville du Brabant hollandois, et qui appartient aux Hollandois depuis 1637. Cette ville, ainsi que celle de Bergep-Zoom, dépendoient autrefois de l'évêché d'Anvers; mais ce siège ayant été supprimé én 1801, Pie VII a, le 22 mars 1803, érigé Breda et Berg-op-Zoom; et leur territoire, en auvicariat particulier. Le premier vicaire est M. A. Van Dongen, qui réside à Breda. C'est chez lui qu'est mort, en 1804, le cardinal de Frankemberg, archevêque de Malines. Il a établi, à Hoeven, près Breda; un séminaire où il y a envison trente sujets.

Il a fallu former, en Hollande, plusieurs établissemens pour la perpétuité du sacerdoce. Autrefois, les jeunes ecclesiastiques alloient presque tous étudier à Lonvain; depuis la suppression de cette école célèbre, on a établi des séminaires particuliers. Péndant quelque temps, des prêtres françois déportés à Monster y avoient érigé un collège, qui a fourni à l'égliss de Hollande plasieurs sujets distingués. Aujourd'hui,

fire treave, dans l'ancien territoire hollandois, quatre grands: séminaires et trois petits. L'un des grands séminaires est situé à S'Heerenberg, dans la Gueldre, pres Emmerick. Cette maison, où il y a environ quarante sujets, sert pour les six archiprétres d'Utrecht, de Gueldre, d'Over-Yssel, de Frise et de Groningue. Il y a aussi à Cuilenburg, près Utrecht, un petit séminaire, qui est une succursole de celui de S'Heerenberg. Le seminaire de Warmond, près Leyde, a été commencé en 1819; le bâtiment que l'on vient de terminer a couté 200,000 florins, tous provenant de donations. Le clerge et les fidèles ont également contribué à la dépense. Le bâtiment est commode et convenable; la chapelle surtout est bien fournie, le roi avant donné tous les ornemens et les vases sacrés de la chapelle du roi Louis. Le supérieur de ce seminaire est M. Chedeville, prêtre du diocèse de Malines. M. l'abbé baron de Wykerslooth est professeur et en même temps prosident du petit séminaire. Cet ecclésiastique, issu d'une famille noble et constamment catholique, a dejà été fort utile à la religion par son zele et par le crédit de ses parens. Il y a, dans ce séminaire, trente-quatre sujets, et cinquante dans le petit, qui est place à Hageweld, à une lieue de Haarlem. Ces deux établissemens servent pour les provinces de Hollande et de Zéelande, où l'on compte environ cent cinquante paroisses, tant grandes que petites. A ces séminaires, il faut joindre ceux de Bois-le-Duc et de Breda, cités plus haut. Quant à l'archeveque d'Utrecht, il a son séminaire à Amersfort, pres Utrecht. Cette maison fut formée sons l'archeveque Barchman, principalement par le crédit et les soins des résugies françois; Van Espen et Le Gros y ont résidé. L'archevêque Van Oss dirige aujourd'hui cet établissement.

Dernierement, les catholiques ont réclamé la restitution des biens dont leurs églises avoient été dépouillées lors de la révolution de 1572. Louis Buonaparte avoit ordonné, pendant au courte domination, que les protestans partageroient ces biens avec les catholiques, en raison de leur nombre dans chaque communauté: mais ce décret n'a point été exécuté; les profestans y ayant mis opposition. Les catholiques de Delden, dans l'Over-Yssel, ont fait dernièrement une demande en justice; mais le tribunal d'Almeno u'a point fait droit à leurs plaintes. Il y a eu, sur ce sujet, un memoire intéressant de deux jurisconsultes hollandois. M. Schoonvel et Van Ho-

gendorm.

Le clergé catholique de Hollande a fait, cette année; mue perte sensible par la mort de M. François Raynal, aumônier de la légation d'Espagne à La Haye, et curé catholique de la ville. M. Raynal étoit un prêtre françois du diocèse de Cahors, que la révolution conduisit en Hollande, et qui s'y fixa. Il a rendu les plus grands services aux catholiques de La Haye, et n'étoit pas moins considéré pour son mérite et ses talens que pour son zèle et sa piété. Le bien qu'il faisoit dans ce pays l'engagea même, après le Concordat, à y rester. Il est mort le 6 juillet dernier, à l'âge de soixante-dix ans, dont il avoit passé environ vingt à La Haye. Depuis sa mort, on a béni une nouvelle église catholique à La Haye. Cette cérémonie a eu lieu le 27 novembre dernier.

Il seroit à désirer, sans doute, qu'un système de protection ouverte fût adopté en faveur des catholiques de Hollande, et qu'un Concordat entre le saint Siège et le gouvernement leur accordât des évêques et une forme de gouvernement stable et approprié à leurs besoins. On avoit, il y a quelques années, parlé de ce Concordat; aujourd'hui, rien n'annonce qu'on s'en occupe. Il y a, dans le royaume, quatre millions de catholiques; mais le roi et son ministère sont protestans, et ils croient devoir favoriser spécialement les protestans; politique dont le temps nous apprendra les résultats, mais qui, en attendant, ne nous paroît ni juste, ni généreuse, ni même

adroite et prudente.

#### NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Le service anniversaire pour Louis XVI a été célébré avec la pompe accoutumée. Les Princes sont allés à Saint-Denis, où M. l'archevêque de Rouen a officie; M. l'erchevêque de Besançon a lu le Testament. Maname occupoit seule sa tribune ordinaire. Le corps diplomatique, les grandsofficiers de la maison du Roi et des Princes, les députations des cours, beaucoup de pairs et d'officiers-généraux ont assisté au service, qui a fini à une heure moins un quart. A Notre-Dame, M. l'archevêque a officié, et M. l'abbé Leçoq, chanoine, a lu le Testament; M. le préfet de police et les autorités de la ville et du département assistoient au service. S. M. a entendu une messe des morts dans ses appartemens. Mas. la duchesse de Berri, qui est indisposée, a fait célébres aussi la messe au pavillon Marsan. Dans la chapelle du chateau, M. l'archeveque d'Arles a officié, et M. l'évêque de Troyes a lu le Testament; la maison du Rot et plusieurs personnes de la cour assistoient à ce service. Dans les différentes paroisses, les maires et des détachemens de la garde natio-

nale étoient présens à la cérémonie.

- M. l'archevêque de Paris publie un Mandement pour l'ouverture des chambres. Ce Mandement, court, contient néanmoins des réflexions sages et profondes sur les véritables sources de la force et de la prospérité des Etats. Le lundi 27, il sera chanté, à Notre-Dame, une messe solennelle du Saint-Esprit. Elle sera précédée du Veni, Creator, et suivie de l'Exaudiat. Le dimanche 2 février, la grand'messe de paroisse sera précédée et suivie des mêmes prières dans toutes les églises, et on y dira les oraisons du Saint-Esprit et celles pour Je Roi, malgré la sête qui tombe ce jour-là. Le màrdi 28 janvier, et les deux jours suivans, on fera, à la métropole, les prières des Quarante-Heures. Le dimanche 9 février, et les deux jours suivans, dans les églises où les prières des Quarante-Heures ont lieu ordinairement à cette époque, on ajoutera le psaume Deus, misereatur nostri; et avant la bénédiction, on chantera trois fois Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Tous les dimanches, pendant la session, on chantera l'Exaudiat après la grand'messe, et les prêtres diront aux messes privées, jusqu'au o février, l'oraison du sacré Cœur et celle pour les chambres. Telles sont les dispositions du Mandeinent que M. l'archevêque a donné en consequence d'une Lettre du Roi aux évêques pour demander des prières,

— Nous revenons encore sur la souscription en faveur du clergé et des autres proscrits de l'Espagne. Un tel objet est si important en lui-même, qu'il est digne d'exciter tout l'intérêt des ames généreuses. C'est dans de telles circonstances qu'il convient aux ministres d'une religion toute de charité de montrer l'esprit qui les anime. Quand, il y a quelques années, le Pape et les cardinaux étoient dépouillés de tout, des dames picuses, excitées par un prêtre vertueux, firent des quêtes en leur faveur, et cette œuvre se soutint pendant toute la persécution. L'abbé Legris-Duval n'est plus, et ce zélé promoteur de tout ce qui étoit juste, noble et honorable, a été enlevé au milieu d'une carrière reimplie par tant d'exemples de dévoument : mais il laisse sans doute des héritiers de son esprit de charité. Déjà un prélat illustre a bien youlu encourager la

souscription de son nom : annoncer qu'il présiders & la distribution des secours, c'est donner une garantie de l'emplei des fonds. Nous avons vu M. l'évêque de Carcassonne prendre une mesure à peu près semblable pour son diocèse. Nous ne doutons point que le clerge, même dans l'état de détresse où il est réduit, ne se distingue par des sacrifices. Outre les motifs généraux de compassion pour l'infortane, et pour une insortune non méritée, se joint ici un sentiment de justice et d'honneur, et l'obligation de rendre ce que nous avons reen. Notre clergé, nos proscrits, ont été généreusement accueillis dans les pays étrangers. En Angleterre, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, nos bannis frouverent des eœurs sensibles et des hôtes généreux. Les évêques espagnols, entrautres, les monastères de ce pays, les chanoines et les dignitaires, offrirent un ssile à plusieurs de nos prêtres. L'archevêque de Tolede, l'évêque d'Orense, se signalèrent par leur empressement à accueillir le clerge francois. Nos prélats et nos prêtres ne sont pas, sans doute, dans une position aussi favorable que celle du clergé espagnol; ils n'ont pas de gros revenus, et un traitement plus ou moins modique forme leur seule ressource. Toutefois, dans cet état précaire, ils ont prouve, en plus d'une rencontre, qu'ils savoient être généreux : dans le Midi , de pauvres curés ont partage récemment leur modeste retraite avec quelque prêtre espagnol proscrit. Un simple particulier a recueilli des milgieux fugitifs dans un ancien couvent qu'il a mis à leus disposition. On raconte d'autres traits qui honorent le caractère national. La rigueur de la saison vient encore ajouter aux malheurs de la position des Espagnols bannis, et sollicite de plus en leur favenr les effusions de cette charité qui ennoblit les centimens de l'humanité, et leur prête une nouvelle efficacité.

— Une pieuse réunion a eu lieu le vendredi 24 chez Mme. la comtesse de Villèle, semme du ministre. Elle avoit pour objet la construction projetée de l'église du Calvaire sur le Mont-Valérieu. On sait que S. M. ayant affecté cette montagne à la congrégation des missionnaires de France, ils ont sormé le projet d'y élever une église qui puisse au moins recevoir les pelerins. M. l'abbé de Janson a proposé une souscription pour cet objet, et plusieurs personnes pieuses y ont concouru avec empressement. Dans la réunion d'hier, il a exposé son plan, et a répondu aux objections qu'on pourroit saire. Quelques-

construction d'une nouvelle église attirera au contraire des bénédictions abondantes sur les efforts de la charité. Ce qu'en fait pour Dieu tourne au proût des pauvres, et les dons de la piété en provoqueront de nouveaux en faveur des malheureux. Une notice que l'on distribue en ce moment expose le plan et les moyens. S. M. a agréé le tableau qui lui en a ésé présenté, et S. A. R. Manane a bien voulu accepter le titre de protectrice de l'œuvre. On ne doute point que les Princes. dont la piété est connue, ne concourent à cette noble entreprise, et beaucoup de dames d'un rang distingué s'y associent. Il y en avoit hier un très-grand nombre à l'hôtel du ministre, et toutes ont entendu avec intérêt le compte que M l'abbé de Janson a rendu de ses vues. On se propose de mettre incessamment la main à l'ouvrage. L'église sera digne de ce célèbre pélerinage, les stations seront refailes à neuf, les hatimens existans seront terminés, et le rez de chaussée disposé de manière à offrir de grandes salles pour la commodité des pélerins. Les souscriptions sont depuis i fr. jusqu'à 1000 franca. On souscrit chez les missionnaires et chez différens notaires de la capitale. Ceux qui souscriront pour 100 fr. seront admis à une des premières retraites qui se donneront sur la montagne.

Le service pour M<sup>me</sup>. la marquise de Croisy, née Billard de Lorière, a eu lieu jeudi à Sainte-Geneviève. Le froid n'a pas empêché que la réunion ne fut très-nombreuse. M. le empérieur des missions a officié; tous les missionsaires étoient présens. Beaucoup, d'ecclésiastiques du dehors, des séminaristes, les dames attachées aux différentes œuvres de l'abbé Duval, une députation des Sœurs de Saint-André, étoient venus unir leurs prières pour la femme généreuse qui s'étoit vouée aux bonnes œuvres avec tant de sèle et de charité. M<sup>me</sup> de Croisy a laissé encore dans son testament de nouvelles preuves de l'intérêt qu'elle portoit aux œuvres de pieté. Elle laisse 1400 fr de rente pour l'éducation entière de deux jeunes gens au séminaire, 2000 fr de rente aux missions de France, et le reste du patrimoine de son mari aux Sœurs de Saint-André.

— L'association paternelle des chevaliers de Saint-Louis fera célébrer, le samedi 25, à Saint-Roch, le service anniversaire qu'elle a fonde pour Louis XVI. La messe sera célébrée par un chevalier de Saint-Louis, et la quête sera faite par des femmes d'officiers décorés. De nombreuses invitations ont été adressées aux membres de l'ordre de Saint-Louis et des autres ardres de France et des pays étrangers.

Il paroft qu'on s'étoit abstenu, par des motifs que nous respectons, de nous adresser la relation d'une mission qui a eu lieu à Séez, au mois d'octobre dernier; quelques détails que nous avons reçus, quoiqu'un peu tardis, n'en seront pas moins édifians. Cette mission est due aux soins de M. Saussol. évêque de Sécz; c'est le prélat qui l'a demandée, qui a pourvu aux principales dépenses, et qui a favorisé le succès par sa présence et son assiduité aux exercices. Dans les premiers jours il s'est trouvé un incrédule qui, après avoir suivi quelques exercices avec l'apparence du respect et de l'intérêt. s'est permis de chansonner les missionnaires et leurs pratiques, et le chant des cantiques; mais le mépris public a fait justice de sa chanson, d'ailleurs assez plate, et le nouvel Elimas a été obligé de quitter la ville, et d'aller cacher sa bonte dans quelque solitude. Les exercices de la mission ont été constamment suivis; la vaste étendue de l'église cathédrale n'a pas suffi à l'affluence qui s'y portoit. Il a fallu établir simultanément des exercices dans l'église Saint-Pierre. Dans l'une et dans l'autre les tribunaux de la réconciliation ont été très-fréquentés, et il y a eu deux communions générales, à l'une desquelles M. l'évêque de Séez a été occupé pendant plusieurs lieures à distribuer le pain eucharistique, quoiqu'il fût aide dans cette fonction par deux ecclésiastiques. Nous ne parlerons pas des cérémonies ordinaires, ni même de la plantation de la croix, quoiqu'elle ait été imposante par la pompe, et surtout par l'enthousiasme des fidèles. Ce su'il y a de plus consolant, c'est que cette ferveur se soulient; de nouvelles conversions s'ajoutent encore aux précédentes; des fruits dont les premiers rayons du soleil de justice n'avoient que préparé la maturité, se détachent successivement de l'arbre. Les missionnaires de Laval, à qui on est redevable de ces heurenx succès, ont pris tous les moyens de les obtenir; leur zèle. leur charité et leur prudence ne se sont pas démentis un instant. Comme les apôtres, ils retournent visiter leurs conquêtes; une mission qu'ils ouvriront au commencement du Careme dans la ville d'Alençon, laquelle n'est distairte de Séez que de cinq lieues, leur donnera le moyen de confirmer leurs frères.

NOUVELLES POLITIQUES.

Panis. Al'occasion du triste anniversaire du 21 janvier, S. A. R. M.-Banz, duchesse d'Angoulème, a fait faire une Cistribution de beis

aux pauvres de la capitale, comme les années précédentes. Un administrateur de charité a été chargé de cette distribution extraordinaire.

- M. le prince de Castelcicala, ambassadeur de Naples, a donné, le 22 de ce mois, un grand dincr diplomatique auguel n'a point as-

sisté M. le duc de San-Lorenzo, ambassadeur d'Espagne.

— Les bruits d'une guerre prochaine avec l'Espagne prennent de jour en jour plus de consistance. On fait circuler à ce sujet des nouvelles plus ou moins vraisemblables. La rente a baissée considérablement depuis quelques jours. Le 23, elle s'est fermée à 78 francs 30 centimes.

- Des marchés ont été passés avec dissérens fournisseurs pour les

approvisionnemens de subsistances des vivres de l'armée.

- Le 25 de ce mois, il y aura réunion générale des députés au palais de la chambre des députés, à l'effet de tirer au sort la grande

députation pour la séance royale.

Le gouvernement françois a eu connoissance que des capítaines navigant dans les mers du Levant, et sur les côtes de l'Egypte et de la Barbarie, achetoient des individus des deux sexes tombés par le sort de la guerre au pouvoir des belligérans, et les traitoient comme esclaves. En consequence il a été rendu, le 18 de ce mois, une ordonnance royale qui prohibe cet odieux trafic. Tout capitaine qui contreviendra à cette ordonnance sera interdit pour toujours de la faculté de commander aucun navire françois, sans préjudice des poursuites qui pourroient être dirigées coutre lui. Les officiers de la marine royale ont ordre d'arrêter les navires des délinquans, et de faire rendre à la liberté les esclaves qui s'y trouveroient.

- M. le colonel de Salle, commandant le 3° régiment à pied du cerps royal d'artillerie, a été nommé maréchal de camp le 8 de ce

M. Schouller, colonel d'artillerie à la résidence de Valenciennes, sient d'être appelé aux fonctions de directeur-général des manufactures d'armes à la résidence de Paris.

— M. le baron Pasquier est de retour à Paris de son voyage en

Italie.

- M. le baron Millius, gouverneur de Cayenne, a emmené pour la colonie cinquante jeunes garçons et six filles pris à l'hôpital de Brest. On n'a pu voir sans attendrissement les adieux que se sont faits ces pauvres enfans et les Sœurs qui, après leur avoir servi de mères, n'ont pu les voir partir sans verser d'abondantes larmes, et sans avoir le cœur déchiré par cette cruelle séparation.

- M. d'Ozouville est nommé sous-préfet de Châteun-Gontier

(Mayenne).

M. le lieutenant-colonel Monserrat, Espagnol, qui résidoit à Toulouse, a reçu l'ordre de quitter la ville dans les vingt-quaire heures, et de se retirer à Périgueux ou de rentrer dans sa patric. Il est parti pour la Catalogne.

Le général Brenier vient d'être rappelé de son commandement de l'île de Corse, et remplacé par M. le lieutenant-général vicomte de Montélégier, premier aide de-camp de feu Mar, le due de Berri. ... M. le comte Cape d'Istria, qui, peu de temps après son servées à Genève, étoit tombé sérieusement malade, est maintement tout-

... M. le comte de Serre, ministre plénipotentiaire de France près le roi des Deux-Siciles, qui s'étoit rendu à Vérone, est de retour

Naples depuis le 2 de ce mois.

Des troupes autrichiennes qui tenvient garnison en S'eile out êté dirigées sur les Calabres, et remplacées, le mois deraier, par

quatorze cents hommes du régiment de Bourbon.

Des conférences importantes ont eu lieu, le 2 de ce mois, à Munich entre le prince de Metternich et le comte de Rechberg, mistre des affaires étrangères de Bavière. Il paroit que le résultat de ces conférences a été l'entière adhésion de la Bavière au système politique de la Sainte-Alhance.

— La ville et la citadelle de Mouson, dans le Haut-Aragon, entre Méquinensa et Lérida, sont tombées au pouvoir des royalistes.

Le ministre des affaires étrangères à Madrid a répondu, le 11 de ce mois, aux notes qui lui avoient été adressées par les ambassadeurs d'Autriche, de Prusse et de Russie, et aux demandes des passe-ports. Le ministre susdit annonce au chargé d'affaires d'Autriche qu'il est indifférent au gouvernement espagnol de maintenir ou non des relations avec la cour de Vienne. La réponse à l'ambassadeur de Russie est tout-à-fait insult nie. « Je me bornerai, dit le ministre, à vous déclarer, pour toute réponse, que vous avez abusé scandaleusement (peut-être par ignorance) du droit des gens. Je vous retnets les passe-ports, en espérant que vous voudrez bien quitter cette capitale dans le plus bref délai possible ». L'ambassadeur de Russie est parti le 14, célui de Prusse le 15, et celui d'Autriche le 16. Le ministre russe est arrivé à Bayonne le 17. Les deux autres ministres étoient attendus dans cette ville d'un moment à l'autre.

### Nouvelles Lettres édifiantes des Missions de la Chine et des Indes-Orientales. Tomes VII et VIII.

Ces deux volumes terminent le Recueil, qui va jusqu'à ces demnières nunées, et qui donne par conséquent le tablem le plus récent et le plus complet de l'état des missions de l'Orient. On se rappelle que les cinq premiers volumes renferment ce qui regarde la Chine. Le VI<sup>e</sup>, traite du Tong king; les deux suivans, ceux qui paroissent aujourd'hui, sont remplis alternativement par les nouvelles du Tongking et de la Cochinchine. Nous en rendrons compte avec plus de détail; tont ce qui concerne les missions a droit d'intéresser nos lecteurs.

Le prix des huit volumes in-12, composant et Recueil, est de 24 fr. et 33 fr. franc de port; mais en faveur des souscripteum à cet ouvrage, et des abonnés à l'Ami de la Religion et du Roi, il sora

de 20 fr. et 29 fr. franc de port.

Les nouscripteurs sont priés de faire retirer les tomes VII et VIII, qui viznuent de paroitre, dont le prix est de 5 fr. et 7 fr. fraus de post. A Paris, chez Adrieu Le Clere, au bureau de pe journal.

# De l'Instaence de la réformation de Luther; par M. Robelot (1).

Le Concordat de 1801 venoit d'être conclu, les proscriptions avoient cessé, les prêtres sortoient de prison pu revenoient d'exil, un légat du Pape étoit arrivé à Paris, des lois plus favorables se préparoient, la religion catholique, si long-temps frappée de décrets terribles et encore teinte du sang de ses enfans et de ses ministres immolés par milliers, alloit être reconnue, et son culte autorisé; cet important résultat dérangeoit les vues des plus ardens fauteurs de l'incrédulité. Ils voyoient avec douleur se perdre le fruit de tant d'efforts faits depuis dix ans, et ils déploroient comme une humiliation et une défaite cette procamation solennelle du retour de la religion parmi nous. On chercha par tous les moyens à prévenir cette défaite. Les philosophes firent des représentations à Buonaparte; feu Volney, entrautres, essaya de le détourner d'un projet de concordat. Mais le consul, quelle que fût son opinion au fond, sentoit assez quel étoit l'intérêt et le vœu de la majorité des François. Il suivit son plan, et laissa crier les esprits forts, qui se croyoient humiliés d'une semblable mesure.

A cette meme époque, le jour même où Portalis prononçoit au corps législatif son discours en faveur du Concordat, le 5 avril 1802, l'Institut proposoit cette question: Quelle a été l'influence de la réformation de Luther sur la situation politique des différens

Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. Z

<sup>(1) 1</sup> vol. in-30.; prix, 6 fr. et 7 fr. 50 cent. franc de port. A Pari, chez Rusand, rue de l'Abbaye, et chez adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

Etats de l'Europe, et sur les progrès des hunières? L'Institut, en offrant ce sujet aux méditations des gens de lettres, avoit-il prévu ou cherché ce qui est arrivé? C'est ce que nous n'osons décider; toutefois, on peut se rappeler que la classe des Sciences morales et politiques, qui avoit proposé ce prix, avoit été formée au milieu des orages de la révolution, et comptoit au nombre de ses membres d'ardens conventionnels et de zélés propagateurs des doctrines irréligieuses. Volney, Ginguené, Cabanis, Deleyre, Lebreton, Naigeon, Lakanal, Mercier, Réveillère-Lépaux, Garan de Coulon, MM. Syeves, Ræderer, Garat, Grégoire, Daunou, etc., tels étoient les hommes qui dominoient dans cette classe, et dont l'esprit n'étoit pas équivoque. A la vérité, l'Institut subit dans l'intervalle de grands changemens. On supprima les trois classes créées en 1796, et on forma, en 1803, quatre classes nouvelles qui remplacèrent les quatre anciennes académies. Dans cette distribution, la classe d'Histoire et de Littérature ancienne fut appelée à distribuer le prix proposé, et elle le décerna, le 23 mars 1804, à un Mémoire envoyé par M. Villers. Les commissaires qui portèrent ce jugement étoient au nombre de sept, dont deux s'absenterent. Des cinq restans, trois furent pour M. Villers; parmi ces trois étoient Ginguené, rédacteur de la Décade, et bien connu pour ses opinions, et Bupuys, plus sameux encore par son livre de l'Origine de tous les Cultes. Ce furent là les juges qui donnérent la victoire à l'avocat des protestans. Il semble que des hommes qui s'étoient affichés à ce point auroient dû se récuser, comme dans les tribunaux un magistrat s'abstient de juger dans une affaire où il a précédenment émis une opinion, et où il peut paroître intéressé. Mais les libéraux et les philosophes n'ont point de tels scrupules. On ne voulut point laisser passer l'occasion de remporter ce qu'on regardoit comme

une victoire. Le jugement des trois commissaires fut proclamé comme celui de l'Institut, et le prix décerné à M. Villers parut un trophée élevé en haine de la

religion catholique.

Toute l'Allemagne protestante en poussa un long cri de joie, et les journaux de ce pays retentirent de l'éloge de M. Villers et de celui de son ouvrage. M. Charles Villers étoit un François né catholique. . qui, ayant servi en Allemagne pendant la révolution, s'étoit marié à une protestante de Gættingue, et s'étoit épris de la littérature et de la philosophie nouvelle de l'Allemagne. Il est mort à Gœttingue le 27 février 1814. Il avoit donné, en 1801, un Abrégé de la Philosophie de Kant, dans lequel il prétendoit expliquer tout le système de ce chef d'école. Admirateur des -Allemands, il se fit l'apologiste de la réformation née en Allemagne, et entreprit de montrer qu'elle n'étoit que le prélude et l'aurore de la philosophie, et que celle-ci complétoit les bienfaits de la première. Ainsi l'auteur n'est dans son Essai, ni catholique, ni protant; c'est au déisme qu'il veut en venir, et il prétend même que Luther tendoit au même but; se qui est contraire à tout ce que nous savons de cet hérésiarque. Exalter sans cesse Luther et l'Allemagne, et dé-- précier la religion et les institutions de son propre pays, voilà ce qu'a fait constamment Villers. Si un tel homme devoit être couronné, c'étoit apparemment plutôt à Wittemberg ou à Gættingue. L'auteur se ressent même sous plus d'un rapport de l'influence d'un climat étranger; à force d'habiter en Allemagne, il a un peu oublié la langue de son pays, et son style incorrect et plein de néologismes a quelque cliose de rude et de désagréable pour une oreille exercée.

L'ouvrage de Villers, dont la troisième édition parat en 1808, in-8° de 425 pages, a pour titre : Essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther.

Dans une Présace de xxiv pages, l'auteur rend compte de son plan. Il avoue qu'il a été assisté de plusieurs berivains allemands, Eichhorn, Heeren, Schlætzer, Paulus, et qu'il a puisé les notions historiques dans les ouvrages de Thym et de Spittler. Des critiques impartiaux, et quelques-uns meme dont j'estime les lumières, dit-il, m'ont reproché d'avoir été trop favorable à la réformation, et d'en avoir peint trop en beau les résultats. Il répond assez mal à ce reproche, et prétend que l'Histoire des variations des églises protestantes, par Bossuet, a contribué à accréditer parmi nous de funestes préventions; qu'on a eu beau répondre à ce livre de la manière la plus solide, que le. public françois ne s'en est point inquiété, et que l'opinion défavorable aux protestans s'est établie sans examen comme sans retour. Il est possible que ces assertions aient trouvé quelque créance au loin; mais de près nous devons dire qu'on les a trouvées passablement ridicules. La controverse du protestantisme a été débattue parmi nous de la manière la plus solen-. nelle, et si la victoire est restée à Bossuet, c'est qu'on ne hui a pas répondu, et que ses raisonnemens sont restes sans réplique, comme son style est resté sans · modèle.

L'Essai de Villers est divisé en deux parties, dont l'une n'offre que des considérations générales sur les réformations en général, et sur celle de Luther en particulier. L'imagination et l'esprit romanesques de l'auteur jouent un grand rôle dans ce tableau. Loin de ployer son système à l'histoire, il asservit, au contraire, les faits à son système; il les altère, il ne les présente que sous le côté qui lui est favorable. Il met sur la même ligne les réformations de Moïse, de Mahomet et de Jésus-Christ. Moïse, sortant d'Egypte à la tête d'une troupe d'esclaves mutins, superstitieux et sensuels, n'est considéré par lui que comme un chef

adroit. Il en dit à peu près autant de Mahomet. Quant à la réformation de Jésus-Christ, un esprit vraiment divin, c'est-à-dire, éminemment humain en étoit l'ame; mais cet esprit avoit été altéré par l'église romaine. Ici l'auteur trace le tableau le plus sombre de la politique des papes, et, tout en protestant qu'il ne veut pas insulter au clergé actuel, il accumule contre les papes les reproches les plus minutieux et les plus aigres. Il a, par exemple, une note de trois pages contre le refus qu'a fait longtemps la cour de Rome de donner le titre de roi au roi de Prusse, comme si cette question de politique avoit rapport à l'influence de la réformation. Dans cette même note, il est dit que c'est en 1807 qu'en a cessé, pour la première sois, de publier à Rome la bulle in Cæna Domini, tandis qu'il est notoire que c'est Clément XIV qui a supprimé la publication de cette bulle. L'auteur semble ne connoître l'histoire de l'Eglise ou celle de France et d'Italie que d'après ses auteurs allemands.

La seconde partie de son Essni est divisée en deux sections, l'une sur la situation politique des Etats de l'Europe, l'autre sur le progrès des lumières. L'un et l'autre tableau ont toujours deux faces, comme la nuée des Israélites dans le désert, une face sombre et une luminense; sombre pour les Etats catholiques, et lumineuse pour les pays protestans. Vous ne trouverez jamais du côté des catholiques qu'erreur, ignorance, vices, abjection, désordres; du côté des protestans, au contraire, se trouvent la raison, les lumières, les vertus, la modération, la sagesse. La réforme a suscité de longues guerres; l'histoire l'en accuse, Villers l'enabsout. Ce n'est pas, selon lui, la fauto des protestans de France, par exemple, s'ils ont levé l'étendard de la révolte parmi nous, et s'ils ont porté des l'origine le ravage dans nos provinces; c'est, au contraire, la

faute de leurs adversaires, qui devoient apparemment changer de religion au gré de Calvin ou de Bèze. Ce sont eux seuls, déclare l'auteur, qui sont coupables de tous les maux qui suivirent. Il regrette que François I. ne se soit pas fait protestant; tout eût été fini par là, et la France se seroit trouvée protestante sans secousse. Mais qui répond à l'auteur que tout le royaume eût suivi à l'aveugle un si grand changement, et l'Angleterre, où le prince avoit donné un tel exemple, n'at-elle pas été déchirée par de longues agitations?

Une esquisse de l'histoire de l'Eglise, qui termino l'Essai, eût été plus susceptible encore d'observations et de critiques. L'auteur n'y envisage le christianisme que comme un système humain, une théorie de gouvernement. Les papes, les évêques, le clergé, y sont présentés comme d'adroits ambitieux qui arrangent la religion au gré de leurs caprices. La croyance, le salut éternel, la vérité, tout cela n'est rien pour M. Villets; un si grand esprit se rit de ses idées étroites.

Son Essai, malgré tant de défauts, a eu la plus grande vogue dans les pays protestans; il a été traduit en hellandois, pur Ewick; en angleis, par Lambert et Mill; en allemand; par Plieth, Stampeel et Cramer. D'autres ouvrages sur la même question pan. rurent à la même époque. Il fut envoyé à l'Institut sept Mémoires, dont six en françois et un en allemand: quatre furent imprimés; savoir, ceux de M. Maleville, Leuliette, Ponce et Descôtes. Les trois derniers avoient aussi donné gain de cause au protestantisme; Descôtes étoit ministre; un seul, M. Maleville, se déclara pour la thèse contraire. On ne lui accorda qu'une mention honorable. Son Mémoire parut sous le titre de Discours sur l'influence de la réformation de Luther; on en trouve un examen dans les Annales littéraires et morales, 1805, tome III, pages 228. Nous y renvoyons le lecteur; on trouve aussi dans le même ouvrage,

tome II, page 441, de fort bonnes observations sur l'Essai de Villers. Il parut encore à Paris, en 1804, une Lettre à M. Villers par M. de Lavame.

Tel est l'historique d'un ouvrage dont la faveur momentanée fut évidemment une affaire de parti. Cet ouvrage a beaucoup perdu aujourd'hui de son crédit, et il est à croire qu'il en perdra encore bien davantage par la publication du livre de M. l'abbé Robelot. Cet ecclésiastique a entrepris de traiter de nouveau la question si mal décidée par le réfugié françois. Ayant séjourné lui-même en Allemagne, connoissant bien les auteurs, les faits et les monumens, il les a interrogés avec d'autres yeux que M. Villers, et en a obtenu d'autres résultats. Son travail embrasse un vaste cadre; il suppose de grandes recherches; il est plein de considérations importantes. Le dogme, le raisonnement et l'histoire s'y prêtent un mutuel appui. Ce livre mérite donc un examen plus étendu que celui que nous pouvous accorder ordinairement anx ouvrages nouveaux, et il est probable que l'intérêt du sujet nous engagera à y consacrer plus d'un article. Celui-ci n'estque comme un prélude dans lequel nons grons cria devoir faire connoître ce qui avoit donné lieu à cette controverse.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. La messe du Saint-Esprit pour l'ouverture des chambres a été célébrée, le 27 à midi précis, dans l'église Notre-Dame. Monsieur, Msr. le duc d'Angoulème et M. le duc d'Orléans, ont été reçus à l'entrée de l'église par M. l'archevêque, à la tête du chapitre. Les Princes étant arrivés aux places qui leur avoient été préparées, M. l'archevêque a commencé la messe, assisté de N.M. les archidiacres. Plusieurs archevêques et évêques se trouvoient à la cérémonie, ainsi qu'un grand nombre de pairs, de députés et de personnes de distinction. La messe a fini à une heure et demie; les Princes ont été reconduits comme à leur arrivée.

— M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, qui étoit parti de Tonlouse le 16, avec M. l'abbé Savy, vicaire-général, et M. l'abbé Lanneluc, secrétaire de l'archevéché, est arrivé à Paris le vendredi 24. S. Em. a en une audience du Roi, et doit recevoir très-prochoinement la barrette des mains de S. M.

- Il paroît certain que M. l'abbé Desjardins grand-vicaire de Paris, qui avoit été nominé récemment par le Roi à l'évêche de Châlons, a refusé l'épiscopat, et a écrit à Msr. le grand-aumonier, pour faire agréer les motifs de son refus. Sa le diocèse de Châlons a des regrets à sormer d'être privé des soins d'un administratour aussi distingné par ses qualités et par ses talens, le diocèse de Paris, d'un autre côté, se félicitera de conserver un ecclésiastique cher à ses nombrenz amis, environné de l'estime et de la confiance publique, et qui a rendu d'importans services à la religion dans les différentes places qui lui ont été confiées. M. l'abbé Desjardins avoit déjà refusé l'évêché d'Orléans en 1817. Le plus houreux caractère relève en lui le mérite et la piété. On sait que M. le cardinal de Périgerd se l'étoit attaché des qu'il fut chargé de l'admimistration du diocèse de Paris, et M. l'archeveque actual l'a continué dans ses fonctions, et paroît lui temoigner la même affection et la même confiance. M. l'abbé Desjardins habite a l'Archeveché. On cuaint que d'autres ecclésiastiques nommés à des évechés dans la dernière promotion ne refusent, sois pour raison de samé, soit pour quelque autre cause.

Malesherbes, trésoriere des dons pour la terre sainte, vient d'adresser un nouveau. Prospectus aux dames qui ont bien voulu se charger de recneillir des offrandes pour cette bonne-cuve. Elle leur rappelle les principaux motifs qui doïvent les animer à secourir des établissemens si précieux à la relfagion. Cet appell, fait à la clarité des fidèles, sera sans doute entendu d'un grand nombre. La souscription est autorisée par le Ror, et porte en tête les noms de S. M. et des Princes. On a imprimé, à la suite, les noms des dames qui doivent recevoir les dons de la pieté pour la terre saînte. Ces noms forment, en peut le dise, l'élite de la société; en y voit des dames de toutes les classes, distinguées les unes par leur naissance et leur rang, les autres par leur fortune, et la plupart déjà consuces par leur sèle pour l'exercice des bonnes œuvres. On peut

adresser son offrande à Mms. la baronne de Montboissier, tré-

sorière générale, rue de la Ville-l'Evêque, nº. 33.

- Le canton d'Est rnay (Marne), composé de vingt-trois paroisses, étoit privé depuis long-temps, dans sa majeure partie, des secours de la religion, paisqu'il ne s'y trouvoit plus que trois pasteurs en tout. Des ames pieuses sollicitoient une mission pour ce pays abandonné M. l'archeveque de Reims s'est rendu à leurs désirs; M. l'abbé Jaisson, supérieur des missionnaires du diocèse, s'est rendu à Esternay, accompagne de trois autres missionnaires. Le 1er. dimanche de l'Avent, ils y ont ouvert une mission, assistés de M. le curé d'Esternay, doyen de Sézanne, qui leur préparoit la voie depuis quelques années. Quelques préventions, qui paroissoient fortement enracinées, ont cédé aux instructions et à la charité des missionnaires. Des personnes de trente à quarante ans, et même d'un fige plus avancé, sont revenues à Dien; des mariages ont été bénis, des premières communions ont été faites; enfin, un retour marqué vers la religion a été le fruit des exercices. La communion générale a offert à la sainte table la réunion de la grande majorité des habitans de la paroisse. et un grand nombre des paroisses environnantes; il y avoit particulièrement beaucoup d'hommes de tout âge et de toute classe. Le premier jour de l'an, la plantation de la croix s'est. faite pour la clèture de la mission. Une seconde mission s'est. ouverte immédiatement à Courgivant, paroisse du même canton; elle a donné les mêmes consolations qu'à Esternay. Les habitans, qui étoient privés de pasteurs, et chez qui cette situation avoit produit son effet ordinaire, ont senti se reveiller en eux des sentimens qui n'étoient qu'assoupis. De grands exemples ont ajouté à cette impulsion : des personnes distinguées ont pris part à la mission. Les habitans, craignant de se retrouver dans l'abandon, ont achete un presbytere; et M. l'archeveque de Reims, sensible à leur zele, leur a donné un curé, qui continuera le bien opèré par les missionnaires.

— On sait que le pélerinage de la Sainte-Baume fut de tout temps en grande vénération en Provence. Une ancienne et pieuse tradition rapporte que sainte Madelaine ayant abordé à Marseille avec Lagare et d'autres disciples du Seigneur, avoit choisi ce lieu pour y vivre dans la pénitence. Il ne s'agit point ici de discuter les preuves de cette opinion; nous ne rendons compte que des faits, et nous raisonnons d'après la pieuse

croyance qui s'est établie, et dont on trouve des vestiges dans de fort anciens monumens. On peut voir, à ce sujet, les recherches de M. de Villeneuve-Bargemont dans la Ruche provençale. Les Cassianites, les Bénédictins, les Dominicains, furent chargés successivement de la garde de la grutte, qui se trouve, comme on sait, sur un énorme rocher, au milieu d'une chaîne de montagnes et d'une forêt. Les papes accordèrent à ce lieu des indulgences, les souverains et les seigneurs y laissèrent des présens, les peuples y affluoient pendant la belle saison. Saint Louis visita la Sainte-Baume en 1254. Louis XI, François 1er., Charles IX, accompagné du duc d'Anjou et du roi de Navarre (depuis Henri IV), firent ce pélerinage. Louis XIII y alla en 1622, et Louis XIV en 1660. Anne d'Autriche y fit faire des neuvaines, ainsi qu'à Notre-Dame de Grâce de Cotignac, pour demander à Dieu un fils. C'est surtout aux deux fêtes principales, le lundi de la Pentecôte et le 22 juillet, que les fidèles s'y portent en plus grand nombre. Cette chapelle avoit échappé aux fureurs de la révo-Intion, tant les habitans des environs mettoient de prix à la conservation de ce monument. Ce ne fut qu'en 1815 qu'une troupe de misérables se détournèrent de la grande route pour aller dévaster la Sainte-Baume. Tout sut brisé, détruit et bouleversé; le rocher seul résista. M. Chevalier, préfet actuel du Var, conent l'idée de rétablir une chapelle chère à tous les Provençaire. Des fonds ont été alloués pour sa restauration. Ce qui restoit des constructions du quinzième siècle a été réani et employé avec goût ; les bâtimens qui servoient d'asile aux voyageurs ont été relevés. Des stations ont été placées de distance en distance, sur le chemin qui monte en rampe au travers de la forêt. En vertu de deux ordonnances royales du 20 janvier et 14 mars 1821, l'église de Sainte-Baume a été érigée en chapelle, à laquelle S. M. a bien voulu accorder récemment le titre de chapelle royale. Le 27 mai de l'année dernière, M. l'archevêque d'Aix, entouré d'un clergé nombreux, bénit de nouveau la grotte; c'étoit le lundi même de la Pentecôte, un des plus grands jours de pélerinage. Des milliers d'habitans s'y étoient rendus de toutes les parties de la Provence. Le prélat, dans un discours inspiré par le cœur, se félicita d'avoir vu rétablir un lieu consacré par la dévotion des fidèles. Il exprima sa reconnoissance pour M. le préfet qui étoit présent. Il porta processionnellement le saint Sacrement au bord de la terrasse, et bénit la foule immense repandue sur la terrasse et dans la forêt. Les confréries de pénitens, les associations de jeunes personnes et tout le peuple furent admis dans la grotte successivement et sans confusion. Nous tirons ces renseignemens d'une Notice intéressante sur la Sainte-Baume, rédigée par M. l'abbé de Villeneuve-Esclapon, ancien grand-vicaire d'Auch. Une autre Notice, accompagnée de planches qui représentent plusieurs vues pittoresques de la Sainte-Baume, dessinées par M. le vicomte de Sénones, se trouve chez Engelman, marchand d'estampes.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pass. S. A. R. Mer. le duc d'Angoulème a fait remettre une somme de 200 fr. à M. le curé d'Aubigny, diocèse d'Arras, pour contribuer

à la construction d'un presbytère pour cette paroisse.

— Le tirage au sort des gardes du corps du Roi et de Monsieun a et licu le 27. Les secondes divisions de chaque escadron des gardes du corps du Roi, et la première division du deuxième escadron des gardes de Monsieur ont été désignées pour le départ. M. d'Oudenarde commandera les gardes du corps qui accompagneront S. A. R. Msr. le duc d'Angoulème, dont le départ est, dit-on, fixé au 14 février.

- Les généraux Canuel et Donadieu sont partis, la nuit du 26, pour l'armée d'Espagne. On dit que M. le marquis de Lauriston doit

partir le 3o.

Orr publiera dans quelques jours la fiste de tous les officients généraux qui doivent se rendre à l'armée d'observation. On dit due M. la général Bordesoult doit commander toute la cavalerie de la garde, il aura sous ses ordres le général Edmond Périgord, commandant la brigade de cavalerie légère, et le général Latour-Foissac, commandant la brigade de grosse cavalerie. Le lieutenant général comte de Bourmont doit commander l'infanterie de la garde; il aura sous ses ordres le général comte de Béthisy.

On a tiré au sort, le 23, quels seroient les régimens de cavaleris de la garde royale qui partiroient pour l'Espagne; le sort a désigné les deux régimens de cuirassiers, celui des dragons et celui des chasseurs. Les régimens d'infanteric qui doivent partir seront incessamment désignés. Les régimens de cavalerie de la garde royale désignés pour la même destination sont commandés par MM. de Lauris-

ton, de Rabusson et de Castelbajac.

Les cinq régimens de ligne qui composent la garnison de Paris doivent partir, dans les premiers jours de février, pour l'armée d'observation; ils seront remplacés par des régimens tivés des places du Nord.

Les troisièmes bataillons de chaque régiment de la garde royale seront portés à mille hommes, et formeront quatra régimens. Les cochancélier de l'échiquier, en remplacement de M. Varnitrart. Ce dernier sera chancelier du duché de Lancastre, en remplacement de M. Charles Bathurst, et sera élevé à la pairie. M. Huskisson, membre distingué de la chambre des communes, est nommé président du bureau du commerce.

# CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 25 de ce mois, MM. les députés se sont reunis au nombre de cent cinquante, dans la selle ordinaire des séances. M. de Lacroix-Frain-ville, doyen d'age, étoit président. On a donné lecture du message envoyé par M. le marquis de Dreux-Brézé, grand-maitre des cérémonies de France, relatif au cérémonial, tant pour la messe du Saint-Esprit que pour la séance royale d'ouverture des chambres. Les secrétaires provisoires étant pris parmi les députés les moins agés, sont MM. de Marchangy, Colomb. Durand d'Elecourt, Destutt de Tracy.

Le sort a susuite désigné les 25 députés pour la grande députation qui doit aller au-devant du Ror, le jour de la séance d'ouverture.

Le 28, la séance royale a eu lieu pour l'ouverture des chambres; S. M. a prononcé le discours suivant:

« Messiens, la durée des deux dernières sessions, le peu de temps qu'elles vous ont laissé de libre, m'auroient fait désirer de pouvoir retarder l'ouverture de celle-ci; mais le vote régulier des dépenses de l'Etat est un bien dont vous avez tenti tout le prix, et j'ai dû compter, pour le sonserver, sur le même dévoûment qui m'avoit été nécessaire bour l'ebbessie.

» Le situation intérieure du royaume s'est améliorée : l'action de la junifie, loyalement exercée par les jurés, sagement et coaragemement dirigée par les magistrats, a mis fin aux complots et aux tenta-

tives de révolte, qu'enhardissoit l'espoir de l'impunité.

» J'ai terminé avec le saint Siège les conventions nécessaires pour la circonscription des nouveaux diocèses dont la loi autorisoit l'établissement. Toutes les églises vont être pourvues de leurs pasteurs; et le clergé de France, complètement organisé, contribuera à appeler

sur nous les bienfaits de la Providence.

» J'ai pourvu, par des ordonnances, à ce qu'exigeoient l'économie dans les dépenses et l'ordre dans la comptabilité. Mes ministres soumettrent à la sanction de la loi le compte des dépenses de 1821. Ils vous fourniront l'état des recettes et des dépenses effectuées en 1822, et celui des besoins et des ressources présumés pour 1824. Il résulte de ces documens que toutes dépenses antérieures soldées, même celles que les préparatifs militaires ont nécessité jusqu'ici, nous entrons dans l'exercice de 1823 avec 40 milions d'excédant sur les crédits pour cette année, et que le budget de 1824 peut offrir la balance des recettes avec les dépenses, sans exiger l'emploi de cette réserve.

» La France devoit à l'Europe l'exemple d'une prospérité que les

» La France devoit à l'Europe l'exemple d'une prospérité que les peuples ne peuvent obtenir que du retour à la religion, à la légitimité, à l'ordre, à la vraie liberté: ce salutaire exemple, elle le donne

aujourd'hni.

» Mais la justice divine permet qu'après avoir long-temps fait éprouver aux autres nations les terribles effets de nos discordes, nous soyons nous-mêmes exposés aux dangers qu'amènent des calamités semblables chez un peuple voisin.

» J'ai tout tenté pour garantir la sécurité de mes peuples, et préserserver l'Espagne elle-même des derniers malheurs. L'aveuglement avec lequel ont été repoussées les représentations faites à Madrid, laisse

peu d'espair de conserver la paix.

» J'ai ordonné le rappel de mon ministre : cent mille Français, commandés par un Prince de ma famille, par celui que mon cœur se pleit à nommer mon fils, sont prêts à marcher, en invoquant le Dieu de saint Louis, pour conserver le trône d'Espagne à un petit-fils d'Henri IV, préserver ce beau royaume de sa ruine, et le réconcifier avec l'Europe.

» Nos stations vont être renforcées dans les lieux où notre commerce maritime a besoin de cette protection. Des croisières seront établics

partout où nos arrivages pourroient être inquiétés.

» Si la guerre est inevitable, je mettrui tous mes soins à en resserrer le cerele, à en borner la durée. Elle ne sera entreprise que pour conquérir la paix, que l'état de l'Espagne rendroit impossible. Que Ferdinand VII soit libre de donner à ses peuples les institutions qu'lls ne peuvent tenir que de lui, et qui, en assurant leur repos dissiperoient les justes inquietudes de la France: dès ce moment les hostilités cesseront; j'en prends devant vous. Messieurs, le solennel engagement. » J'ai du mettre «us vos yeux l'état de nos affaires du dehors. C'étoit à moi de délibérer: je l'ai fait avec meturité. J'ai consulté la dignité de ma couronne, l'honneur et la sùreté de la France: nois sommes François, Messieurs: nois serons toujours d'accord gour defendre de dels intérêts ».

## AU RÉDACTEUR.

Paris, le janvier 1823.

Monsieur, on lit dans un ouvrage en deux volumes, intitulé: Le prétendu Mystère de l'Usure dévoité, par M. l'abbé Baronnat (1), tome II, page 85, ces paroles: « J'ai appris, de la bouche de plusieurs prètres françois qui ont travaillé long-temps dans les Indes-Orientales, que, dans le royaume de Cochinchine, en Chine, etc., ils re gardent lien de blamer l'usage où sont les chrétiens de faire valoir l'argent au taux fixé par l'empereur ou par le commerce ».

<sup>(1)</sup> Le compte que nous nous proposions de rendre de est ouvrage a été retardé par d'autres travaux; il paroitra très-prochainement. (Note du Rédacteur).

Nous avons été missionnaires, l'un environ dix-luit aus, les deux antres près de quinze ans, dans la Chine, ou dans le Tong-king et la Cochinchine. Nous regardons comme un devoir indispensable pour hous de réclamer contre cette assertion, et d'attester que tous les missionnaires qui travaillent en Chine, au Tong-king et en Cochinchine, ne permettent point aux chrétiens de placer leur argent à intérêt, et que tant dans la pratique que dans l'enseignement sur cette matière, ils suivent fidèlement la doctrine reçue dans l'Eglischelle qu'elle est exposée dans les bul'es des papes, et spécialement dans la lettre encyclique de Benoit XIV, du 1<sup>ex</sup>, novembre 1745, adressée à tous les évêques d'Italie, et dans un grand nombre de décisions des congrégations du Saint-Office et de la Propagande, interprétées dans leur sens naturel, et non dans le sens forcé et chimérique que leur donne l'aateur.

raque que reur donne rancen.

a l'ai appris des mêmes missionnaires, ajoute-teil, qu'en Chine l'argent est marchandise, et qu'il se vend au marché, comme on vend à Paris les papiers royaux, sans que les casuistes s'en mélent, et que souvent, le même jour, le cours du marché varie pour l'or ou l'argent, comme nous le voyons varier en France pour les effets publics à la Bourse de Paris et des autres villes de France, et que les confesseurs ne s'en inquiètent pas plus que du prix des denrées ». Tout cela est vrai, mais ne prouve rien faveur du sentiment que soutient M. B... L'argent, en Chine, est marchandise; mais il n'y est point monnoie : il a'y a dans cet empire, aussi bien qu'au Tongking et en Cochinchime, que de la monnoie de cuivre. L'argent employé dans le commerce est en lingots ou barres; il s'y vend au poids; l'on a aussi égard au degré de fin de l'argent, à son abondance ou à sa rarcté (1). It est marchandise en Chine, comme le sont à Paris les pièces d'or ou d'argent étrangères. Il n'est donc pas étonnant que le prix de l'or ou de l'argent varie en Chine d'un jour à l'autre; cela a lieu dans tous les vhanges; mais cela ne fait rien à la questione de placement de l'argent à intérêt.

Nous vous prions de vouloir bien insérer cette lettre dans votre feuille, et de recevoir l'assurance de la haute considération avec laquelle nous avons l'honneur d'être, Monsieur, vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,

- C. LANGLOIS, uncien missionnaire du Tong-king et de Cochinchine, et supérieur du séminaire des Missions-Etvangères.
- P.-J. DE LA BISSACHÈRE, assistant, ancien missionnaire du Tong-king et de Cochinchine.
- J.-F. BICHERET, prêtre de la congrégation de la Mission, ancien missionnaire de Chine, et procureur de la mission françoise de Péking.

<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires sur ld Chine, tome XI, page 371.

(Nº. 885.

Beautés de l'Histoire ecclésiastique, ou Précis des Evénemens les plus mémorables qu'elle offre à l'intéret des nations; ouvrage destiné à l'instruction de la jeunesse; par M. Nougaret. 1822, 2 vol. in-12.

Nous avions dejà prevenu nos lecteurs de se tenir en garde contre une production où nous avions remarque au premier coup d'œil beaucoup de choses incohérentes et déplacées; un examen plus attentif n'a fait que confirmer notre premier jugement. Il est peu d'ouvrages rédigés avec moins de choix et de gout. Une triste expérience nous a depuis long-temps appris à nous défier de ces compilations précipitées, de ces abrégés insipides, et de toutes ces spéculations, fruits de l'ignorance et de la cupidité, et qui se sont si fort multipliées dans notre siècle. Le titre seul de Beautés nous paroissoit suspect, et cette enseigne de charlatanisme étoit d'un manvais augure à nos yeux. Enfin, nous savions que la plume de M. Nougaret s'étoit exercée sur. toute sorte de genre; qu'il avoit fait des romans, des pièces de théâtre, des hymnes pour les sêtes nationales; nous avions. oui parler, entr'autres, de Réflexions sur le Culte exclusif et sur les Pretres, saupoudrées d'impiété, et il nous paroissoit un peu étrange de voir le même homme célébrer ensuite les beautés et merveilles du christianisme, et les beautés de l'histoire ecclésiastique. Toutefois ce change ent pouvoit encore, s'expliquer. M. Nougaret, que l'on dit avoir plus de 80 ans, pouvoit avoir été ramené par l'âge à des pensées plus sérieuses; peut-être se proposoit-il d'expier les torts de sa ieunesse, et de faire oublier par des productions graves et utiles les écarts d'une plume frivole ou même licencieuse. Nous voudrions pouvoir assurer que telles sont les dispositions de l'auteur; mais son livre ne nous offre à cet égard aucune ga-

M. Nougaret n'a certainement pas songé à faire aimer la religion, ou à la peindre sous des traits honorables; il entasse les faits sans ordre; il ne sait point discerner ceux qui offriroient plus d'intérêt, et qui justifieroient son titre de Beautés. Il compile, il abrège, il copie; armé de son ciseau, il em-Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. A a prunte cà et là aux historiens. Nulle liaison, nulle vue, pas une de ces réflexions qui annoncent un chrétien anime des pensées de la foi, se réjouissant de ses conquêtes ou s'affligeant de ses perles; partout une froideur et une sécheresse rebutantes. L'auteur se montre étranger au langage des vrais enfans de l'Eglise; en vain il veut imiter l'accent des fidèles, il se trahit par son ton seul. Qui croiroit cependant que M. Nougaret a la prétention d'avoir fait un livre de piésé (tome II, page 350)? d'où je conclus qu'apparemment il ne sait pas même ce que c'est que la piété: si du moins il étoit historien exact et abbréviateur judicieux, son travail pourroit encore avoir quelque mérite; de courtes observations vont nous

mettre en état d'asseoir notre opinion à cet égard.

Dans son Introduction, qui ne mérite guère ce nom, et qui n'a pas trois pages, M. Nougaret dit qu'il est encouragé par l'espoir d'être utile à cette jeunesse brillante et studieuse qui s'élève actuellement comme une belle et magnifique plante, qu'un jour on verra couvrir de son tronc et de ses branches le sol où elle est née; j'ai de la peine à croire que cette petite flatterie libérale séduise la jeunesse. La portion de cet âge intéressant qui est chrétienne rejetera certainement un livre ou l'histoire ecclésiastique est défigurée, et les jeunes libéraux ne trouveront pas dans M. Nougaret les attraits du style qui puissent leur faire oublier le sérieux de la matière. Ils seront bientôt rebutés d'une lecture seche et glacante. En vain l'aureur a quelquefois appelé à son secours le savant M. Dulante: un historien ecclesiastique qui marche sur les pas d'un tel guide ne peut être un ennemi déguisé ou un ami bien mai adroit. En vain encore a-t-on cherché à donner à cette édition le relief de quelques gravures; outre qu'elles sont misé-rables sous le rapport de l'art, les sujets sont également mal choisis, et l'artiste paroît avoir été aussi peu favorablement inspiré que l'historien.

On trouve, par exemple, dans le Ier. volume une gravure représentant quatre évêques autour du lit d'un mourant auquel on a passé une corde au cou, et que l'on tire ainsi de son lit. L'action en elle-même a, au premier aspect, quelque chose de barbare, et la figure des évêques est dure et sévere. Le choix d'un tel sujet n'a pas été dicté par une bienveillance pour le clerge. Quant au fait en luimême, Fleury rapporte, il est vrai, que Henri III, fils

de Henri II, roi d'Angleterre, qui avoit porté les armes contre son pere, pria les évêques, au lit de la mort, de le mettre sur la cendre, et que, s'étant passé lui-même une corde autour du cou, il les exhorta à le tirer hors du lit. Il est possible que les évêques aient cédé à ses désirs; mais assyrément ils ne s'y seront pas pris comme dans la gravure, où on leur a donné l'air de bourreaux impitoyables qui ordon-

nent un samplice. Les deux derniers siècles de l'Eglise sont surtout défigurés dans le récit de M. Nougaret. Il conform perpétuellement les époques; ce qui vient de ce qu'emprantant des lambeaux à différens historiens, il ne s'est pas mis en peine de les coprdonner entre eux. Ainsi il raconte l'attaque faite par les gardes Corses à Rome, en 1662, au milieu de la querelle sur les franchises, qui éclata vingt-cinq ans plus tard. Sur les protestana, sur les Jésuites, sur les jansénistes, les faits sont intervertis; rien ne les amène, rien n'en montre la lisison. On passe à chaque instant d'une matière à une autre, d'une époque à une époque antérieure. Des méprises grossières, des omissions impardonnables, des anecdotes fausses, des réflexions déplacées, fatiguent le lecteur tant soit peu instruit. A peine y a-t-il une ligne sur saint Vincent de Paul; mais, en revanche, il y a huit pages sur Arnauld: l'auteur n'a eu que la peine de les copier. La vous saurez que les Filles de la Charité furent mises par Mme. Le Gras sous la conduite de saint François de Paul, instituteur de la mission. L'auteur dira sans doute que c'est une faule d'impression; il y en a beaucoup de cette espèce. C'est aussi apparemment l'imprimeur qui aura mis que le petit cimetière Saint-Médard sut sermé en 1752, au lieu de 1732. Des méprises plus importantes ne sauroient admettre cette excuse bannale.

Ainsi on lit, t. II, p. 423, que, lors de la révocation de l'édit de Nantes, Louis XIV voulut expulser du royaume les calvinistes, et bannit plus de cent mille familles. Si M. Nougaret le croit ainsi, c'est une grande ignorance; loin d'expulser les protestans du royaume. Louis XIV fit tout ce qui étoit en lui pour empêcher les émigrations; quant au nombre de cent mille familles qui furent bannies alors, c'est une exagération qui n'a pas le sens commun; on peut voir ce que dit M. le cardinal de Bausset, dans son Hissoire de Bossuet, sur le

nombre des protestans qui sortirent de France à cette époque. A la page 4/3, l'auteur assure que les religieuses de Port-Royal epronverent les plus vives personations pour avoir refusé de se soumettre à la bulle Unigenius; tout le monde saît que Port-Royal fut détruit plusieurs années avant la buffe Unigenisus. Celle-ci ne parut qu'en 1713; la ruine de Port-Royal avoit été consumée en 1700. Il est dit, page 450, que la plupart des évêques de France furent persécutés et tourmentés de mille manières pour leur opposition à la bulle Unigenitus : où a-t-on pu prendre une assertion aussi fausse? La plupart des évêgues de France, au contraire, adhérèrent à la même bulle, et ne purent par conséquent être inquiétés pour leur opposition. L'auteur a emprunte à M. Dulaure un tableau des convulsions, où le vrai est mêlé avec le faux, et où , par une inconséquence digne de l'un et de l'autre, on blance à la fois le fanatisme des convulsionnaires, et les mesures prises pour réprimer ce fanatisme; pous ne releverons toutefois dans ce tableau que le passage où l'auteur prétend que les convulsions cesserent en 1762, avec la persecution dont les Jésuites étoient auteurs. M. Dulaure et son copiste se trompent, s'ils ne trompent pas. Les convulsions out survécu aux Jésuites, comme il est constant par des faits nombreux, entr'autres, par la controverse qui ent lieu en 1785, entre l'abbé Reynaud, curé de Vaux, et les autres jansenistes partisans des accours. Cette controverse fut tressuive, enfanta beaucoup d'écrits, dont nous pourrons parler quelque jour dans une Notice que nous avons préparée sur l'abbé Reynaud. Nons ajonterons ici que les convulsions ne cosserent même pas à la révolution, et on a vu le Père Lambert les préconizer encore en 1806.

S'il falloit relever tous les traits d'impéritie et de mauvaise foi de l'auteur, il y auroit tour à tour de quoi amuser et indigner le lecteur. Le récit des derniers malheurs de l'Eglise est plein également de bévues; M. Nougaret, qui ne sait point marcher seul, a pris ici pour guide M. de Boauchamp, dans son Histoire des Malheurs et de la Captivité de Pie VII; ouvrage incomplet et inexact. Nous avens indiqué ailleurs les désauts de cette Histoire; il servet inutile de signaler toutes les méprises du copiste; il nous suffira de dire que les Beautés de l'Histoire ecclésiastique offrent le titre le plus trompeur, et qu'il est peu d'ouvrages aussi tristes, aussi insormes, aussi dépourvus de talent et d'intérêt. Le courage dont nous nous sommes armés pour le parcourir ne pouvoit être soutent que par le désig d'éparquer le même désagrément à nos lecteurs.

# NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Panis. L'assemblée de charité pour les petits séminaires s'est tenue mercredi à Saint-Sulpice. M. l'abbé Pisseau a prêché sur le sacerdi ec, et en a montré les avantages et les bienfaits, tant pour la société en général que pour le bonheur des individus. L'orateur a mêlé à son sujet des considérations movales d'un ordre très-élevé, et des exemples plus frappans encore. M. l'archevêque assistoit à ce discours, accompagné de MM. les agelidiacres. Le prélat a donné ensuite le salut.

- On dit que c'est le 1 et. février que M. le cardinal de Clermont-Tonnerre doit recevoir la barrette des mains de S. M.

- La réunion que Mme, la duchesse de Berri a présidée. le 20, dans ses appartemens, a été aussi nombreuse qu'intéressante par son objet; environ quatre cents personnes s'y trouvoient rassemblées. M. l'évêque d'Hermopolis, plusieurs afficiers de la maison des Princesses, des demes de distinction s'y trouvoient avne une centaine d'enfans. Le discours de M. l'abbé de Salinis a été remarquable par la grâce et l'a-propos. L'orateur a su intéresser son jeune auditoire par un langage plein d'une élégante simplicité. Il leur a montré les! bonnes œuvres comme le moyen le plus sûr de plaire à Dieuet de mériter ses bontés. Il a peint Mst. le duc de Bordeque, au milieu de cette jeunesse comme autrefois Heari IV enfanti au milien des Béarnois de son âge. Il s'est félicité de voir le jeung Prince apprenant de bonne heure à pourvoir aux besoins des malheureux. Des pensées benneuses, des sentimens. tonchans, des complimens naturels, ont jeté beaucoup d'intérêt dans ce discours, qui n'a pas duré plus d'un quart d'heure Mue, la duchesse de Berri a ensuite examine lescomptes, et reçu les offrandes, qui se sont élevées pour cequartier à une somme plus considérable que pour les précédons. On sait que le produit des souscriptions est destiné au soutien des Sœurs de Saint-André, qui tiennent des écoles. dans les campagnes. Des députations de plusieurs pensions et

des enfans de familles distinguées forment le fond de cette réunion.

- Dans le Mandement que M. l'archevêque de Rouen a donné à l'occasion du 21 janvier, le prélat félicite ses diocésains de l'empressement tout religieux et de la noble générosité avec laquelle ils ont tous, riches et pauvres, concouru à la restauration de son église métropolitaine; grâces au zèle et à l'activité avec laquelle se poursuivent les travaux, le prélat espère pouvoir y rétablir bientôt la pompe du culte divin.

- La veille de son départ de son diocèse, M. le cardinalarchevêque de Toulouse a publié son Mandement pour le Carême. Le prélat rappelle d'abord les lois de l'Eglise, les anciens usages, et la nécessité de la pénitence. S. Em. parle ensuite, par occasion, de l'état du diocèse, où cent quarante paroisses se trouvent sans pasteurs. A la vérité, le clergé et les sideles montrent un égal désir de combler ce désicit; plusieurs curés réunissent des enfans qu'ils élèvent pour le sanctuaire, et le diocèse compte près de huit cents jeunes gens qui se destinent au ministère. Mais, dans ce nombre, il en est. sans doute, plusieurs qui changeront de vues. M. le cardinal recommande aussi à la charité des fidèles l'établissement qu'il a formé pour les filles repenties, et qui a été autorisé par le Roi et déclare apte à recevoir des legs. Il regrette enfin den'avoir pu terminer le Calvaire, qu'il regarde comme un monument protecteur pour la ville et pour les campagnes. Dans le dispositif du Mandement, il est dit que l'uniformité de l'observance du Carême exigeant qu'elle fût la même dans tout le diocèse pour l'abstinence du samedi, cette abstinence sera observée nonobstant les coutumes contraires suivies dans l'ancien diocèse de Rieux ou ailleurs.

— M. de Pins, évêque de Limoges, est arrivé, le 11 janvier, dans sa ville épiscopale, où il a été reçu avec les honneurs dus à son caractère. Le préfet du département est allé le complimenter, et le prélat lui a répondu en protestant de son attachement pour le troupeau qu'il est appelé à gouverner. Le 12, l'installation de M. l'évêque a eu lieu dans l'église cathédrale. Toutes les autorités étoient réunies pour cette cérémonie, qui a été terminée par le Te Deum. Le prélat a publié, à l'occasion de sa prise de possession, un Mandement dis il parle des devoirs de l'épiscopat, de l'enseignement de l'Eglise, de sa constitution éternelle, et de ses propres travaux

pour l'avenir. Il se félicite de trouver un clergé si uni, un chapitre si vénérable, un séminaire dirigé avec tant de sagesse et de zèle par MM. de Saint-Sulpice, et des établissemens précieux pour l'éducation de la jeunesse ecclésiastique, et qui promettent au diocèse des ministres instruits et fidèles? Le Mandement du prélat, et ses premiers soins dans l'administration du diocèse, sont d'un heureux augure pour le succes de son ministère.

- Les ennemis de la religion la poursuivent jusque dans les asiles où elle espéroit échapper à leur censure. Ils se moquent des prêtres qu'ils rencontrent dans le monde, et les accusent de mener une vie douce et commode; et ils vont dans la solitude des pieux monastères pour y critiquer les austérités des pénitens. La Trappe même n'est point à l'abri de leurs recherches, et ils profitent de l'hospitalité qu'on y donne pour y aller prendre des traits ou des sujets de risée dont ils puissent se servir au besoin contre ces religieux charitables. C'est ainsi que ces détracteurs officieux reconnoissent l'accueil généreux que font à tous les voyageurs ces bons solitaires : nous laissons à juger si ce procede est bien loyal et bien délicat. On vient de publier une Promenade au monastère de la Trappe: c'est un petit volume in-12, écrit, sans doute, par un homme accoutumé à regarder les pratiques de la picle comme une superstition, celles de la penitence comme une folie, les vœux de religion comme un joug insupportable. La vue des solitaires ne paroît point l'avoir guéri de ses préjugés : leur calme, leur air de contentement au milieu des privations qu'ils s'imposent, leur union, leur ferveur, leur obéissance, leur simplicité, rien n'a pu désarmer le censeur. Il en fait des homicides, qui abregent leur existence par les moyens les plus violens ; il raconte des traits de cruanté qu'il invente ou qu'il exagère; enfin, il voit partout des victimes, de la barbarie et du fanatisme. Tels sont les jugemens d'un monde aveugle : endurer des privations pour sa fortune ou pour arriver à la gloire, c'est un courage honorable; mais se priver, pour Dieu, des agrémens d'une vie douce et commode, dompter ses passions, s'imposer des sacrifices rigoureux, être enfin à Dieu sans partage, paroît une folie à un siècle enfoncé dans l'amour des choses temporelles. On ne veut point croire à ces vocations extraordinaires, à ce détachement entier, à cet amour pour les croix qui sont le partage de quelques ames générenses, et l'on blasphême ce que l'un ignore. Nous ne prétendons pas établir ici, avec l'anteur de la Promenatle, une discussion en regle; il faudroit probablement commencer par en faire un chrétien; mais, en vérité, chrétien ou non, on devroit être las et houteux de ces déclamations usées sur les moines, sur le fanatisme, sur le malheur des victimes cloltrées, etc. Ce langage grossier et révolutionnmère fut mis à la mode, il y a trente ans, dans des romans et sur le théâtre, par des gens qui avoient besoin d'échausser les esprits. On a persisse les religieux et les religieuses, en attendant qu'on les trainat au supplice, et ceux wui aveient applaudi aux Victimes clostices ont vu, peu sprès, bien d'autres chaînes et d'autres victimes, la liborte opprimée et le sang ruisselant de toutes parts, tout en paviant de liberté et d'humanité. Il seroit temps d'abjurer un langage également indigne de gens bien élevés et d'hommes. religieux. Un journal a cité avec honneur la Promenade de la Trope; il puise, dans cette brochure, le vral et le faux, le probable et l'absurde, et il a l'air de dénoncer un monastère où la pénitence et la pieté sont en honneur, et où se insintiernent encore des pratiques qui devroient confondre notre Mcheté. Il rapporte des discussions sur lesquelles nous nous permettrons de récuser son témoignage. Il n'y a pas d'apparence que M. l'évêque de Seez ou l'abbe de la Trappe aient coufié leurs secrets à l'auteur de la Promenade ou au Journal de Puris. Le monde, encore une fois, ne devroit-il pas oublier des gens qui l'oublient, et faudra-t-il envier à la religion jusqu'aux déserts où va se cacher l'amour de la pénitence? N'y a-t-il pas de la cruaute a poursuivre ces pieux solitaires. fusque duns les secrets assies ou ils espéroient échapper à tous. les regards?

La ville de Benncaîre à été récemment affligée de la perte de son respectable coré, M. Alexis Gauitier, qui occupoit cette place depais environ cinquanté-trois ans. Né à Saint-Mêne en Provence, le 23 octobre 1743, il obtint cette eure, par résignation, à l'âge de 26 ans. Obligé de s'éloigner pendant les troubles de la revolution, il passa les temps facteux en Espagne, et revist auprès de son troupeau des que la tempête sur un peu calmée. Il avoit vu pendant un demissècle se renouveler toute la génération de sa paroissé, et il avoit baptisé, instruit et vu croître successivement lons les.

habitans de Beaucaire. Il ne passoit pas un seul jour sons a occuper du bien de ses ouailles; elles l'ont vu, quelqués mois môme avant sa mort, leur donner l'exemple du sele et de l'assiduité dans les diverses fonctions du saint ministère. Depuis son retour d'Espagne il n'avoit pas quitté un seul instant sa paroisse. Cet homme estimable est mort le 17 novembre 1822, laissant le souvenir de ses verlus et la regret de sa

perte.

-On vient de publier, à Aix-la-Chapelle, un ouvrage remarquable; c'est un Appel à la réunion, adressé à toutes les églises d'Occident qui différent dans leur orgyance, 1822. Ce livre peut être regardé comme le pendant du Système théologique de Leibnitz, qui a paru à Paris en 1819. La tendance de ces deux écrits est presque la même, et fours que teurs, tous deux protestans et contemporains, ont rendu à l'Eglise catholique un témoignage d'autant plus honorable qu'ils étoient plus instruits et animes de vues plus droites. L'Appel parut pour la promière fois à Austerdam, en 1685, sous le titre de Tuba pacis-ad universas dissidentes in Occidente ecclesias, seu Discursus theologicus de unione ecclesiarum. L'auteur est Matthieu Prætorius, docteur luthérien de Memel, en Prusse, et, pendant vingt ans, ministre à Nibhudz. Il envoya son livre à la faculté de théologie de Kœnigsberg, et plusieurs protestans le refuserent. Mais le docteur réalisa bientôt'après, par une démarche éclatante, les conspils de paix qu'il avoit donnés : il rentra dans le sein de l'Eglise catholique, reçut le sacerdoce, et fut curé à Strasbourg, puis évêque de Weicherstadt en Poméranie. Il mourut en 1707, aussi estimé pour ses vertus que recommandable par ses connoissances. On a de lui quelques autres ouvrages, entr'antres, Orbis Gothicus, Oliva, in-fol., 1688; et Mars Gothicus, 1691. Il avoit été, pendant quelque temps, secrétaire intime de Jean III, roi de Pologne. La Tuba pacis sut réimprimée à Cologne en 1711. La traduction qui vient d'en parostre en allemand, sous le titre d'Appel à la réunion, a pour auteur M. Binterim, curé catholique à Bilk, près Dusseldorf, qui y a joint une préface et des notes pleines d'érudition. Cette édition est un service rendu aux protestans qui cherchent de bonne soi la vérité. L'ouvrage de Prætorius est divisé en quinze chapitres, et donne le moyen de terminer les. controverses entre les églises chrétiennes. Lo Catholique de

Mayence en fait l'analyse et l'éloge. Le même M. Binterim a publié, l'année dernière, à Dusseldorf, six Discours de M. Wolf sur la vérité, l'unité et la divinité de la foi catho-

lique.

- L'abbaye royale de Saint-Maurice en Valais a fait récemment une grande perte dans la personne de son vénérable abbé, M. le comte Etienne Pierraz, chevalier grand'croix des ordres des Saints Maurice et Lazare. Il avoit été élu abbé en 1808, et préconisé par le Pape régnant, le 11 juillet de cette année. Son zèle pour la religion, sa charité pour les pauvres, la loyauté de son caractère lui avoient concilié l'estime et l'attachement tant au dedans qu'au dehors de son abbaye. Il occupa pendant quinze ans le siège abbatial, et est mort le 4 septembre dernier, à l'âge de 51 ans, après une maladie de quinze jours. Des regrets unanimes honorent sa mémoire. Le vénérable chapitre vient de réparer cette perte par l'élection de M. le chanoine de Rivaz, qui méritoit cette distinction par ses talons et ses vertus. M. le comte de Rivaz est âgé de 35 ans, et occupoit depuis 1810 une chaire de rhétorique. Ce choix a été généralement approuvé.

### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. S. A. R. Madans a daigné faire remettre à M. Hyde de News ville une somme de 300 fr. pour les meendies du village de la Vilaine, aitué dans l'arrondissement qui a nommé cet honorable déparess

— S. A. R. MADAME, informée qu'un grenadier de la garde royale, nommé Brousseclou, s'imposoit toutes sortes de privations pour nourrir sa mère pauvre et agée, a daigné faire une pension à la mère

de ce militaire.

- S. A. R. Msr. le duc d'Agonlème a accordé, le 14 janvier defnier, une somme de 250 francs à la paroisse d'Autricourt, arronditsement de Châtillon-sur-Seine, pour consolider l'établissement de deux Sœurs de la Providence, chargées d'instruire les jeunes filles de cette paroisse.

- On assure que le Roi passera sous peu de jours la revue des régi-

mens de sa garde qui doivent partir pour l'armée.

Le Roi a désigné, le 29 janvier, les officiers généraux dont les noms suivent, pour être employés à l'armée d'Espagne. Lieutenans-généraux: MM. le baron Canuel, le comte Molitor, le prince de Hohenlohe, le comte Curial, le vicomte Rousel d'Hurbal, le vicomte Tirlet, le comte Guilleminot, le comte Bourck, le vicomte Castex, le vicomte Domon, le comte d'Autichamp, le baron Dode de la Bremerie, le baron de Bamas, le vicomte Donnadieu, le vicomte Pam-

phile-Lacroix, le baton de Conchy, le vicomte Obert. Maréchaux de camp: MM: le vicomte Corsin, le comte de la Roche-Aymon, le baron Bruny, le baron Bonnemains, le comte Grundler, le baron Gresot, le vicomte Vallin, le vicomte Toussaint, le vicomte Pelleport, le vicomte Jamin, le vicomte Vasserot, le baron Berge, le baron Ordonneau, le comte de Meynadier, le baron Vincent, Schaesfer, le baron Huber, le vicomte Vionet de Maringoué, le comte Quinsonas, le comte de Rastignac, le comte de Vittré, le baron d'Albignac, le comte Armand de Laloyère, le comte de Saint-Chamans, le vicomte Bertier de Sauvigny, le comte de Vence, le vicomte de Saint-Mars, le comte de Potier, le comte de la Rochejaquelein, le comte de Mellet, le marquis de Marguerye, le baron Dukermon, Gougeon, le vicomte Saint-Hilaire, le baron Brincart, le comte d'Arbaudjouques, le vicomte Picot de Peceaduc, le baron Faverot, le baron Rehault de Fleury, le baron Deschamps.

- On dit que M. de Coëtlosquet va être fait sous-secrétaire d'Etat, et qu'il tiendra le porte-feuille de la guerre pendant l'absence de

M. le duc de Béllune.

— On assure que l'armée françoise qui doit entrer en Espagne sora divisée en trois corps. Celle qui porte le nom d'armée des Pyrénées-Orientales ou de Catalogne, sera mise sous les ordres de M. le maréchal Oudinot, due de Reggio, commandera l'armée du centre ou d'Aragon; enfin, l'armée des Pyrénées-Occidentales ou de Navarre, sera commandée par M. le lieutemant-général comte de Lauriston. Msr. le due d'Aragoulème aura le commandement suprême de ces trois corps d'armée, et M. le mijoristre de la guerre remplira, sous le Prince, les fonctions de majorigénéral.

— Un journal avoit parlé de la retraite donnée au colonel Derivaux, et avoit cherché à tromper l'opinion publique sur le dévoûment de cg loyal militaire. Ce colonel, qui a été replacé à la tête du 182. régiment de dragons, vient de repousser ces odicuses insinuations, et, après s'être loué de la bienveillance que lui ont témoignée LL. AA. RR. Monsigua et Ms<sup>2</sup>. le duc d'Angoulème, il proteste de son dévoûment pour l'auguste maison des Bourbons.

- M. le maréchal duc de Bellune doit donner, le 1er. février, un grand diner aux généraux et officiers supérieurs qui doivent par-

tir pour l'armée d'Espagne.

— M. le duc de San-Lorenzo, ex-ministre d'Espagne, n'a pas assisté à la séance royale-pour l'onverture des chambres, parce qu'il avoit déjà recu ses passe-ports. Il est parti pour Londres le 31 janvier. Plusieurs autres Espagnols, actuellement à Paris, se disposent à se rendre en Angleterre.

— On a ouvert une souscription pour élevor un monument à la mémoire du général Georges Cadoudal. Le duc et le prince de Polignac, le marquis de Rivière et le général de Sol, sont partie de la commission chargée de l'exécution du monument. M. le vicomte de Châteaubriand a démré que son nom figurat parmi les souscripteurs.

La cour royale de Paris, réunie en audience solemnelle, a prononcé, le 30 janvier, sur trois causes relatives à des délits de la presse.
Elle a réduit à 25 fr. d'amende, sans emprisonnement, la peine de
einq jours de prison et de 100 fr. d'amende, prononcée par le tribunal correctionnel contre le sieur Michetot, éditeur du Miroir,
pour un artiele contre les censeurs dramatiques. Un défaut de forme
dans la procédure et les poursuites avoit fait renvoyer de la plainte
devant la police correctionnelle, le sieur Alexis Lagarde, étudiant
en droit, et auteur d'une brochute intitulée: Eptire à mon Curé.
La cour a infirmé la sentence des premiers juges, et renvoyé la
cause en première instance. Le sieur Niogret, éditeur du Systèmesocial du barou d'Holbach, condamné à trois mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende, a été, sur l'appel à minimá interjeté par le
ministère public, condamné, par défaut, au même tempe d'emprisonnement, et l'amende a été portée à 4000 fr.

La cause du roi d'Espagne et de MM. Ouvrard et Rougement, banquiers, a été appelée de nouveau, le 28 janvier, su tribunal depolice correctionnelle. D'après les conclusions du ministère public; et la lettre écrite par M. le garde des sceaux à M. le procureur du Roi, que le duc de San-Lorenzo a cessé d'être accrédité suprès du Roi de France, comme ambassadeur du roi d'Espagne, le tribunal a

ordonné la radiation de la cause.

- MM. Jay et Jouy, auteurs, et M. Babeuf, éditeur, de la Biographie des Contemporains, ont comparal, le 29 janvier, devant letribunal de police correctionnelle. M. Jay, auteur de l'article BoyerPonfrède, étoit accusé d'avoir attaqué l'inviolabilité royale en rendant compte du vole du régicide Boyer. M. Jouy, suteur de l'article des fières Faucher, avoit qualifié d'héroique leur défense contre les autorités du gouvernement du Rot, au mois de septembre
1815; et, en parlant de leur exécution, avoit établi une comparaisonentre la terreur de 1793 et le gouvernement du Rot, comparaisonqui est toute au désavantage de ce desnier. Le tribonal a rent syéles sieurs Jay et Babœuf de la plainte, et a condamné le sieur sony.

à un mois d'emprisonnement et à 150 francs d'amende: l'article itesfrères Faucher sera supprimé de la Biographie des Contemporains.

— L'éditeur responsable de l'Abeille de la Moselle vient d'être condanné, par le tribunal de police correctionnelle de Metz, à un mois de prison et à 500 fr. d'amende, pour avoir publié les passages: incriminés d'une brochure sur la trahison, par M. Dardouville.

— On a arrêté à Bordeaux, dans la muit du 21 au 22 janvier, un individu accusé, dit-on, d'avoir enlevé des dépôts à la police de Paris, où il étoit employé. D'après les ordres reçus, it doit être ramené dans la capitale par la gendarmerie.

La gendarmerie de Toulouse a arrêté un individu qui est secusé d'avoir voulu curoler plusieurs soldats de notre armée sous les drapeaux de Mina, en leur montrant une lettre de ce général. Nos soldats ont repoussé ces propositions déshonorantes. - Un officier constitutionnel d'Espagne, qui s'étoit rendu dans un village du département des Pyrénées-Orientales, a été arrêté, le 18 janvier, par le chef de bataillon du 18°. de ligne, qui s'y trouve en cantonnement. On instruit une enquête sur le compte de cet Espagnol.

- C'est par errour que l'on a annoncé la destitution du sous-préfet

de Montmédi.

— On dit que le général royaliste Misas, à la tête d'une division forte de deux mille hommes, a attaqué à l'improviste Olot, occupé par Milans, et que ce dernier, après un combat très meurtrier, où

il suroit perdu trois cents hommes, a été forcé de fair.

Le système de l'Angleterre à l'égard de la Grèce paroît avoir totalement changé depuis l'entrée de M. Canning au ministère. Sous le manquis de Londondery, l'Angleterre, loin de garder la neutralité entre les deux nations ennemies, fournissoit à la Porte des ingénieurs, des matclots et des munitions de guerre. Aujourd'hui le mimatère se montre favorable aux Grecs, et médite, dit-on, un vouveau plan pour leur obtenir un territoire indépendant, et pour soutenir en même temps l'intégrité du reste de l'empire ottoman.

Le comte Metaka, député du sénat de la Morée auprès du congrès de Vérone, mais qui n'y a pas été admis, a publié à Anconc, dans les premiers jours de ce mois, une adresse du gouvernement grec aux monurques chrétiens réunis au congrès de Vérone, portant la date

d'Argos, le 29 août 1822.

Le nouveau consul russe de Moldavie et de Valachie est chargé par son gouvernement de conseiller aux boyards émigrés de ces deux principantés de rentrer dans leur patrie, attendu qu'ils n'auroient

jamais rien à espérer de la part de la Russie.

— Le roi de Naples, qui passe l'hiver à Vienne, a reçu, le 16 janvier, une visite solemelle du corps diplematique. Don Carnereros, envoyé dos cortès, n'a pas été reçu chez ce monarque, et à demandé une explication à ce sujet. On prévoit facilement de quelle nature elle sera.

— Un corps considérable de jannissaires doit se rendre sous peu en Grèce, et vers les frontières de la Perse. Cette mesure augmentera la tranquillité dont jouit Constantimople. Un fléau terrible, connu sous le nom de cholers-morbus, a fait de grands ravages dans les armées turque et persane, a traversé une grande partie de l'Asic, et s'est avancé jusques vers la Syrie.

#### CHAMBRE DES PAIRS.

Le 29 janvier, la chambre a nommé les secrétaires pour la formation du bureau. H a été ensuite nommé une commission spéciale de cinq membres pour la rédaction du projet d'adresse en réponse au discours du Roi. Cette commission se compose de MM. le marquis de Pastoret, le duc de Doudeauville, l'évêque d'Hermopolis, le prince de Polignac et le duc de Lévis. La chambre a vérifie déclaré réguliers les titres de MM. les comtes Tascher et d'Escars, appelés à succéder à la pairie, dont leurs pères étoient révêtus.

### CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 28 janvier, à dix heures et demie; les portes de la salle du Louvre ont été ouvertes au public. A midi, sont arrivés MM. les pairs de France et les députés des départemens. Les premiers, en habit de cérémonie, ont occupé les banquettes à droite du trône : celles à gauche ont été remplies par les seconds. Le Roi est arrivé à une heure et demie. Une députation des deux chambres, conduite par le grand-maitre des cérémonies, est allée récevoir S. M. Le Roi, en grand uniforme de marcchal de France, avoit à se devoite Monsseun et Ms. le duc d'Orléans, à sa gauche, Ms. le duc d'Angoulème. Les Princes étoient en habit de pair. En avant du trône re présentoient une suite de gradins où étoient rangés les grands dignitaires de la couronne, les ministres d'Etat, les maréchaux de France et le conseil d'Etat; au fond de la salle, en face du trône, s'elevoit la tribune du corps diplomatique. LL. AA. RR. MADANE, Mme. la duchesse de Berri, Mme. la duchesse d'Orléans et Mile. d'Orléans, se sont placées dans une tribune à gauche. Le Roi, après avoir salué l'assemblée, a prononcé, au milieu d'un silence religieux'. son discours, que nous avons rapporté, et qui a été suivi d'un redoublement d'acclamations. er and between entres.

MM. les prélats nouvellement élevés à la dignité de pairs, et les députés récemment élus, ont ensuite prêté serment. Les pairs ecclésiastiques qui ont prêté serment sont: MM. les archévêques de Sens, de Reims et de Paris, et MM. les évêques de Troyes, de-Chartres, de Strasbourg et d'Hermopolis; tous ces prélats ont le titre de count, à l'execption de M. l'évêque de Strasbourg, qui conserve le titre de prince de Croï. M. le chancelier a déclaré que la session annuelle des deux chambres étoit ouverte. Le Roi et son auguste famille se

sont retirés au milieu des acclamations.

Le 29 janvier, M. Delacroix-Frainville, président d'age, appelle les membres les plus jeunes pour la formation du burçau provisoire. M. le duc de Reggio, commandant de la garde nationale, offre à l'assemblée une garde d'honneur, qui sera chaque jour à sa disposition. Le général Partouneaux écrit à M. le président, qu'étant malade, il ne pourra se rendre de quelque temps aux séances de la chambre. On procède, par la voie du sort, à la formation des neuf burçaux, qui se composent chaçan de quaranté sept membres.

Le 30 janvier, les rapporteurs des différens bureaux ont eu successivement la parole sur la vérification des pouvoirs. La chambre a confirmé toutes les nouvelles élections, à l'exception de celles de MM. Kératry, Meaudre et Marchangy. M. Kératry n'a pas produit un extrait des rôles constatant la quôtité de ses contributions. MM. d'Ambrujeac, rapporteur, et Dudon demandent l'ajournement de M. Kératry jusqu'à ce qu'il ait justifié de sa qualité d'éligible. MM. de Girardin et Méchin proposent l'admission, parce que la chambre agit comme juri dans la vérification des pouvoirs, et que leur collègue a prouvé d'une manière indirecte la quotité légale de ses contributions. L'ajournement de M. Kératry est prononcé à une forte majorité.

M. Borel de Bretizel, rapporteur des élections du département du Nord, dit que le certificat constataut les contributions de M. de Marchangy est ambigu; il s'en rapporte à la décision de la chambre. M. de Girardin prétend que M. de Marchangy n'est propriétaire d'une maison à Paris que depuis le 30 mars 1822; qu'avant cette époque il n'étoit pas éligible. M. Casimir Perrier demande le renvoi de M. de Marchangy. d'après les faits rapportés par M. de Girardin. M. de Vaublanc soutient que l'élection est valable, parce que M. de Marchangy avoit acheté des propriétés pour être éligible lors des élections qui auroient du avoir lieu en 1823, et non en 1822, si dans cette dernière année il n'y avoit eu, par extraordinaire, deux convocations des colléges électoraux. Il appuie son opinion sur un rapport de M. Lainé, lors de la loi des élections. M. de Marchangy monte à la tribune, et développe la pencée de M. de Vaublanc. La chambre renvoie au sixième bureau. l'examen de la question relative à M. de Marchangy. Ce dernier annonce que, ses espérances s'étant évanouies, il se reijre. La chambre persiste dans le renvoi au sixième burcau. M. de Labourdonnaye. rapporteur du troisième bureau, annonce que la nomination de M. de Meaudre sera l'objet d'un rapport particulier.

... MM. de Lafayette et Manuel, qui n'avoient pas assisté à la séance royale, prêtent serment.

# Cour d'assises d'Orléans.

Conformément au renvoi de la cour de cassation, la cour d'assises d'Orléans, présidée par M. de Champvallins, s'est occupée, le 27 janvier, de l'affaire des complices de Berton. Baudrillet, de Lalande, Duret, Grandménil, Rousseau, Fournier, Poulain et Por, sont accusés, les uns d'avoir formé le complot de s'emparer de la ville et du château de Saumur, de changer et détruire le gouvernement du Roi, d'avoir organisé des réunions séditieuses où la resolution d'agir a été arrêtée entre eux et le général Berton; d'autres sont accusés d'avoir fait des propositions non agrécées. Baudrillet, de Lalande et Duret sont présens; tous les autres sont contumaces. Dans la première séance, M. l'avocat-général Russeau, et M. Boscheron Desportes, premier substitut, ont développé les charges qui résultent de l'instruction. Trente-un témoins ont répondu à l'appel. M. le président a ensuite interrogé les trois accusés séparément. Le lieu-

tenant Woolfel a été le seul témoin entendu dans cette première séance.

M. l'abbe Thoret, ancien curé d'Anonville, au diocese de Rouen, et depuis déporté, vient de publier le IIIe. et dernier vol. de son ouvrage de l'Origine des Sociétés, in-8°. Tout ce vol. traite de la liberté; on y verra, dit le titre, tout ce qu'il faut pour être praiment libre, la balance des volontés, l'équilibre des gouvernemens, le concert des deux autorités, le concours de la nature et de la grace, et quelle est la plus libre de toutes les constitutions. Nous copions cet énoncé, parce qu'il fait connoître en abrégé la matière de ce volume. L'auteur envisage tour à tour son objet sous les rapports religieux, philosophiques, moraux et politiques. Nous ne rappellerons point ici ses principes, que nous avons fait connoître en rendant compte de ses premiers volumes. M. Thorel combat avec persévérance les nouveaux systèmes sur la souveraineté du peuple ; il poursuit l'esprit révolutionnaire ; il montre les abus de cette liberté exagérée qui s'est annoncée par de si désastreux effets. Enfin, puisqu'il faut le dire, il est partisan de la monarchie pure, sans cependant se permettre de blâmer les concessions faites par le souverain. A la fin du volusse est une espèce de résumé de l'onvrage, sous le titre de Principes fondamentaux des Sociétés. Ce sommaire peut donner une idée de la théorie de l'auteur, et des considérations par lesquelles elle s'enchaîne et s'appuie. L'auteur n'a cru rien devoir négliger pour inculquer dans tous les esprits des doctrines dont l'oubli lui paroît une des grandes calamités de notre åge.

Nous n'avons pu encore faire usage des lettres qui nous ont été adressées de Nanci, sur l'enseignement de la théologie, et de Besançon, sur la méthode à suivre pour l'enseignement du latin dans les petits séminaires; nous espérons pouvoir employer prochainement ces deux pièces, au moins dans ce qu'elles ont de plus important.

On continue, malgré les avis que nous avons donnés à plusieurs reprises, à nous envoyer des lettres pour le prince de Hohendohe. Nous ne pouvons les lui faire passer, puisque nous avons été formellement prévenu que ces lettres resteroient sans réponse. Celles qui nous ont été adressées dernièrement, venoient de Nantes, de Mons et de Gerbeviller; nous prévenous les personnes intéressées qu'elles ne sont point parties.

Le prétendu my stère de l'Usure dévoilé, ou le Place cement d'argent connu sous le nom de prêt à intérêt démontré légitime par l'autorité civile et par l'autorité ecclésiastique; par M. l'abbé Baronnat. 1822, 2 vol. in-8°.

Cet ouvrage fait en ce moment quelque bruit; il est blâmé par les uns, et a déjà, dit-on, attiré à l'auteur quelques contradictions et quelques reproches; d'un autre côté, il vient d'être loué dans un journal politique, où on approuve sa doctrine, et où on parle avec beaucoup d'estime du talent de M. Baronnat, de son érudition, de son zèle, de son style, de sa dialectique. Un recueil périodique a dit aussi que l'ouvrage étoit savant et attendu avec empressement, et a félicité l'auteur de ses nobles efforts. Dans ce conflict d'opinions, on attend peut-être de nous, non pas que nous donnions notre jugement sur le fond de la question, nous n'en avons pas sans doute le droit, mais que nous fassions au moins connoître un livre qui excite l'attention du clergé, et que nous exposions, et la doctrine qui y est énoncée, et les principales raisons dont on l'appuie, et la forme générale de l'ouvrage. C'est ce que nous allons faire dans cette analyse, où nous mettrons toute la réserve et l'impartialité qui sont surtout un devoir pour nous dans une discussion aussi grave.

M. Baronnat a dédié son livre aux évêques. Son Epître dédicatoire, datée du 18 octobre dernier, est peut-être un peu longue; mais l'auteur a voulu y exposer de suite la matière qu'il avoit à traiter, et le jour sous lequel il vouloit la considérer. Il défère aux prélats trois écrits contraires au prêt; savoir, 1°. l'Exa-Tome XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Ros. B.b.

men de la Dissertation sur l'Usure, de M. Baradère. curé de Pau, par M. Burgué, supérieur du séminaire de Bayonne; 2º. le Traité des Contrats, publié au Mans en 1819, par M. Bouvier, aujourd'hui grandvicaire du diocèse, et 3°. la Dissertation sur le Pret. de M. Pages. Nous avons parlé de ces deux derniers écrits, et nous avons dit franchement notre avis sur le dernier, qui ne nous a pas paru rédigé avec assez de mesure. Toutesois il nous semble qu'il est été plus convenable de ne pas déférer ainsi d'une manière expresse et soleunelle des livres approuvés par des év &... ques. L'Examen de M. Burgué, et le Traité de M. Bouvier, ont été publiés l'un et l'autre avec l'approbation des ordinaires, les précédens évêques de Bayonne et du Mans. La Dissertation de M. Pages est revêtue de l'approbation de sept évêques; il paroit un peu singulier de déférer à l'église gallicane un ouvrage approuvé ainsi par plusieurs prélats, et on eut pu combattre leur doctrine sans recourir à une délation qui a quelque chosc de dur et de désobligeant.

Quoi qu'il en soit, c'est surtout à la Dissertation de M. Pages qu'en vent M. l'abbé Baronnat. Il regarde .. cet écrit comme exagéré, faux et funeste; comme iuquiétant les consciences, et produisant des dixisions. Il croit que les premiers pasteurs ne peuvent se dispenser d'interposer leur autorité dans une querelle qui devient chaque jour plus animée, et qui produit les résultats les plus fàcheux. Il presse donc les éveques de décider; il leur soumet son livre, et proteste de son acquiescement entier à seur décision. Il souhaiteroit même que son ouvrage sut envoyé au Pape, comme le fut, en 1804, le Traité de l'abbé Rossignol sur la même matière. Il termine cette Epître dédicatoire en disant aux évêques qu'il regardera leur silence, sinon comme une approbation formelle de son sentiment, au moins comme une démonstration publique de la liberté que

laisse l'Eglise à cet égard. C'est à cette phrase que nous simes allusion dans la courte annonce du livre

que nous insérâmes à la fin de notre nº. 669.

A cette Epître dédicatoire, qui a 22 pages, succède une Introduction, qui en a 26, et qui n'étoit peut-être pas très-nécessaire, puisque l'auteur venoit d'exposer l'occasion et le but de son ouvrage. Il revient sur les inconvéniens de la doctrine de M. Pagès; il prétend qu'elle éloigne les fidèles du tribunal de la pénitence; enfin, il va jusqu'à dire qu'en publiant son écrit, M. Pagès est entré, sans le vouloir, dans la conspiration ourdie depuis long-temps par les impies contre la religion catholique. Qu'est-ce que cela signifie? est-ce que le sentiment de M. Pagès a quelques rapports avec les' systèmes des impies, ou les théologiens qui proscrivent le prêt à intérêt sont-ils complices, même sans le vouloir, de la conjuration antichrétienne de nos jours? M. Baronnat ne le pense certainement pas, et c'est sans le vouloir qu'il a émis une accusation dont il n'a pas apparemment senti la portée. Malheureusement il lui échappe de temps en temps de ces sortes de phrases qui annoncent, ou la précipitation du travail, ou cette vivacité et cette chaleur à laquelle on cede souvent, malgré soi, dans une discussion prolongée.

Après ces préliminaires, nous arrivons à l'ouvrage même, où l'auteur rend compte de son plan. L'école, dit-il, a toujours enseigné qu'on ne peut, sans un titre légitime et étranger au prêt, indépendant du prêt (mutuum), tirer un profit quelconque du service qu'on rend à quelqu'un par le prêt d'argent; ou bien, en d'autres termes, l'école a toujours enseigné la nécessité d'un titre pour légitimer dans le for de la conscience l'intérêt de l'argent placé. Or, je reconnois avec elle, continue-t-il, la nécessité d'un titre réel, et je condainne avec elle, comme injuste et usuraire,

tont profit tiré du prêt, en vertu du prêt, à cause du seul prêt, eu égard seulement au service rendu par le prêt, vi mutui...; mais j'entreprends de prouver que la stipulation de l'intérêt permise par nos lois est un titre au moyen duquel on peut, en sûreté de conscience, recevoir l'intérêt librement consenti par tout homme riche ou aisé qu'on n'est pas obligé de seconrir par le prêt évangélique. C'est ainsi que M. Baronnat expose son sentiment; son livre est divisé en deux parties; dans la première, il veut montrer que l'autorité civile approuve la stipulation des intérêts pour placement d'argent, et qu'elle a droit de l'approuver. C'est là l'objet du let. volume, qui est divisé

en huit chapitres.

L'auteur cite le décret du 3 octobre 1780, et l'article 1005 du Code civil, qui portent que l'on pourra stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent ou de denrées. Il regarde ces lois, non comme tolérant simplement, mais comme autorisant expressément le prêt. Il cite le témoignage de quelques législateurs et jurisconsultes, et les motifs de la soi, tels qu'ils ont été exposés par des orateurs en des occasions solennelles, et il répond aux objections que l'on pourroit tirer, soit des lois romaines, soit, des anciennes lois françoises. Il soutient ensuite que l'autorité civile a le droit d'approuver la stipulation des intérêts; et c'est ici où il se trouve en opposition plus directe avec ses adversaires. suivant lesquels les lois humaines qui autorisent l'usure ne sauroient la rendre licite. Les partisans du prêt prétendent le justifier en disant que le prince a un haut domaine sur les biens de ses sujets, et qu'il peut transporter de l'emprunteur au prêteur le domaine de l'intérêt légal; les autres décident que le prince ne peut rien contre le droit naturel et divin, lesquels, disent-ils, proscrivent tout prêt. Le prince, selon M. Baronnat, peut avoir des raisons très-légitimes

pour permettre la stipulation des intérêts; par là il ferme la porte à une infinité de procès; il favorise les emprunts, sans lesquels le commerce ne peut fleurir; il procure des ressources à ceux qui ne peuvent faire valoir leurs capitant par eux-mêmes (les mineurs, les veuves, les hôpitaux, les églises); il tranquillise les consciences.

Tels sont les motifs que fait valoir M. Baronnat. Il prétend que les principes des adversaires du prêt nous meneroient à l'anarchie; qu'ils sont opposés aux droits les plus légitimes des souverains, et que M. Pagès, entr'autres, parle fort légèrement de l'autorité dir prince. Il regarde les stipulations des intérêts comme une chose nécessaire dans l'état actuel du commerce et de la société. Il s'appuie sur la distinction des deux. puissances, et sur les principes constitutifs de l'une et de l'autre autorité, et ici il cite de longs extraits des ouvrages de M. de Pompignan et de l'abbé Pey, Nous n'oscrions assurer que toutes ces citations fussent bien nécessaires, et aillent bien directement au but. Enfin, il rapporte sur cette matière l'opinion des jurisconsultes, et les variations de ceux qu'il appelle rigoristes. Telle est la substance du Ier. volume.

Le II. est exclusivement consacré à examiner ce qui concerne l'autorité esclésiastique. L'auteur établit deux propositions principales, l'une que l'autorité ecclésiastique ne condamne pas la stipulation de l'intérêt légal pour placement d'argent, l'autre que la même autorité approuve cette stipulation, hors le cas du prêt évangélique, qui doit toujours être gratuit. Sur le premier point, M. Baronnat se contente de discuter les témoignages allégués par M. Pagès; savoir, les lettres de M. l'archevêque de Bordeaux, des grands-vicaires de Poitiers, et de quelques autres ecclésiastiques, au Pape, et les réponses envoyées de Rome. M. Pagès avoit présenté ces réponses comme-

décisives pour sa cause; M. Baronnat vient, qui les explique en sens contraire. Mais il faut convenir que, si les inductions de M. Pagès ne sont pas toujours justes, les explications de M. Baronnat sont souvent forcées. Nous ne pourrons surtout nous empêcher de remarquer la manière plus que légère dont il parle de

quelques graves personnages.

Sur la seconde proposition de cette partie, savoir, que l'autorité ecclésiastique approuve la stipulation de l'intérêt légal, l'auteur appelle tour à tour en preuves des passages de l'Ecriture, les décrets et la conduite des papes. Parmi ces décrets, l'Encyclique de Benoît XIV, du 1° novembre 1745, tient un rang distingué. M. Baronnat la cite toute entière, et en donne même la traduction; puis il discute le sens que M. Pagès donne à ce rescrit pontifical, et il propose sa propre explication, laquelle, il faut l'avouer, n'est pas toujours claire, précise et naturelle. On ne peut se dissimuler que l'auteur se met parsois à côté de la question, et se perd dans des discussions incidentes et dans des raisonnemens étrangers à son objet.

Après avoir analysé, quoique d'une manière trèssommaire, l'ouvrage de M. Baronnat, il nous reste à présenter les observations critiques que nous a suggérées la lecture de ce livre; mais, comme ces observations na laissent pas d'être nombreuses, elles nécessiteront un autre article, où nous dirons notre avis avec franchise, mais cependant avec toute la mesure convenable. En réclamant des égards pour des hommes respectables, nous ne voulons pas en manquer nousmémes pour un écrivain dont nous respectons les in-

tentions.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Le lundi 3. M. le cardinal de Clermont-Tonnerre a recu solennellement la barrette des mains de S. M. La messe

a été célébrée dans la Salle du Trône : les Princes et Princeses y assistoient, ainsi que Mgr. le nonce, les grands officiers de service et la famille de M. le cardinal. Msr. le grand aumônier étoit auprès de S. M. Après la messe, S. Em. est arrivée, conduite par M. l'introducteur des ambassadeurs; deux veitures de la cour étoient allé chercher Son Em. à son hôtel. Elle a recu un bref de S. S. qui lui a été remis par M. l'ablegat, et est allée se mettre à genoux devant S. M. S. Em. étoit en soutane violette. M. l'ablegat ayant apporté la barrette à S. M. le Monarque l'a mise sur la tête du nouveau cardinal. Le Roi s'est rendu ensuite dans le Salon de la Paix, et a reou les personnes qui étoient venues lui faire leur cour. S. M. a passé de là dans la Salle du Conseil, où M. le cardinal de Clermont-Tonnerre est arrivé revêtu de la soutane rouge, en rochet et en camail. S. Em. a adressé au Roi un discours de remerciment: S. M. lui a répondu : « Je suis sensible aux sentimens que vous m'exprimez; je vous connoissois depuis longtemps, et c'est parce que je vous connoissois que je vous ai présenté pour le chapeau. Je ne vous aureis pas counu que j'aurois vu votre nom écrit à toutes les pages de l'histoire ». S. Em. a été ensuite présentée aux Princes et Princesses avec le cérémonial accoutumé, et a été reconduite à son hôtel dans les voitures de la cour.

— Plusieurs des nouveaux évêques sont arrivés à Paris, entr'autres, M. l'évêque de Bayeux, nommé à l'archevêché d'Alhi; M. Du Perrier, nommé à Bayeux; M. de Beauregard, nommé à Orléans. On assure que M. l'abbé de Moussac, nommé à Saint-Diez, et M. l'abbé de Sausin, nommé à Blois, out écrit à Mar. le grand-aumônier pour décliner le fardeau de l'épiscopat. On parle de quelques autres refus.

Dinanche dernier, jour de la sête de la Présentation de la sainte Vierge, M. l'archevêque de Paris est allé dire la messe dans la chapelle d'une pieuse association. Le prélate a adressé des paroles d'édification aux associés, et a commenté d'une manière très-touchante l'Evangile du jour. La communion a été très-nombreuse, et l'exercice n'a fini qu'à dix heures et demie.

— Le mercredi 29 janvier, M. le grand-aumônier s'est rendu, le matin, à la maison royale d'éducation de la rue Barbette. Ce prélat étoit accompagné de M. l'abbé de la Men aais, son grand-vicaire, et de M. l'abbé Sauthier, son au mônier. M. l'abbé d'Espinassous, chanoine de Saint-Denis, a prononcé le discours, et Ms. a reçu les vœux de dix novices, et a donné la confirmation à plusieurs élèves de la maison. La cérémonie a été terminée par le Te Deum et par le salut. S. A. a visité ensuite la maison en détail, et a exhorté les élèves à répondre aux soins de la supérieure, Ms. de Lézeau, et des religieuses, qui se dévouent avec sèle à des fonctions difficiles.

- On aime à voir se relever quelques églises dans un siècle qui en a tant abattues, et nous nous plaisons à consigner dans ce journal les effets du zele des pasteurs et des fidèles à cet égard. Nous avions parlé précédemment des efforts des Trappistes du Gard pour reconstruire l'église de leur abbaye, démolie pendant la révolution. La première pierre du nouvel édifice avoit été posée par M. de Bombelles, évêque d'Amiens; son successeur a béni l'église. Le 8 janvier dernier, M. de Chabons s'est rendu à l'abbaye, et a fait la cérémonie. Le prélat a béni ensuite la cloche, dont il a bien voulu être parrain; on l'a nommée Marie-Charlotte, et on y a mis cette inscription : Marie, nom de l'auguste patronne de l'ordre de Citeaux; Charlotte, nom d'une veuve d'un prince malheureux. La rigueur de la saison n'avoit point empêché un grand concours de fidèles d'Amiens et des environs de se rendre à la cérémonie; les autorités des campagnes environnantes y assistoient. Les religieux du Gard rendent des services dans les lieux privés de pasteurs, et instruisent en outre de jeunes enfans. Le Roi a fait présent d'un tableau à leur église.

— M. Joseph-François Chaudet, prêtre du diocese du Mans, vient de mourir à Châtean-Gontier, à l'âge de cinquante-huit ans. Il avoit autrefois prêté le serment à la constitution civile du clergé, et peu de temps après il abandonna entièrement son état, et se mit à exercer la profession de ses parens (celle de tanneur), qu'il a continué d'exercer jusqu'à sa dernière maladie. Il ne s'étoit point marié, et n'avoit point donné de acandale sous le rapport des mœurs; mais son étoignement de toutes les pratiques de la religion, et son dévoûment entière au parti libéral n'étoient que trop connus. L'approche de la mort a réveillé en lui une foi endormie : devenu malade, M. Chaudet désira voir un prêtre. On appella M. Braheret, desservant de Saint-Remi de Château-Gontier. Ce charitable ecclésiastique se rendit promptement auprès du ma-

lade, qui parut dans les meilleures dispositions. Il fit publiquement, autant qu'il étoit possible, la rétractation de son serment schismatique, et répara, par un désaveu formel, les scandales qu'il avoit pu donner. On manda des témoins, entr'autres, M. le procureur du Roi et un notaire. C'est devant eux, en versant des larmes et en donnant tous les signes extérieurs d'un repentir sincère, que le mourant fit la déclaration qu'on lui demandoit. Il se confessa, fut administré, et ayant fait approcher les témoins, il les remercia du service qu'ils avoient bien voulu lui rendre. Le lendemain, le malade rappela encore son confesseur, et, après s'être entretenu avec lui sur les affaires de sa conscience, il lui dit que, dans d'autres temps, il avoit annoncé aux autres la miséricorde de Dien, qu'il y recouroit maintenant pour lui-même, et que, s'il échappoit à la maladie, il iroit se jeter aux pieds de M. l'évêque, et le prier de l'admettre dans le clergé. La Providence en a disposé autrement, et M. Chaudet est mort le lendemain de ce dernier jour, mais dans les sentimens les plus consolans pour ceux qui s'intéressoient à lui.

— On lit, dans un journal quotidien, que M. Mabille, chanoine de Cambrai, étant dangereusement malade, a rétracté publiquement le serment de 1791, et que M. l'évêque de Cambrai, qui a voulu administrer lui-même ce chanoine, lui à accordé l'absolution des censures en vertu des pouvoirs qu'il a reçus à cet effet du saint Siège. Le journaliste auroit-il vould faire une plaisanterie? Ceta est peu croyable; d'un autre côté, la démarche qu'on fait faire au prélat dans ce récit paroit difficile à concilier avec quelques antécèdens. Tout le monde sait-que M. l'évêque de Cambrai a été évêque consti-

tutionnel de l'Aude.

Le Manuel de picté à l'usage des hommes de couleur et des noirs, in-12, que M. Grégoire avoit publié en 1818, et qu'il a fait réimprimer l'année dernière, renferme des litanies à l'usage des noirs, et l'abrégé de la vie des saints ou des personnes pieuses de cette couleur. Dans le nombre, il y a saint Elesbaan, roi des Ethiopiens axumites, qui fit, en 523, une croisade contre Dunaan, roi juif des Homerites et persécuteur des chrétiens. Elesbaan le força de rappeler les émigrés, et de leur rendre les biens. On est un peu étonné que M. Grégoire rappelle un exemple si dangereux; les lois de la Convention étoient formelles contre le retour des émigrés, et citer avec

honneur la restitution de leurs biens est un scandale qui pourroit brouiller M. Grégoire avec les libéraux. Une chose fort bizarre du Manuel, c'est une gravure où un évêque est représenté la mitre en tête et donnant la communion. M. Grégoire ne se donne donc pas la peine de voir même les gravures qu'il fait mettre à la tête de ses livres; car il est impossible qu'il ignore qu'on ne donne pas la communion la mitre sur la tête. Au fond, cet ouvrage est moins étrange que celui De la Littérature des nègres, que M. Grégoire à publié en 1808. in-8°.; ce dont il est moins question dans celui-ci, c'est de littérature. On y cite très-peu d'ouvrages des nègres; mais on prouve très-bien que, si les nègres ne font pas de livres, c'est la faute des blancs. Des déclamations, des exagérations, une attention constante à peindre les nègres en beau et à ensier le mérite de leurs travaux: d'un autre côté, une pente continuelle à accuser les blancs; tel est le fonds et l'esprit de cet onvrage. L'usage des bourreaux fut toujours de calomnier les victimes. dit M. Grégoire : cela est vrais mais l'avocat des noirs devroit se rappeler que, depuis les deux ou trois massacres de Saint-Domingue, ce sont les nègres qui sont les bourreaux, et que l'on pourroit regarder comme des calomnies tout ce qu'ils ont dit des blancs, leurs victimes. Telle est même la partialité de l'auteur, qu'en rendant compte, page 61. d'améliorations faites au sort des nègres de la Jamaique, il insinue que ces déterminations récentes ne sont peut-être autre chose qu'une dérision législative mour fermer la bouche aux réclamations des philosophes. C'est pousser loin la charité pour les blancs. Mais l'auteur, compae tous les gens passionnés, ne voit qu'un côté des objets. Toutes les anecdotes qu'il cite sur les negres, les beaux traits qu'il raconte d'eux, leurs vertus sur lesquelles il s'extasie, leurs talens qu'il enfle un peu, tout cela annonce la préoccupation d'un homme plein de son idée, et y sacrifiant tout. On ne sert pas plus l'humanité qu'on ne trouve la vérité par ces déclamations emphatiques.

— Un journal aunonce que la Bulle du 16 juillet 1821, refative au Concordat entre le saint Siège et la Prusse, va enfin être mise à exécution. Divers obstacles qui s'étoient présentés avoient été l'objet de négociations dont étoit chargé M. de Niébuhr, ministre prussion à Rome. On dit que la cour de Berlin refusoit de consentir à des mesures que le souverain Pontife regardoit comme indispensables pour le bien de la religion. Des conférences ont eu lieu sur ce point à Vérone, entre M. le cardinal Spina et le ministre prussien comte de Bernstorff. On dit que les difficultés ont été applanies dans ces conférences, et on espère que le Concordat sera enfin exécuté. L'état où sont les églises catholiques dans les pays soumis aujourd'hui à la Prusse font souhaiter ardemment la conclu-

sion de cette affaire.

- Le 23 janvier, un des ministres du roi d'Espagne a fait aux cortes un rapport sur le refus qu'a fait le souverain Pontife de recevoir le docteur Villanueva. Don-Joachim-Laurent Villanueva, a-t-il dit, est aussi connu par ses talens que par ses vertus; il fut retenu à Turin par un avis qui lui parvint, qu'il ne seroit pas reçu à Rome. Le gouvernement Espagnol insista, mais le secrétaire d'Etat répondit que les opinions émises par le docteur dans l'assemblée des cortès et dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans celni qui a pour titre: Lettres de dom Roch Leal, avoient déterminé S. S. à prendre cette mesure. Par réciprocité les ministres ont résolu de renvoyer le nonce de Madrid, et il a reçu ordre de quitter l'Espagne. Le ministre a lu plusieurs documens qui alléguoient différens griefs contre le ministre de S. S. qui, dit-on, étoit opposé aux réformes nouvelles. Ce prélat est comme on sait, M. Jacques Giustiniani, archevêque de Tyr, qui est agé de 54 ans, et qui n'est pas moins distingué par sa prudence et son habileté que par sa piété et son able. On a publié en même temps une circulaire du ministre de l'intérieur, du 15 jauvier, pour supprimer le décret de l'Index, du 26 août dernier, dont nous avons parlé. Il est dit dans la circulaire que la cour de Rome s'arroge un droit qui n'a jamais été toléré en Espagne; comme si de tout temps le saint Siège n'avoit pas censuré des livres. Au surplus, le départ du nonce paroît avoir produit un mauvais effet, et cette rupture déclarée ne contribuera pas à rassurer les fidèles attachés à leur religion sur l'esprit qui guide aujourd'hui les cortès. M. l'évêque de Vich est toujours enfermé dans la citadelle de Barcelonne.

### NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Le Roi a daigné recevoir, le 3 au matin, le général Quésada, et lui a adressé des paroles très-flatteuses. Ce brave officier éloit en grand uniforme d'officier-général de l'armée royale d'Es-

- Les officiers de la garde royale qui sont partis le 3 pour l'armée ont eu l'honneur d'être admis, la veille, à premure congé du

Roi, et des Princes et Princesses de la famille royale...

- M. le duc d'Angoulème a accordé, le 14 janvier dernier, un secours de 250 francs à la paroisse d'Autricourt, arrondissement de Châtillon-sur-Seine, pour consolider l'établissement de deux Sœurs de la Providence chargées d'instruire les jeunes filles de cette pavoisse. Ce Prince a également fait parvenir à la paroisse de Loupiac (Gironde) une somme de 200 fr. pour les pauvres qui ont souffert de la grêle et de la gelée.

- S. A. R. M=0. la duchesse de Berri a ajouté une somme de 200 fr. au don que S. A. R. MADANE a daigné faire aux incendies

du village de Lavilaile, arrondissement de Clamecy.

- Une ordonnance royale, du 2 février, détermine la nouvelle organisation de la Faculté de médecine de Paris. Cette ordonnance est divisée en quatre titres. Le 1er. est relatif aux professeurs et aux aggrégés qui leur seront adjoints; le nombre des professeurs sers de vingt-trois; il y aura trente-six aggrégés. Le 11º. est relatif à la distribution des cours parmis les professeurs. Le titre me. est relatif à l'admission des élèves, leurs inscriptions, examens et réceptions. Dans le titre iv sont contenues les dispositions générales.

Par une autre ordonnance, du même jour, sont nommés professeur de la Faculté de médecine de Paris : MM. Beclard, Domérit, Orfila, Pelletan fils, Clarion, Guilbert, Bertin, Marjolin, Roux, Fouquier, Fizcau, Richerand, Alibert, Royer-Collard, Desormeaux, Récamier, Laennec, Landré-Beauvais, Cayol, Boyer, Dupuytren, Bougon, Deneux. Sont nommes professeurs honoraires: MM. de Jussieu, Vauquelin, Dubois, Pelletan pere, Deyeux, Pinet, Des-

genettes, Chaussier, Lallemant, Le Roux et Moreau.

- Les dons faits en faveur des victimes de l'incendie qui éclate, Le 14 janvier, dans la rue de la Ferronerie, s'élèvent à 10,503 fr. 30 cent.; ainsi les incendiés se trouvent presque totalement indemnisés de leurs pertes. C'est surtout à la population des halles qu'on

est redevable de ces offrandes.

- Plusieurs volontaires royaux qui faisoient partie, en 1815, de l'armée royale de l'Est, se sont réunis, et ont résolu de prier le ministre de la guerre de leur permettre de former un nouveau corps de volontaires sous les ordres de leur ancien commandant, le comte de La Rochefoucault, pour aller défendre le trone d'Espagne.

- Dans la séance du 13 janvier, l'assemblée générale des actionnaires de la Banque de France a réélu censeur, pour trois ans, M. le chevalier Martin d'André, et régens pour cinq ans MM. le baron Delessert, le baron Hottinguer et le chevalier Ollivier.

- M. Pradier, sculpteur, vient de terminer sa statue pédestre de S. A. R. Msr. le duc de Berri, représenté mourant dans les bras de la religion. Ce monument, en marbre, doit être érigé dans l'église cathédrale de Saint-Louis à Versailles.

- Une ordonnance du Roi, du 20 janvier, porte que l'exposition publique des produits de l'industrie françoise aura lieu cette année. le 25 août, dans les salles du Louvre. On voit dans la même ordonnance quelles sont les formalités à observer pour faire admettre les produits à cette exposition.

- L'ambassadeur de Danemarck à Madrid vient d'arriver à Paris. - M. Guillemin, avocat à la cour royale de Paris, a été nommé avocat au conseil du Roi et à la cour de cassation, en remplacement

de M. Loiseau, décédé.

- Le gouvernement vient de retirer le brevet de libraire à la résidence de Paris au sieur Kleffer, condamné par la cour royale, comme éditeur des Etudes Législatives, ouvrage contenant de graves

outrages à la religion.

- Le ministère public a fait saisir, le rer. février, une livraison. de l'Album. Le réquisitoire porte que l'article intitulé: Une Scène de la Bourse, excitoit au mépris et à la haine du gouvernement du Roi, et outrageoit, à raison de leurs fonctions, plusieurs des lieutenans-généraux et maréchaux de camp désignés pour commander l'armée d'Espagne. M. Magalon, rédacteur en chef et éditeur responsable de l'Album, a été arrété, le 3 au matin, et conduit à la Force. M. Dumesnil, collaborateur de ce journal, est assigné pour le 8 de ce mois à la police correctionnelle, comme prévenu d'outrages envers des fonctionnaires publics et des ministres de la religion, en raison de leurs fonctions.

- M. Gama, chirurgien en chef de l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, est, dit-on, nommé chirurgien en chef de l'ar-

mée des Pyrénées.

. - M. Sicard est nommé intendant-général de l'armée des Pyrénées. Les employés des subsistances sont aussi désignés, et doivent etre rendus à Bayonne le 10 de ce mois.

- On travaille à Toulouse et à Narbonne à la construction de deux parcs d'artillerie de campagne; l'un est destiné à l'armée des Pyrénées-Occidentales, et l'autre à l'armée des Pyrénées-Orientales. - M. de Chevannes, marechal de camp, est mort à l'Orme, de-

partement de la Nièvre, le 27 janvier dernier, à l'âge de 86 ans. - L'Ecole des Arts d'Angers a déposé entre les mains du curé de

la paroisse une somme de 300 fr. pour le soulagement de la classe indigente.

- M. le préfet de la Loire-Inférieure a fait parvenir aux frères Cyprien et Guillaume Lesage le montant de la souscription ouverte pour relever leur chaumière, détruite par un incendie. Cette somme se monte à 1784 fr. Le Roi et les Princes et Princesses de la famille royale sont à la tête des souscripteurs.

- La régence d'Espagne a du quitter Toulouse le 22 janvier, et rentrer en Espagne par le Lampourdan, province de Catalogne, afin de continuer les travaux entrepris pour la défense de l'autel et du

- L'individu qui a été livré à l'autorité par les soldats du 39°. régiment qu'il cherchoit à embaucher, se nomme Prochet, et est natif de Lavelanet, petite paroisse de l'Arriège.

Les valsseaux nationaux et étrangers qui se frouvoient dans nos ports le 21 janvier, hissèrent leur pavillon à mi-mât, en signe de deuit, dans ce jour funeste. Un bâtiment espagnol, qui occupoit une place très apparente dans le port de Marscille, étoit orné d'emblémes constitutionnels. Les autorités l'invitèrent à ne pas se distinguer ainsi des autres bâtimens. Mais cette invitation fut accueillie avec mépris. Alors un attroupement considérable de peuple donna des marques non équivoques de dispositions violentes contre le bâtiment. L'autorité fit couper les amarres qui tenoient ce navire attaché, afin de le soustraire à l'indignation générale. On lui fit prendre une autre place, et enfin il arbora le pavillon à mi-mât. Il a reçu l'ordre de partir promptement.

- Le ministère de la marine fait armer en guerre les valsseaux et les frégates qui se trouvent dans le port de Brest. On dit que des

levées de marins sont dejà ordonnées.

: - Le sous-préset de Mirande a été révoque de ses fonctions.

Le célèbre docteur Jenner, à qui le monde doit la découverte de la vaccine, est mort, le 26 janvier, à Berkeley, comté de Glocester, après une courte maisdie, et dans la 74°, année de son âge.

La ville du Port-au-Prince (ile de Saint-Domingue) a été presqu'entièrement réduite en cendre par un incendie. Plus de mille maisons ent été la proie des flammes. On évalue à plus de cinq millens de plastres la perte causée par ce désastre. À la faveur du désordre inséparable d'une pareille catastrophe, les nègres ont pilléune partie des effets sauvés de l'incendie.

Martin, et en croit qu'il se rendra maitre de cet empire.

#### CHAMBRE DES PAIRS-

Le 3 février, la chambre a procédé à la formation et à l'organisation de ses bureaux. Les trois archévêques nouvéliement créés pairé
ont été mommés présidens de leurs bureaux. M. le duc de Lévis a ensuite présenté le projet d'adresse en réponse au discours du Rot. Après
l'examen dans les bureaux, un amendement, proposé par quelquesmembres, et combatte par MM. de Villèle et de Châteaubriand, a
été écarté à la majorité de 50 voix contre 53. Le projet d'adresse aété ensuite adopté à la majorité de 59 voix contre 28. Le sort a désigné les vingt membres formant la grande députation chargée de présenter l'adresse au Rot. La chambre a prononcé l'admission, à titre
d'hérédité, de M. le comte de Taschier et de M. le comte d'Escars.

# CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le 31 janvier, M. de Nicolai est nommé secrétaire provisoire, en remplacement de M. de Marchangy. M. Borel de Bretizel, rapporteur du sixième bureau, a la parole. Le bureau pense que les pièces produites par M. de Marchangy sont insuffisantes pour constater son éligibilité, et qu'il doit lui être accordé un ajouraement pour pouvoir

justifier de quelques parties d'impots par lui payées dans plusieurs départemens. M. de Girardin s'oppose à l'avis du burcau, et soutient que M. de Marchangy n'est propriétaire que de deux maisons. On a voulu, dit-il, induire la chambre en erreur pour obtenir l'admission combattue. M. Pardessus est d'avis que l'on accorde à M. de Marchangy un délai que l'on n'a refusé à aucun autre membre. M. Casimir Perrier prétend que, par toutes ces longueurs, on veut gagner du temps, et empêcher le gouvernement de convoquer les collèges du Nord et de la Nièvre avant l'époque où M. de Marchangy se trouvera en règle par l'écoulement d'une année de possession. (Murmures et interruption.) La chambre prononce l'ajournement de M. de Marchangy à quinzaine.

On procède ensuite au scrutin pour la désignation des cinq candidats à la présidence. Le nombre des votans se trouve de 245; majorité absolue, 123. Au premier tour, MM. Ravez et de Bonald réunissent sculs la majorité absolue. Le premier a obtenu 166 voix, et le second

154. Ils sont proclamés candidats à la présidence.

Le 1er. février, M. le préfet de la Seine fait distribuer à MM. les députés des exemplaires du budget de la ville de Paris pour l'exercice de 1822. M. Delphin, député du Rhône, prête serment. On renvoie à M. le ministre de l'intérieur une lettre de M. Manuel, qui déclare onter pour l'élection des Sables-d'Olonne. On continue de proceder au scrutin pour la nomination des candidats à la présidence. M. Kergorlay (Florian) obtient 151 voix, M. de Causans 148, M. de Mar-

tignac, 143. Ces députés sont proclamés candidats.

M. de la Bouillerie fait, au nom du quatrième bureau, un rapport sur la nomination de M. Méaudre par le collége de Roanne. Trenteneuf électeurs de cet arrondissement ont protesté contre cette nomination, prétendant que le secret des votes n'a pas été conservé; qu'une décision du conseil de préfecture de la Loire est viciouse; que quatre noms ont été inscrits illégalement sur la liste électorale; qu'on a refusé d'inscrire sur la liste des personnes qui en avoient le droit. La commission est d'avis que ces réclamations ne sont pas de nature à infirmer l'élection; que cependant l'inscription de quelques personnes sur la liste électorale n'étant pas suffisamment motivée, on doit ordonner le renvoi de la protestation et des procès-verbaux au ministre de l'intérieur. Le bureau conclut à ce que l'élection de M. Méaudre soit reconnue valable, mais son admission ajournée jusqu'à la production des pièces constatant les conditions d'éligibilité.

Le général Foy attaque la conduite du préfet de la Loire: d'après l'orateur, ce fonctionnaire auroit agi, non d'après les lois, mais d'après son bon plaisir. Du reste, ajoute-t-il, je ne conclus pas que ce choix soit annulé; que m'importe à moi une élection isolée, quand il n'y a plus en France ni élection, ni liberté. De violentes interruptions, des cris à l'ordre, se font entendre de toutes parts. Le président rappelle l'orateur à la question. Les cris à l'ordre redoublent. M. Dudon monte à la tribune, et est forcé d'en descendre, parce qu'il n'a pas son costume. M. Benoist trouve l'assertion du général Foy outrageante pour l'assemblée, injurieuse pour l'ordre social; c'est une insulte faite à la législation en général. M. le président auroit du reprimer un tol scandale par une mesure plus severe qu'un simple rappel

à la question. M. Sébastiani appuie le dire du général Foy.

M. le président met aux voix les conclusions du rapporteur. La validité de l'élection de M. Méaudre est reconnue à une immense majorité; l'ajournement de l'admission est ensuite prononcé sans réclamation, et le renvoi des pièces au ministre de l'intérieur ordonné à l'unanimité.

La chambre nomme au scrutin les quatre vices-présidens. Nombre des votans 207; majorité absolue, 104. Les vices-présidens sont : M. de Martignac, qui a obtenu 139 voix; M. de Kergorlay (Florian), 124;

M. de Bonald, 119; M. de Causans, 119.

Le 3, M. le président donne communication à la chambre de l'ordonnance du Roi qui nomme M. Ravez président de la chambre. On prononce l'admission de MM. le comte de Cheffontaines, de la Villemarqué, Descordes, de Montbel et de Louvigny. Les députés n'étant pas en nombre suffisant, on n'a procédé qu'après quatre heures à la nomination des quatre secrétaires. Nombre des votans, 259; majorité absolue, 130. M. de Courtarvel, syant seul obtenu la majorité absolue (154 voix) est proclamé secrétaire.

## Cour d'assises d'Orléans.

La cour d'assises d'Orléans a entendu, le 28 janvier, les dépositions des témoins à charge, et ensuite celles des témoins à décharge. Elles ne présentent que des faits que nous avons fait connoître lors des débats de Poitiers. Le 29, M. l'avocat-général Russeau a soutenu les faits de l'accusation. Les défenseurs de Baudrillet et de Lalande ont rempli le reste de la séance. Le 30, la matinée a été consacrée au désenseur de Duret. M. le président a ensuite présenté le résumé de l'affaire. MM. les jurés, entres à huit heures moins un quart du soir dans la salle des délibérations, en sont sortis à dix heures et demie. Baudrillet a été reconnu, à l'unanimité, coupable de complicité dans le complot tendant à s'emparer du château de Saumur. Lalande a été déclaré, à la majorité, non coupable du même fait, et, à la majorité absolue, coupable de non-révélation. Duret est déclaré, à l'unanimité, coupable d'avoir cherché à enroler plusieurs individus contre le pouvoir légitime. La cour, après avoir délibéré, a rendu son arrêt à onze heures et demie du soir. Baudrillet et Duret sont condamnés à la peine de mort. L'exécution aura lieu sur la place de Saumur. Lalande est condamné à trois années d'emprisonnement, comme non révélateur. Baudrillet et Duret se sont pourvus en cassation? Lalande ne s'est pas pourvu.

Calendrier paroissial à l'usage de Paris pour 1823 (1). On y trouve les offices des différentes églises de la capitale, les fêtes d'obligation et de dévotion, les indulgences, confréries, sermons, retraites, en un mot, l'indication de toutes les cérémonies qui peuvent intéresser la piété des fidèles.

<sup>(1)</sup> In-24; prix, 50 cent. A Paris, chez Beaucé-Rusand; et chez Adrien Le Clere au bureau de ce journal.

Coup d'œil sur le passé, espérances pour l'avenir.

Cette entreprise existe depuis près de neuf ans ; depuis près de neuf ans nous neus occupons sans relache à rassembler dans ce requeil tout ce qui peut intéresser les amis de la religion. Nous fames les premiers à profiter du bienfait de la restauration; le Ror n'avoit pas encore mis le pied sur le sol francois, nous n'avions encore recouvré qu'une portion d'une famille auguste et chère, que déjà nous étions entrés dans la carrière pour soutenir, autant qu'il étoit en nous, une carse honorable et cacrée. Ce fut le 20 avril que nous commençames ce journal, et nous ne l'avons interrompu que pendant l'époque sinistre ou la conscience et l'honneur ne nous permetetoient plus de parler. Le dernier numéro de notre journal de m. 05, qui avoit para le 18 mars 1815, fat même arrêté sur toute la route de Lyon; il est vrai qu'il ne devoit pas plaire aux partisans de l'usurpation. Il commenouit par ces motas Nolumns hunt regnure super nos, et le reste de l'erticle répondoit à ce texte.

Le Roi étant rentré le 8 juillet suivant, nous reprimes nos travaux avec la même urdeur, et nous recommençames le au la publication périodique de nos feuilles, publication qui m'a point été interrompue depuis. Combien, depuis huit ans, d'évenemens divers nous ont occupés tour à tour! d'an côté les variations de la politique, les progrès creissans d'un parti timide d'abord, puis devena si hardi et si menacont, ses come plots ouverts ou cachés, ses pamphlets, ses journaux, méritoient d'attirer toute notre attention. Nous voyions une foule d'écrivains vanter encore la révolution et ses principes, prêcher encore la philosophie et ses systèmes, et saper de monveau avec un incurable aveuglement les fondemens de l'ordre et du repos public. Nous entendions des professeurs déclamer avec une étonnante impunité contre la monarchie et la légie timité, et jeter parmi une jeunesse ardente et inconsidérée des semences de mécontentement et de révolte. Le résultat de cette tactique, inspirée par l'esprit de faction et tolérée par la foiblesse, fut aussi terrible que prompt. Un crime uf-Some XXXIV. L'Ami de la Relig. et du Nos. Ge

freux ensanglanta les marches du trône, et au dehors des insurrections populaires ébranlèrent de vieilles monarchies. Les
révolutionnaires de tous les pays poussèrent de longs cris de
joie, et les amis de la légitimité gémissoient de voir toutes
leurs craintes se réaliser, quand un évenement presque miraculeux vint ranimer leurs espérances. La naissance inespérée
d'un enfant changea tout à coup noire situation; les rois ouvrirent les yeux, l'Italie fut soustraite aux complots des carbonari, les gouvernemens adopterent une marche moins incertaine, et l'Europe put entrevoir un avenir moins sombre.
Telles ont été pendant plusieurs années les phases de notre
situation politique, et nous les avons suivies et observées

avec tout l'intérêt qu'elles méritoient.

En religion, des objets non moins graves nous ont offert une ample matière. De nombreux écrits se sont succédé, tantôt solides et excellens, tantôt médiocres, tantôt dangereux et même détestables; nous en avons analysé beaucoup. et nous en avons fait connoître le mérite, ou les défauts, ou le danger. Nous avons suivi le zèle et la piété dans leurs efforts pour le bien; nous avons vu s'élever des établissemens utiles. Des congrégations respectables sont sorties de leurs ruines, les séminaires se sont multipliés, les bonnes œuvres ont été encouragées, les hôpitaux visités, les pauvres secourus, les enfans instruits, les prisons consolées, le repentir accueilli; la jeunesse même a souvent envié ces soins touchaus au sexe le plus pieux, et du sein de la corruption sont sortis des exemples des plus nobles et des plus pures vertus, Le Concordat, et tout ce qui l'a précéde et suivi, devoit surtout avoir une place dans notre recueil, et nous croyons n'avoir rien omis de ce qui concernoit cette importante affaire. Tous les évenemens enfin qui se rapportoient à la religion. tous les traits édifians, les travaux des missionnaires au dedans et au dehors, les attaques des incrédules, celles des protestans. les sectes nouvelles, les actes de l'autorité épiscopale, les rescrits du saint Siège, ont été consignés, autant que nous l'avons pu , dans nos numéros.

Noire devise constante a été: Orthodoxie et respect pour l'autorité. Soin dans la rédaction, exactitude dans les faits, modération dans les jugemens, intérêt et variété dans le choix des matières, tels sont les avantages que nous nous sommes proposé de réunir. La variété, entr'autres, nous a paru un

mérite essentiel dans un pareil recueil. Ainsi, aux jugemens sur les ouvrages nouveaux nous avons entremêlé plus d'une fois des éclaircissemens sur quelques points d'histoire, des notices sur différens personnages, des récits, des discussions, des articles de théologie, de critique ou de littérature grave. Nous avons cherché à varier, non-seulement les sujets, mais aussi le ton de notre journal. Il est tel objet qui ne peut être traité que d'une manière sérieuse; il est telle opinion qu'on ne peut mieux combattre que par le ridicule. Mais cette dernière arme ne doit être employée qu'avec ménagement, et nos principes, comme notre goût, nous interdisoient également tout ce qui est offensant et amer. On veut, avec raison, que le critique conserve des égards pour les personnes. même lorsqu'il a plus de raisons de s'élever contre les opinions perverses. Diligite homines, interficite errores, disoit saint Augustin, et telle doit être la devise du chrétien qui est appelé à écrire l'histoire, ou à juger des ouvrages.

Il a pu arriver que dans nos recherches et dans nos jugemens nous nous soyons quelquefois mépris, soit sur les personnes, soit sur les faits. En ce cas nous n'avons jamais éprouvé la moindre répugnance à rétracter notre erreur, quand elle nous étoit démontrée. Nous avons assez souvent accueilli des réclamations qui nous étoient adressées; nous en avons même inséré qui n'étoient peut-être pas toujours incontestables; mais nous avons voulu éviter tout reproche de partialité et d'attachement à notre sens, et il nous a paru que nous devions mettre le lecteur en état de connoître lui-même les pièces du procès, et de juger par lui-même qui avoit tort

ou raison.

Nous sera-t-il permis de dire qu'on a paru nous tenir compte de nos intentions et de nos efforts; que des hommes distingués dans le clergé nous ont encouragés, et qu'il nous est arrivé des provinces, et même des pays étrangers, des témoignages flatteurs d'approbation et de confiance? Nous savons que la médiocrité et la vanité peuvent supposer de pareils avantages, et les exemples n'en manquent pas. Il est aussi commun que facile de feindre des succès qu'on n'a pas, et de se parer de suffrages, imaginaires. Nous espérons qu'on voudra bien ne pas nous prêter un si misérable artifice, et nous l'espérons d'autant mieux que nous comptons dans tous les diocèses des lecteurs pleins de bienveillance qui nous ont trans-

mis plus d'une fois des marques d'encouragement et même d'affection, quoique nous n'eussions pas l'honneur de les connoître personnellement. Qu'ils en reçoivent ici nos remercimens, et qu'ils veulent bien regarder la continuation de nos efforts comme l'acquit de notre dette envers eux. Puissions-nous ainsi travailler jusqu'à la fin pour la gloire de l'Eglise et pour la satisfaction de nos frères, et puisse une vie assez laborieuse nous mériter, sinon une vaine estime dont nous nous enflerions peut-être, du moins un secours plus solide, une part dans leurs prières, dans leurs sacrifices, dans leurs bonnes œuvres! ce seroit sans doute le prix

le plus flatteur de nos travaux.

Dans cette esperance nous continuerons la tâche que nous nous sommes imposée, et nous redoublerons même de zele pour la remplir. Nous nous efforcerons de seconder le mouvement des bons esprits en faveur de la religion; nous joindrons notre foible voix à celle de tant d'hommes distingués par leurs principes et leurs talens; nous défendrons les saines doctrines; nous recueillerons tout ce qui est édissant et honorable pour l'Eglise. Une correspondance assez étendue au dedans et au dehors nous donne peut-être plus de facilités pour tenir nos lecteurs au courant de ce qui se passe de plus important sur les matières ecclésiastiques. Ainsi nons avons plus d'une fois enrichi nos numéros de détails sur les églises d'Allemagne, sur les catholiques d'Angleterre, sur les missions d'Orient ou des Etats-Unis, etc. Nous donnerons sous peu une espèce de tableau de la situation de l'église d'Espagne, qui semble en ce moment à la veille d'une grande crise. Cet article est déjà rédigé, et n'a pu encore trouver place au milieu de matières qui sembloient plus pressées. Nous avons également d'autres articles prêts sur divers autres sujets, sur la philosophie de Kant, si peu connue en France, et qui a fait tant de ravages en Allemagne; sur les confesseurs de la foi immolés en Angleterre par les protestans, sur l'histoire d'une congrégation respectable, sur les prêtres françois déportés dans le pays de Munster, sur des écrivains récens, et. entr'autres, sur les membres d'un corps célèbre ; sur des ouvrages qui se rattachent à l'histoire de la philosophie au 18. siècle, etc. Depuis plus de vingt ans que nous étudions l'histoire ecclésiastique, surtout dans les deux derniers siccles, nous ayons fait une ample provision de matériaux

qui trouvent naturellement leur place quand nous traitons des sujets analogues. Rappeler ainsi des noms honorables, des écrits négligés, des évenemens dont la trace se perd, est peut-être plus utile que de faire des phrases à perte de vue sur la politique. Le lecteur veut du positif plutôt que des conjectures; il aime qu'on lui apprenne quelque chose plutôt que de l'étourdir par du babil. Or, l'étude de l'Histoire ecclésiastique nous offre pour notre objet les secours les plus précieux; elle nous sert à éclaireir bien des points, à juger des ouvrages, à lier le présent au passé, à connoître l'origine de beaucoup d'établissemens que nous voyons subsister ou se reformer, à éviter bien des méprises, etc. Nous avons lu, il y a quelque temps, dans un journal que les Chartreux de Lyon furent fondés par Henri IV, en 1584; or, Henri IV à cette époque n'étoit point roi de France. Il ne le devint que cinq ans après; de plus, il étoit protestant, et on savoit mieux dans ce parti piller ou détruire des monastères qu'en fonder. Une pareille méprise est peu importante, si l'on veut; mais l'ignorance de l'histoire en fait connoître de plus grayes, et les exemples ne manqueroient pas au besoin. Les circonstances nouvelles où la France semble placée

nous donnent, ce semble, l'espoir fonde de trouver, avec plus d'abondance encore que par le passé, une moisson de matières propres à exciter la curiosité ou l'intérêt. Un ministère d'une couleur plus franche a succédé à des admihistrations douteuses; une marche plus décidée est adoptée par le gouvernement; des choix honorables ont été faits; les royalistes ne sont plus réputés incapables pour les places. On a droit d'espérer que la religion sera aussi protègée plus efficacement : les promesses faites l'année dernière sont sur le point de se réaliser; une Bulle définitive règle la circonscription des dioceses, vingt-quatre nouveaux sièges vont être établis, ceux qui étoient vacans viennent d'être pourvus, des ecclésiastiques distingués ont été appelés à la plus honorable mission; le corps épiscopal va recouvrer le nombre, l'attitude, la dignité et la fixité qui lui convienuent; les nouveaux pasteurs vont se répandre dans leurs diocèses, et donner une nouvelle vie au sacerdoce; les séminaires se multiplieront; une administration active et plus rapprochée des sidèles va pourvoir à des besoins qui s'étoient accrus sous un régime

provisoire et précaire : enfin, des jours plus heureux vont

luire pour la religion et le clergé, et l'église de France, relevant son front humilié, s'occupera avec moins d'obstacles du salut de ses enfans, et triomphera de ses ennemis par ses

vertus, son zele et sa patience.

Un choix important vient encore d'augmenter la confiance pour notre avenir. L'état de l'instruction publique étoit, en beaucoup de lieux, un sujet d'affliction et d'alarmes: un prélat illustre s'occupe de donner une nouvelle direction à l'enseignement; des communications franches auront lieu entre les évêques et le grand-maître; un désir égal du bien, un zele égal pour la religion et les bonnes mœurs, des vues et des intérêts semblables, feront place à des défiances réciproques; la bonne harmonie entre les deux autorités facilitera le succès des maîtres. Les petits séminaires, les écoles chrétiennes, les établissemens favorables à la religion, n'auront plus à craindre ni opposition directe, ni contradictions sourdes et cachées. On n'entendra plus des professeurs prêcher ou insinuer l'incrédulité, et donner à la jeunesse des leçons ou des exemples également pernicieux pour elle. Des hommes religieux entreront avec moins de répugnance dans un corps où ils n'auront plus à lutter contre de fâcheuses influences, et les peres de famille se réconcilieront peu à peu avec une institution qui leur offrira des garanties plus sures pour l'éducation de leurs enfans.

Nous saluons avec joie cette aurore d'un messieur avents. A nous embrassons les motifs de consolation et d'espérance que nous offre notre situation. S'il y a partout une suneste tendance vers le mal, partout aussi il y a une heureuse impulsion vers le bien. Une grande lutte est établie : d'un côté, l'esprit de parti ou d'erreur, la philosophie, toutes les passions s'agitent pour troubler et pour séduire; on cherche à égarer la jeunesse, à fausser les idées, à maintenir une effervescence dangereuse; d'un autre côté, le zèle et la charité se signalent par des efforts en sens contraire; de bons écrits, de beaux exemples, des traits de dévoûment et de générosité, une noble ardeur à réparer les maux de la religion, à relever des établissemens utiles, à soulager tous les genres d'infortune; non-seulement le clergé, mais les fidèles, honorant leur foi par des vertus pratiques et par de grands services rendus au prochain; les évêques, les pasteurs ordinaires, des sociétés de missionnaires, de pieux laïcs, des femmes charitables, tra-

vaillant tous de concert, et chacun selon sa mesure, à étendre la gloire de Dieu et à procurer le salut des ames; des associations respectables, des asiles de paix et de piété, de belles fondations, rappelant à l'Eglise les jours de la ferveur ancienne; enfin, dans toutes les classes, depuis le rang le plus auguste jusqu'aux plus humbles conditions, une louable émulation pour les bonnes œuvres : voilà ce qu'offre encore notre époque au milieu des progrès de la corruption; voilà ce que nous accorde la Providence pour combattre le génie du mal. Le spectacle de cette lutte ne peut être indifférent à des cœurs chrétiens; tous les amis de la religion doivent désirer de suivre et d'observer les variations de cette guerre, où leurs intérêts les plus chers se trouvent compromis. Ils auront peut-être à gémir quelquefois, car c'est pour tous les siècles qu'il a été dit: pressuram habebitis: ils seront quelquefois en alarmes; mais ils auront sans doute aussi des sujets de consolation et des momens de joie. Ils leveront, comme Moise, les mains au ciel pour ceux qui sont engagés dans la mêlée; ils varieront leurs prières suivant les besoins de l'Eglise; ils se fortifieront en voyant le courage de leurs frères, et en apprenant ce qu'on fait ailleurs pour la gloire de la religion; l'annonce de quelque heureuse nouvelle, de quelque bonne œuvre, de quelque établissement utile, leur fera naître la pensée de quelque chose de semblable. Ainsi, nous savons que nos récits ont. produit cet effet en différentes circonstances, et nous nous estimons heureux d'avoir pu contribuer, quoique pour une bien petite part, à donner une idée dont il est résulté quelque bien.

## NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Paris. Le Mandement de Msr. l'archevêque de Paris pour le Carême paroît en ce moment (1). Le prélat y paraphrase éloquemment les paroles que l'Eglise nous rappelle à l'entrée de ce saint temps: Memento quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Ne pouvant citer le Mandement en entier, nous en donnerons du moins quelques passages:

. « Rien n'est plus capable de réduire à la soumission et au silence notre orgueilleuse raison, de nous affranchir de la crainte des juge-

<sup>(1)</sup> Se trouve-au bureau de ce journal; prix, 75 c. franc de port.

mens humains, de manimés notre actiour dans les véies du saint; de dissiper enfin les innounbrables illusions d'une conscience molle et relachée, que la ponsée fréquente de la mort: Pulvis es, et in pulvé-

rem reverteris.

» Vous étes ponssière, et encore cette permère est-clie tirée du mêmt; em c'est de rien que le Seigneur a créé toutes chaces; et rien de ce qui a été fait n'existe sans lui. D'où viennent dons ces raisounements indiscrets, ces téméraires murmures de l'argile qui s'élève contre celui qui la saconne, qui ose lui demander pousquoi il sasujetit de tel usage, et qui affecte de ne pas recompoitre dans sa fragilité seule le principe de sa dépendance et les motifs de sa soumission? N'est-ce pas en écoutaint ces insimuations perfides, ces séditieuses questions du pèse de l'orgneil, comme du mensonge, que nos premiers parens furent brisés par la main même de leur Créateur, méritèrent de perdire l'immortalité, et furent condamnés à retourner dans la poussière d'où ils étojent sorlis? In publièrem reverteris.

» Pous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. Sentuncu qui, en nous rappelant à tous notre commune origine, et nous moutrant le terme égal auquel nous devons tous arriver, nous élève auques des jugemens des hommes, nous apprend à ne craîndre ni leurs frivoles opinions, ni leurs censures, ni leurs menaces, lorsqu'il s'agrit d'obeir à la volonté du Maitre souverain, devant qui notre substance est comme un atome, et dont les ordres suprêmes ne doivent point

Séchir devant la multitude des prévaricateurs.

» Vous étes poursière, et vous retournerez en poussière. Pensée de la mort, pensée solide et csicace, il n'est point de vertu qu'elle, n'inspire et qu'elle ne perfectionne; pensée lumineuse, il n'est point d'illusion qu'elle ne dissipe et don' elle ne desabuse; pensée féconde, il n'est point de travaux qu'elle ne fasse entreprendre, point de hormes couvres dont elle me soit la source; pensée tonte-puissante, il n'est point de vice qu'elle ne déracme, point de penchans qu'elle né vienne à bout de rechesser; enfin N.T.C.F., pensée fine, simple, unique, dont vous n'avez qu'à vous penetrer pendant le carême; et nous n'aurous pas besoin de vous dire ni comment vous devez en garder le double précepte, ni, ce qui est encore plus important, comment yous devez en observer l'esprit. Voulez-vous ne pas vous tromper sur les adoucissement que vous vous permettez ordinairement, sur les facilités que vous vous croyez auterises à donner à ceux qui vous sont soumis, sur les oceasions prochaines de transgressions que vous offrez sans scrupule à ceux qui sont admis à vos tables, sur ces précautions de recherche et de sensualité qui vous dédommagent de l'abstinence et du jetime? voulez-vous être tranquillus et délivrés de ces inquiétades perpétualles qui vous restent, même après les dispenses que vous nous demandes? voulez-vous connoitre quels sont les fruits que vous deves retirer de la sainte quarantaine, quelles sont les salutaires réformes que vous devez vous imposer pendant ce temps, quelles sont les aumones proportionnées, les prières plus assidues, quels sont les exercises de religion qui derrent être le supplément de votre pénitance, ou qui doivent entrer en compensation de ce que votre santé,

nos forces on votre fortune ne vous laissent pas le moyen d'acquittet? prenez conseil de la mort; demandez-vous ce que vous voudriez avoir fait, si vous étiez sûr de mourir bientôt. Interrogez la mort, puisque sussi bien il vous faudra, peut-être avant peu, entendre sa voix maligré vous; puisque déjà peut-être vous avez reçu d'elle, depuis quelque temps, une réponse de mort. Hélas! combien d'entre vous, N. T. G. F., ne verront pas la fin de ce Carême !.... Ne craignez donc point a décision de la mort, elle sera toujours sûre et fidèle. Elle vous pariotira d'abord, je l'avoue, effrayante et pleine de terreur; mais à la vue des heureux effets dont elle sera pour vous la cause et le principe, vous vous s'iliciterez de n'avoir pas attenda le dernier moment pour prêter l'ereille à sa parole éloquente et féconde, et vous vous écriezez, avec le prédicateur d'Israël: O mort, que ton jugement est bon et utile! O mors, bonum est judicium tuum!

M. l'archevêque permet l'usage des œuss jusqu'au mercredisaint, et autorise les curés à accorder des dispenses plus êtendues, suivant les besoins. Les fidèles sont exhortés à assister aux instructions, et à écouter avec plus de zèle la parole de Dieu. Le prélat recommande, à ceux qui demanderont quelque dispense, de joindre, suivant leurs facultés, l'aumône à la prière, et de songer aux besoins des séminaires, à la situation des prêtres infirmes, au grand nombre des pauvres, enfin, aux diverses œuvres de charité qui ont pour objet la gloire de Dieu et le salut des ames, et qui, ne se soutenant que par des offrandes volontaires, sollicitent le concours de toutes les ames pieuses.

La visite pastorale, qui avoit été interrompue pendant les rigueurs de l'hiver, va reprendre dans les deuxième et quatrième arrondissemens. Elle se fera dans les deux églises de Saint-Roch et de Saint-Germain-l'Auxerrois. Quatre missionnaires seront attachés à chacune des églises. Le mercredi des Cendres, au soir, M. l'archevêque doit se rendre à Saint-Roch. Après le Veni, Creator, le prélat montera en chaire, et donnera la mission aux ecclésiastiques chargés de diriger les exercices. Msr. se rendra de même à Saint-Germain-l'Auxerrois le dimanche 16, et y ouvrira la visite pastorale par un discours.

—M. l'abbé Pisseau, supérieur de la communauté des clerca de Saint-Denis, et chanoine honoraire du chapitre, a été nommé, par M. l'archevêque, à la cure de Saint-Denis, du Marais, vacante par la mort de M. de La Rue. M. l'abbé Pisseau allioit avec sele le ministère de la prédication aux fonçtions de sa place, et a paru avec honneur, depuis plusieurs années, dans les chaires de la capitale, soit pour prononcer des discours détachés, soit pour remplir des stations entières. Cet ecclésiastique a exercé aussi le ministère pastoral, et a été

curé de la ville de Meung', dans le diocèse d'Orléans.

- M. de Bernis, archevêque de Rouen, a succombé, le mardi 4, à une courte maladie. François de Pierre de Bernis étoit né à Nîmes, le 20 novembre 1752, et étoit neveu du célebre cardinal de ce nom, qui l'attira auprès de lui à Rome. Etant entré dans l'état ecclésiastique, il fut fait évêque d'Apollonie in part. infid., et Pie VI voulut lui donner la consécration épiscopale, ce qui eut lieu le 30 décembre 1781. Trois ans après, le prélat fut fait coadjuteur d'Albi, sous le titre d'archevêque de Damas. Il gouverna le diocese en l'absence du cardinal, que ses fonctions d'ambassadeur retensient à Rome. Son Em. étant morte le 2 novembre 1794, le coadjuteur d'Albi devint archevêque en titre, et continua à gouverner le diocèse de loin. Il donna sa démission en 1801, et se tint à l'écart. Depuis le retour du Roi, il avoit été désigné, en 1817, pour administrer le diocèse de Lyon à la place du titulaire, à qui un Bref particulier interdisoit l'exercice de sa juridiction : mais l'exécution de cette mesure souss'it beaucoup de difficultés, et M. de Bernis fut transféré sur le siège de Rouen après la mort du cardinal Cambacéres, Il en prit possession sur la fin de a819, et n'argouverné co diocuse qu'on peu plus de trois ans. La douceur et la bonté formoient le foud du caractère de ce prélat. Il fut nommé pair par le Roi, et on prétend même qu'il avoit été question de l'élever au cardinalat. Le prélat avoit officié à Saint-Denis le 21 janvier, quoiqu'il fut déjà mal portant. On craint que le froid et la longueur de l'office n'aient contribué à augmenter son rhume.

— L'assemblée annuelle de charité pour l'œuvre des petits Savoyards s'est tenue, le mardi 4, dans l'église des Missions-Etrangères. M. l'abbé de La Bourdonnaye a prononcé le discours, qui a roulé sur l'œuvre même. Il a peint ces pauvres enfans abandonnés, égarés au milieu de la capitale, mais recueillis par la religion, qui pourvoit à tous leurs besoins. De généreux chrétiens ne sont point rebutés par l'aspect de la misère, par des vêtemens grossiers, par des visages noircis; ils découvrent la ressemblance de Dieu sous ces formes repous-

santes, et se dévouent à soulager et à instruïre ces infortunés. L'orateur a fait l'historique de l'œuvre, qui remonte, comme nous l'avons dit, au règne de Louis XIV. On voit, à cette époque, comme dans la nôtre, de pieux jeunes gens se livrer à ces soins touchans. L'abbé Joly, un jeune magistrat, nommé de Villers; un autre magistrat, Claude Hélyot, dont on a la vie, avoient préludé à l'abbé de Pontbriand et à l'abbé de Fénélon. M. l'abbé de La Bourdonnaye a fini par recommander les jeunes Savoyards aux personnes charitables qui l'écoutoient. Dans un moment, a-t-il dit, où vos parens et vos amis vont courir les hasards de la guerre, offrez vos aumônes à Dieu pour attirer ses bénédictions sur ce qui vous touche; priez-le de préserver ceux qui vous intéressent des dangers des combats et des sléaux ennemis, à dæmonio meridiano. Ce discours, qui a duré environ trois quarts-d'heure, a para plem d'onction et de naturel. L'auditoire étoit nombreux et choisi; M. l'évêque d'Hermopolis étoit présent, ainsi que plusieurs personnes de distinction. Le salut et la quête ont suivi le discours.

- Nous avons reçu plusieurs Mandemens pour le Carême : nous sommes obligés d'en renvoyer l'analyse au n°. prochain.

— Ou continue a recevoir des souscriptions pour les Espagnols réfugiés en France. M. l'archevêque de Reims, qui a trouvé long-temps un asile dans ce royaume, s'est empressé de sposmoltre générousement l'hospitalité qu'il a reçue : le prélat a envoyé 600 fr., et a promis la même somme pour le mois d'avril. M. de Pierres, curé de Saint-Sulpice, a souscrit pour 200 fr.; un ecclésiastique de Rouen, pour 50 fr.; M. de Rochery, curé des Ayes, pour la même somme; M. l'abbé Morin, pour 20 fr. Plusieurs autres ecclésiastiques, qui ont aussi passé la révolution en Espagne, ont envoyé leur offrande. M. F. V. D. S., de Gand, nous fait passer 100 fr. pour les prêtres espagnols réfugiés.

- Nous pouvons, Dieu merci, être tranquilles sur la santé du docteur Llorente, de cet Espagnol que l'on a prié poliment de passer la frontière et de s'en retourner. Les libéraux nous ont donné son itinéraire avec la plus touchante attention; ils nous ont appris qu'a Irun D. Llorente avoit été reçu avec joie par les patriotes, qui lui avoient offert à dîner. Il paroît qu'a Madrid, où il est arrivé le 7 janvier, tout le monde s'est mis aux fenêtres pour le voir s'on ne pouvoit pas faire

un moindre accueil à un homme qui sert la révolution de tout son pouvoir. D. Llorente est une acquisition très-précieuse pour le parti qui court au schisme; il donnera de vigoureux conseils contre Rome, pour laquelle il a une forte antipathie. Il nous a laissé pour adien en partant un dernier ouvrage de lui, dans lequel les papes sont fort maltraités. Cet ouvrage est intitulé : Portrait politique des Papes, 2 volumes in-8°. C'est une histoire des souverains Pontifes, où ils sont tous attaqués et calomniés, tous, depuis saint Pierre jusqu'à Pie VII. Il est impossible de pousser plus loin la haine, la perfidie et la mauvaise foi. Les saints honorés par l'Eglise ne sont pas plus épargnés par l'auteur que les papes non canonisés. Nous rendrons compte de cet écrit, où l'auteur a mis toute l'aigreur et la partialité d'un ennemi déclaré. Cet homme, qui affiche la modération et la tolérance, montre constamment pour le saint Siège une intolérance, une dureté et une hauteur qui laissent bien loin derrière lui les écrivains protestans. Nous en citerons des exemples qui révolteront toutes les ames honnêtes.

#### NOUVELLES POLITIQUES.

Pans. M. le chancelier, à la tôte de la grande députation de la chambre des pairs, a présenté, le 4, au Roi l'adresse de cette chambre, qui exprime à peu près les mêmes idées que le discours fin Roi. S. M. La répondu : « Je reçois avec un grand plaisir l'adresse de la chambre des pairs. Ce concours de sentimens et de volontés dont vous me dontiez l'assurance peut seul garantir la sûreté de la France et sa fidélité ».

LL. AA. RR. Manans et M. la duchesse de Berri viennent d'envoyer aux incendiés de la commune de Lormes (Nièvre), une somme de 500 fr. Ce bienfait doit être distribué le 4 février.

— S. A. B. Ms. le duc d'Angoulème a fait remettre une forte nomme d'argent à une veuve infirme de la sommune de Lez (Haute-Garonne), dont le mari a été assassiné dans la vallée d'Aran.

... M. le ministre des finances présentera, le 8, à la chambre des députés, les lois des finances qui sont les comptes définitifs de 1821, l'aperçu des recettes et dépenses de 1822 et le budiet de 1824.

M. le lieutenant-général commandant la 1<sup>re</sup>. division militaire a ordonné que MM. les officiers, sous-officiers et soldats en congé de semestre ou autres dans cette division, se présentent : ns les vingt-quatre heures devant l'autorité militaire, à l'effet de recevoir le visa nécessaire pour réjoindre sur-le-champ leurs corps.

- L'Académie des Sciences a nominé, le 3 de ce mois, M. Darcet

pour succéder à M. Berthollet dans la section de chimie. M. Mathieu a été nommé candidat à la chaire d'astronomie, vacante au collège de France par la mort de M. Delambre.

- Mme. la marquise de Foresta, sous-gouvernante des enfans de

France, est morte le 4 de ce mois, à l'âge de 38 ans.

- M. Gois, seulpteur, et membre de l'Institut, est mort à Paris.

- Le baron d'Eroles est arrivé à Paris le 6 de ce mois; il doit assister, avec le général Quésada, à une brillante réunion que donne.

le 8, M. le ministre des affaires étrangères.

- Lors de la discussion du projet d'adresse de la chambre des pairs, le 3 de ce mois, le parti de l'opposition a présenté, par l'organe de M. de Barente, un amendement qui exprimoit des vœux pour le maintien de la paix. Cet amendement a été modifié par un sous-amendement de M. le comte de S. gur; ce dernier a été soutenu par M. le comte Daru, qui a fait l'apologie de la révolution espagnole. MM. de Villèle et de Chateaubriand ont combattu avec force ces amendemens, dont la chambre a fait justice en les repoussant, et en fermant la discussion avant que tous les orateurs aient été entendus. MM. le prince de Talleyrand, les dues de Broglie et de La Rochefoucault, devoient appuyer l'amendement.

Les journaux espagnols et les journaux françois libéraux cherchoient à égarer l'opinion publique, et à inspirer des alarmes par une ridicule exagération des forces militaires de l'Espagne. Vingttrois mille hommes d'infanterie, cinq à six régimens de cavelerie réduits aux deux tiers, des corps d'artillerie et de génie peu nombreux, presque pas de matériel de guerre complet et organisé, six vaisseaux de ligne et sept frégates hors d'état de tenir la mer, telles sont les forces réelles que possède le gouvernement pour résister à

une puissance étrangère.

— M. Kachlin, député du Haut-Rhin, a formé opposition, le 5 de ce moissan greffe de la police carrectionnelle, contre le jugement qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a,000 franca d'aş mende, pour la publication de sa brochure sur les évènemens de Colmar.

— La cause de M. Benjamin Constant avoit atliré, le 6, à l'audience de la cour royale, un grand nombre de pairs et de députés du côté gauche. Après le rapport de M. le conseiller Sylvestre de Chanteloup, Me. Mollot, avocat du prévenu, a pris la parole, et a pensé que sa qualité d'ex-député rendoit son client très-recommandable. M. Benjamin Constant a ensuite rappelé les moyens qu'il avoit développés en première instance, et a prétendu qu'il n'avoit publié son écrit que pour sa défense légitime, et pour répondre à un homme qui vouoit sa mémoire à l'exécration de la postérité. M. de Broé, avocat gépéral, a soutenu l'accusation par une plaidoirie remarquable et entièrement improvisée. La cour, adoptant les motifs des premiers juges sur la culpabilité du prévenu, a condamné, pout toute peine, le sieur Benjamin Constant, à 1000 fr. d'amende et aux frais.

- M. le duc de San-Lorenzo a reçu, le 4, un courrier parti le agjanvier de Madrid, qui lui ordonne de quitter Paris dans les vingtquatre heures. S. Exc. doit partir le 8.
- M. le comte de Lagarde, ambassadeur de France à Madrid, est arrivé à Bayonne le 3 février, à huit heures du matin. Quoiqu'il eut demandé ses passeports le 26 janvier, et qu'il eut fait de vives instances pour partir promptement, le gouvernement de Madrid a usé d'une lenteur inconcevable, et ce n'est que le 30, à cinq heures du soir, qu'il a obtenu le permis pour les chevaux de postre. A six heures il étoit en voiture. Partout sur son passage l'Espagne présentoit le spectacle d'un Etat livré à l'anarchie et à la guerre civile.
- Les sieurs Pourria et Ollivier, que le ministère public avoit fait arrêter comme prévenus de complicité dans la conspiration de Vallée, ont été condamnés, le 24 janvier dernier, par le tribunal correctionnel de Marseille, à six mois d'emprisonnement et à 1,000 francs d'amende, comme coupubles d'avoir distribué des écrits séditieux qui renfermoient des outrages à la morale publique et religieuse, et des injures envers des magistrats et des jurés.
- Le tribunal correctionnel de Colmar a condamné, le 15 janvier dernier, à six jours d'emprisonnement, le nommé Bailly qui avoit fait entendre des cris séditieux dans la salle de la mairie de Belfort, où les jeunes gens étoient réunis pour les opérations du recrutement.
- Le nommé Mettey, qui a déjà subi plusieurs condamnations pour cris séditieux, a été arrêté le 18 janvier dernier, dans une auberge de Belfort, où il venoit de se livrer à son péché d'habitude.

- M. le comte César de Choiscul, qui étoit aide-de-camp de Ms. le

duc de Berri, est mort à Nice.

- L'indisposition du roi d'Angleterre ne lui a pas permis de faire, le 4 de ce mois, l'ouverture des deux chambres du parlement. Le discours de la couronne a été prononcé par le chancelier. Le rois refusé de prendre part, h Véronc, à aueine mesure qui pût être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures de l'Espagne, de la part des puissances étrangères, et depuis, S. M. emploie ses efforts les plus pressans, ainsi que ses bons offices, pour calmier l'irritation malheureusement existante entre les gouvernemens françois et espagnel, et pour détourner, s'il est possible, la calamité d'une guerre entre la France et l'Espagne. S. M. se flatte que la paix sera conservée dans l'est de l'Europe, et elle continue de réceveir de ses alliés les assurances d'une disposition inaltérable à cultiver ces relations amicales, que S. M. a également pour objet de maintenir de son côté. Telle est la substance de ce discours si impatiemment attendu.
- Le roi d'Angleterre vient de faire présent à la nation de la bibliofhèque particulière du roi Georges III, son père. Cette superbe collection se compose de cent vingt mille volumes.
  - La force de l'armée prussienne, y compris la garde royale, est

de 118,000 hommes; et en cas de guerre l'Etat pourroit porier ses forces à 518,000 hommes.

- Nous avions voulu douter de la division qui s'est manifestée entre les royalistes espagnols; mais des pièces authentiques ne prouvent que trop qu'il existe une rupture entre la régence et les généraux qui commandent les divisions royalistes. On doit espérer que le salut public réunira de nouveau des hommes qui défendent également l'autel et le trône.
- Le général royaliste Bessières, après s'être porté sur Sarragosse, Siguenza, Guadalaxara, est arrivé jusque dans les environs de Madrid, et a jeté l'alarme dans cette capitale. Le général constitutionnel Odaly a été repoussé avec perte. Mais il paroît que le comte de l'Abisbal a remporté quelque avantage sur les troupes insurgées. Il s'est de nouveau replié sur Madrid pour couvrir cette capitale. On ignore les projets ultérieurs de Bessières. Une commission spéciale a fait, le 22 janvier, un long rapport aux cortès sur les causes qui ont produit les évènemens de juillet dernier. La conduite du ministère d'alors, du conseil d'Etat, du général Morillo et du chef politique de Madrid, est vivement censurée dans ce rapport, et la majorité de la commission a proposé la mise en jugement de fous ces fonctionnaires; mais la minorité a restreint cettamessere au chef politique seul.
- Une insurrection vient d'éclater en Portugal parmi les troupes de l'expédition destinée pour Bahia. Les soldats, au nombre de 2500, ont refusé de passer en Amérique.
- Le mauvais état de la santé de la reine de Portugal ne lui permettra pas de quitter, d'ici à quelque temps, le château de Ramalao, à cinq lieues de Lisbonne. On ne sait pas encore si cette princesse se retirera en France, à Naples, ou à Lucques, auprès de son auguste sœur.
- Napoli de Romanie est tambée au pouvoir des Grecs le 12 désa cembre dernier. Tout ce qui portoit les armes a été passé au fil de l'épée. Le pacha, les beys et les agas, sont au nombre des prisonniers. Le siège du gouvernement grec a été immédiatement transféré dans cette importante place.
- L'île de la Martinique, qui avoit éprouvé au mois d'octobre la révolte de quelques noirs, a essuyé, le 19 décembre, une horrible tempête. Seize bâtimens françois, six de la colonie, et dix étrangers ont été perdus à Saint-Pierre. Cependant ce désastre n'a coûté la vie à personne. La campagne a beaucoup souffert; mais les sucres de l'intérieur de l'île ont éprouvé peu de dégâts.
- Le général San-Martin a annoncé par une proclamation qu'il donnoit sa démission de protecteur du Pérou.